

# HISTOIRE

DE

L'IMPRIMERIE.

HISTOTRE

LIMPRIMERIE





L'IMPRIMERIE, descendant des Gieux, est accordée par Minerve et Mercure à l'Allemagne, qui la présente à la Hollande, l'Angleterre, l'Italie, & la France, les quatre prémieres Nations chés les quelles ce bel Art fut adopté

## HISTOIRE

DE

LORIGINE

ET DES

PRÉMIERS PROGRÈS

DE

## L'IMPRIMERIE.



A LA HAYE,

Chés { LA VEUVE LE VIER, ET PIERRE PAUPIE,

M. DCC. XL.

# HIBMOIRE

LORIGINE E

PREMIERS PROGRES

## L'IMPRIMERIE.

M acq It.



### PRÉFACE.

ETTE Dissertation Historique & Critique touchant l'Origine & les prémiers Progrès de l'Imprimerie faisoit Partie d'un Recueil d'environ soixante autres de pareil Caractere, composées & retouchées à diverses fois depuis 1715 jusqu'en 1735: & je ne l'en ai détachée, qu'à la Sollicitation de quelques Amis,

qui ont crû, que le troisieme Jubilé, ou la troisieme Année séculaire, de l'Imprimerie, réveilleroit infailliblement la Curiosité du Public touchant l'Origine de ce bel Art; & que je ne devois nullement négliger une Occasion si naturelle & si favorable de publier

ce que j'avois recueilli à cet Egard.

Jamais Sujet n'a peut-être été traitté par plus de Personnes, soit par Occasion, soit de Propos délibéré: &, cependant, jamais Sujet n'a peut-être été si peu connu; la Diversité des Opinions, & l'Animosité des Partis qu'elles ont sait naitre, l'aïant jetté dans une Consussion des plus étranges, & y aïant répandu une Obscurité presque impénétrable. En esset, après en avoir sait comme un Corps démembré, dont les dissérentes Parties seroient dispersées de tous Cotez, chacun s'est fortement attaché à faire valoir quelqu'une de ces Parties au Préjudice des autres, & ne s'est nullement embarassée de les réunir toutes, asin d'en tirer les Eclaircissemens nécessaires & convenables, & d'en faire naitre ainsi la Vérité.

On ne connoissoit donc encore l'Origine de l'Imprimerie que par Parcelles: chacune d'elles, à la vérité, habilement & industrieusement traittée; mais, cependant, Parcelle simple, & insussifiante pour en procurer une parfaite Connoissance. On en ignoroit même diverses Particularitez tout-à-fait intéressantes, ou cachées dans des Ouvrages obscurs & peu connus, ou découvertes seulement depuis peu de tems. Et Personne n'en avoit encore donné une Narration complette, liée & suivie, & qui réunît généralement toutes les Circonstances.

C'est ce que je me suis proposé de faire dans la Dissertation présente: & je souhaite de très bonne-soi, que ce que j'y avance de nouveau puisse donner lieu à d'autres de pousser leurs Recherches à cet Egard plus loin que je n'ai pû le faire, foit faute de Bonheur de ma Part à découvrir des Mémoires plus instructifs, soit manque de Complaisance de la Part des autres à me communiquer

ce que j'ai recherché avec tout le Soin possible.

CETTE Dissertation est divisée en deux Parties. La I est un Texte suivi, subdivisé en une Introduction, XVIII Sections, & une Conclusion; & dans lequel on voit particulièrement l'Origine & les prémiers Progrès de l'Imprimerie jusques en 1500. La II consiste en XXXI Remarques, placées au dessous de ce Texte, & qui en contiennent les Preuves, tirées des Ecrivains les plus propres à bien établir les Faits dont il s'agit. Quelques-unes d'entre elles paroitront peut-être d'abord un peu longues: mais, lorsqu'on les aura lûes, & qu'on voudra bien considérer, qu'elles ne contiennent rien que d'essenciel & nécessaire au Sujet, on se convaincra facilement, j'espere, qu'elles ne pouvoient être plus courtes.

CE Texte & ces Remarques sont accompagnés de leurs Citations marginales, toujours désignées par des Lettrines (a), (b), (c), (d), &c., dans le Texte; &, par des Chiffres (1), (2), (3), (4), &c., dans les Remarques: excepté néanmoins lors qu'un Auteur cité en cite lui-même quelque autre; car, alors, on a soigneusement distingué cette Citation citée, par quelque Caractere différent, comme \*, †, ‡, &c.; & cela, afin de ne point imputer indirectement à un Auteur ce qu'il n'a simplement qu'emprunté d'un autre. Ces Chiffres & ces Lettrines, qui servent de Renvois aux Citations marginales, sont toujours exactement placés, soit dans le Texte, soit dans les Remarques, après un Sens complet & achevé, & non point au beau Milieu d'une Phrase ou d'une Période, ainsi que dans les trois Quarts-&-demi des Livres, même les mieux disposez: rien n'étant si peu naturel, que d'aller chercher en Marge l'Explication d'une Pensée, la Preuve d'un Fait, ou l'Eclaircissement d'une Difficulté, avant que d'avoir achevé de les lire.

CES Citations sont toujours éxactement placées au dessous de l'Endroit auquel elles servent de Preuve, soit pour le Texte, soit pour les Remarques; &, autant que cela s'est pû, n'excedent point la Page

à laquelle elles se rapportent.

Lorsque deux ou plusieurs Citations d'un même Auteur, ou d'un même Livre, se suivent, on s'est contenté de les exprimer par Idem, Ibidem, Là-même, &c.; mais, lorsque ces Citations suivies recommencent une nouvelle Page, ou simplement une nouvelle Colonne, on les a répétées tout entieres, asin de ne point détourner l'Attention des Lecteurs, en les obligeant à retourner sur leurs Pas, pour en avoir l'Explication; rien n'étant plus satigant & plus insupportable, que ces Idem, Ibidem, Obi suprà, Sc., si fréquens dans la plûpart des Livres, & qui sont quelque-fois retourner 4 ou 5 Feuillets, & 8 ou 10 Colonnes, pour aller chercher ce qu'ils signifient.

Dans ces Citations, le Titre de l'Ouvrage cité est toujours en Caracteres Romains, & les Livres, Chapitres, Sections, Paragraphes, &c., qu'on en indique, sont toujours en Caracteres Italiques; & cela, parce que cette Variété de Caracteres détache, pour ainsi dire, les unes d'avec les autres les diverses Parties de la Citation, & les fait beaucoup mieux appercevoir. Par la même Raison, les Chiffres, qui indiquent les Livres, Chapitres, Sections, Paragraphes, &c., sont toujours en Chiffres Romains I, II, III, IV, &c.: mais ceux, qui indiquent simplement les Pages, ne sont qu'en

Chiffres Arabes, 1, 2, 3, 4, &c.

Enfin, ces Citations, ainsi arrangées & précédées de leurs Lettrines ou Chiffres, se servent nécessairement de Guides les unes aux autres: & l'on se convaincra sans peine, que cette Disposition est d'un très grand Usage, non-seulement pour les indiquer en peu de Mots,

mais même pour les retrouver facilement au besoin.

Tous ces petits Arrangemens paroitront peut-être assez peu intéressans à beaucoup de Lecteurs: mais, comme ils n'en sont pas moins d'une très grande Utilité pour faciliter la Lecture, & que c'est toujours servir utilement le Public, que de ménager son Loisir

Loisir & sa Peine, je me flatte, que les Personnes attentives & équitables en jugeront plus savorablement. C'est la Méthode, que j'ai autresois suivie dans l'Edition d'un Ouvrage de tout autre Importance que celui-ci, mais dont des Motifs d'Intérêt & de basse Jalousie ne me laisséerent pas la Liberté de rendre Raison alors.

QUANT aux Corps mêmes des Citations, ou aux Passages citez, que j'ai presque toujours éxactement rapportez dans la Langue même des Auteurs qui me les ont fournis, je ne doute nullement, que leur grand Nombre, leur Variété, & quelquefois leur Longueur, ne me soient reprochés comme un grand Désaut, & comme une Bigarrure insupportable de Langage, par les Partisans outrez de cette nouvelle & prétendue Délicatesse, souvent si affectée & si recherchée, qu'elle en est inintelligible. Mais, outre que le Stile décousu, fautillant, & quintessencié de ces Ecrivains d'Epigrammes en Prose ne convenoit nullement à un Ouvrage de Discussion tel que celui-ci, il est bon que ces Messieurs sachent, qu'en Matiere de Faits, on est toujours indispensablement obligé de les prouver solidement, non-seulement par les Autoritez les plus incontestables, mais même dans les Termes les plus clairs & les moins obscurs: & c'est ce que leur apprendra un sort habile Homme, qui a très folidement réfuté, il y a déjà affez long-tems, leur frivole & peu judicieuse Prétension, & dont je copierai d'autant plus volontiers ici la Réponse, qu'il sembleroit l'avoir faite exprès

"Quelqu'un, dit-il, "trouvera peut-être, qu'il y a trop de Passages dans ce Livre. Je n'ai point pû faire autrement. Ils servent ordinairement de Preuves aux Faits qu'on y avance. J'ai considéré, que le Lecteur d'un Livre nouveau en devient le Juge. Les Juges ne doivent rien croire, que ce qu'ils voient prouvé dans les Procédures: & ils forment leurs Idées plus fortes, ou plus foibles, à proportion de la Force des Preuves. Dans un Siécle d'Erudition, comme celui où nous sommes, & qui a l'Abondance des Livres, Personne ne doit être crû sur sa simple, Parole. Il saut avoir en Main la Preuve de ce qu'on avance. Les seules Citations des Auteurs, mises en Marge, sont quelque-chose. Mais, à mon Avis, ce n'est pas assez. Elles laissent au Lecteur la Peine d'aller chercher le Passage, (ce qui souvent n'est

, pas

, pas aisé,) & toujours la Crainte qu'on n'ait pas bien pris le Sens de l'Auteur. Les Passages, mis devant les Yeux, levent toute Difficulté. Celui, qui les lit, en tire lui-même les Conséquences, & y éxerce sa Critique, comme il a Droit de le faire. J'avoue, qu'en cela, comme en toute autre Chose, il faut agir avec Jugement, & avec Modération. Je les ai rapportez presque toujours en leur Langue. Par ce Moien, on n'aura aucun Soupçon, que j'aie imposé par une

7 Traduction altérée, où trop affectée (1).,

CE que ce favant & judicieux Auteur ajoute, touchant le But de son Ouvrage, & la Droiture de Cœur avec laquelle il l'a composé, me convient tellement encore, que je ne fais aucune Difficulté de l'adopter, & que je prie même très instamment mes Lecteurs de le regarder comme mon particulier & véritable Sentiment. ,, l'ai " pris ", dit-il, " un grand Soin de rendre cet Ouvrage exact, & de n'y rien avancer qui ne fût conforme à la Vérité. On y voit , plusieurs Livres, & beaucoup d'anciens Imprimez, citez. Je puis , assûrer, qu'il n'y en a aucun que je n'aïe vû, ou dans quelque Bibliotheque, .... ou qui ne soient citez par de bons Auteurs, que j'ai toujours nommez. Quelque Soin que j'aie pris de ne rien écrire avec Précipitation, & sans y avoir bien pensé, je n'ôse pas néanmoins me flatter, que je ne me sois point trompé en quelquechose; & je ne puis pas aussi avoir tout vû..... Ceux, qui auront de nouvelles Lumieres, les communiqueront au Public, & avertiront des Fautes qu'ils auront remarquées dans cet Ouvrage; le tout, pour l'Avantage de la Vérité. Quand on écrit, on ne doit point , avoir d'autre But que de la développer, & de la faire connoitre. Je n'en ai point eu d'autre, en composant ce Livre. Si peu de chose que c'est, je le soumets à la Critique & à la Censure des Hommes doctes, dont je respecte le Jugement, & reçois les Décisions: & je le rapporte à la Gloire du Créateur des Arts & des Sciences, qui est le Pere des Lumieres (2).,

Tels ont été mon But & ma Méthode dans la Composition de cette Dissertation Historique & Critique: & je n'en allongerai point inu-

<sup>(1)</sup> Chevillier, Origine de l'Imprimerie de Paris, Préface, pag. 4.

<sup>(2)</sup> Là-même, pages 4 & 5.

inutilement la Préface, par des Réponses à des Objections qu'on n'a point encore pû me faire, puisque l'on n'a point encore vû mon Livre. C'est le Désaut régnant de la plûpart des Préfaces. On s'y donne le plus souvent beaucoup de Soins & de Peines à prévenir le Lecteur sur des Dissicultez qui ne lui seroient peut-être jamais venues dans l'Esprit: & l'on ne s'apperçoit pas, qu'on le prévient indiscrétement contre soi-même, & qu'on lui sait perdre un Tems précieux, en l'entretenant mal-à-propos de Choses, qu'il ne connoit point encore, qu'il ne peut bien connoitre qu'en lisant attentivement le Livre qu'on lui présente, & desquelles il ne sauroit sainement juger qu'après avoir éxactement & scrupuleusement éxaminé les Faits qu'on

y rapporte, & les Autoritez qui leur servent de Preuves.

CE Défaut est particuliérement sensible dans les Préfaces des Piéces de Théatre, des Poëmes Epiques, des Romans, & même des Histoires; où il est d'autant plus desagréable & plus choquant, qu'il ôte à leurs Lecteurs tout le Plaisir que doivent naturellement produire en eux l'Enchainement des Faits, l'Attente & l'Incertitude des Evénemens, & enfin le Dénoûment du Sujet. Quand on s'est efforcé de me prouver dans une Préface, qu'il étoit de l'Ordre, qu'Hector fût tué par Achille, ou Turnus par Enée: qu'il étoit à propos que le Misantrope rompit en Visiere à tout le Monde, choisit une Maitresse coquette & médisante, perdît avec joie son Procès, & se bannît enfin lui-même de la Societé des Hommes: qu'il étoit de la Justice & du bon Exemple, que Télémaque, foumis aux fages Conseils de Mentor ou de Minerve, retournat heureusement chés lui; ou que Guzman d'Alfarache fût enfin conduit aux Galeres par la Suite continuelle de ses Débauches & de ses Friponneries: enfin, qu'il étoit de la bonne & saine Politique, & même d'une Nécessité indispensable, que Henri III, prêt à se voir détroner & tondre par des Sujets rebelles, sît asfassiner les Guises Chefs de la Rebellion: je sai déjà d'avance le Sort de tous ces Personnages; je ne m'intéresse presque plus à leurs Avantures, dont on m'a déjà découvert imprudemment la Catastrophe; je ne me sens plus pour eux cette Curiosité vive & picquante, qui fait tout le Plaisir des Lecteurs sensez; & je ne saurois m'empécher de comparer ces Préfaces babillardes à ces Raconteurs fatigans & insupportables, qu'on ne rencontre que trop souvent dans les Spectacles, qui se tuent de vous raconter d'avance tout

tout ce qui va paroitre sur la Scene, & qui vous privent impertinemment ainsi des Plaisirs de la Suspension & de la Surprise, les plus

grands & les plus fensibles Agrémens du Spectacle.

Mais, ne doit-on donc point répondre aux Objections que peut naturellement faire naitre un Ouvrage? Oui, fans doute. Mais, il faut au moins attendre qu'elles foient faites. Or, comme elles ne peuvent raisonnablement se faire, qu'après la Lecture éxacte & la Connoissance complete du Livre même, le seul Bon-Sens dicte, ce me semble, que leur vraie Place devroit être, non dans la Présace de ce Livre, mais à la Fin, où par forme de Récapitulation, d'Addition, ou de Conclusion, on peut très raisonnablement placer tous les Eclaircissemens nécessaires pour sa parfaite Intelligence: & c'est ainsi que je me propose d'en user, s'il me survient quelque Doute, Correction, ou Supplément, avant la Publication de cet Ouvrage.

Ce 28 Décembre 1738.

#### AVERTISSEMENS.

I. DANS la II Partie de ce Volume, contenant diverses Piéces importantes pour la Confirmation de la I, les Citations précédées de ces Caractères (\*), (†), (‡), (‡), &c., font celles des Auteurs de ces Piéces-mêmes: & celles, qui font précédées de Chiffres (1), (2), (3), (4), &c., font celles que j'ai cru devoir y ajouter.

II. Conformement à ce que j'ai dit ci-dessus, on trouvera, à la Fin de cette II Partie, diverses Additions & Correttions, non

feulement utiles, mais même nécessaires.

III. Des deux Tables, qui fuivent ces Additions & Corrections, l'une aidera à trouver d'abord en quel Tems l'Imprimerie s'est établie dans chaque Ville; & l'autre fera voir d'un Coup d'Oeil

la Disposition générale de tout l'Ouvrage.

IV. On voit aifément, par le Papier, les Caracteres, & les Figures, que les Libraires n'ont rien épargné pour en faire une belle Edition: mais, on ne s'appercevroit pas de même, si l'on n'en étoit averti, que, pour la rendre plus utile, & pour y représenter sidélement aux Yeux des Lecteurs les Souscriptions des prémieres Impres-

Impressions, ils n'ont sait aucune Difficulté de saire tailler, frapper, & sondre, d'anciens Caracteres, qui ne sont plus d'Usage, & qui ne peuvent guére servir qu'à quelque Ouvrage de même

Nature que celui-ci.

JE dois encore avertir, que l'un d'eux, favoir Mr. JAQUES LE VIER, jeune Homme d'Intelligence & d'Acquit, & capable de quelque-chose de plus que sa Profession, vû la simple Routine à laquelle est maintenant réduite, m'a parsaitement bien se condé dans le Besoin que j'ai eu de lui, tant pour la Copie de cet Ouvrage, que pour la Correction de son Impression; & que, si le Public le trouve éxactement imprimé, il lui en devra en

partie l'Obligation.

V. Enfin, quelque Soin que j'eusse pris, pour qu'il parût, comme il le devoit, aux Foires de Francsort & de Leipsic de 1739, la Lenteur & la Dissipation des Ouvriers l'a fait trainer jusqu'à la Fin de ce Mois de Mars de la présente Année 1740: Retardement facheux, dont je suis obligé de me plaindre publiquement ici, asin de ne me point trouver en Contradiction avec moi-même; & mauvais Procédé tout-à-sait propre à consirmer les Plaintes continuelles des Gens de Lettres concernant les Abus de l'Imprimerie.

Ce 31 Mars 1740.





La Fonderie dirigie par MINERVE, de même que l'Imprimerie

## HISTOIRE DE L'ORIGINE

ETDES

### PREMIERS PROGRÈS DE L'IMPRIMERIE.



'EST avec beaucoup de Raison, qu'on a regardé INTRODUCl'IMPRIMERIE comme un riche Présent du Ciel Excellence (A). En effet, cette merveilleuse & incomparable Vinited de l'Imprime. Invention peut très bien disputer de Prix avec tou- rie. tes les autres, tant anciennes que modernes (a): & fa grande Utilité a été aussi heureusement qu'ingénieusement exprimée dans ce seul Vers Latin,

(a) C'est ce qu'on a reconnu publiquement touchant les anciennes. Una Typographia cum omnibus omnium Veterum Inventis certare facile potest, dit expressément Bodin, Methodi ad facilem Historia-tum Cognitionem pag. 480. Et c'est ce qu'avoit déjà dit des l'An

1502 Conradus Celtès en ces Termes, dans ses Amores, Libr. III.

Qualem ego te memorem, talem quæ inveneris Attem, Italicis Graiis plus memoranda Viris?

(A) On l'a regardée comme un riche Présent du Ciel.] C'est une Pensée, qui s'est fort naturellement présen-

le célébre Henri Etienne, par ces beaux Vers qui font le Commencement de son Artis Typographica Querimonia tée à l'Esprit de divers de ses Panégiristes. Mais, per-sonne ne me paroit l'avoir plus élégamment exprimée que temptum venit : Poëme également ingénieux & sensé.

INTRODUC-

Imprimit illa Die quantum non scribitur Anno (B).

Disputes sur fon Origine, &-

QUELQUE utile & quelque moderne quelle foit, on ne convient pourtant guéres mieux de fon Origine, que de celle des Arts les plus

Illa ego, quæ quondam Cælo ut delapsa colebar:
Illa ego, quæ multis Numinis instar eram:
Quam Comitem addiderant Mundi Miracula septem:
Quæ decima Aonidum sum numerata Soror:
Deliciæ Humani Generis vocitata per Orbem:
Quæ vocitabar Amor Deliciæque Deûm.

Près d'un Siécle auparavant, Jérôme Bononius avoit mis à la tête de l'Orthographia Latina Joannis Tortellii, imprimée à Vicence, this Herman Lichtenstein, en 1480, infolio, ces Vers suivis de divers autres:

Tingere dispositis Chartas quicumque Metallis Capit, & insignes edidit Ære Notas, Mercurio Genitore satus, Genitrice Minerva, Proditus Æthereæ Semine Mentis erat. Non illum Cereris, non illum Cura Lyæi, Terrenæ tenuit non Opis ullus Amor.

George Merula est peut-être le seul qui l'ait traittée de Barbarum Inventum, Barbarûque Meditatione excussa imprimendarum Litterarum Ratio. Voïez à cet égard l'Epitre Dédicatoire de son Edition de Varron imprimé avec les autres Rei Rusticæ Scriptores, à Regio, chés Barthelemi Botton, en 1482, in folio; ou Mallinkrot, de Ortu & Progressu Artis Typographicæ, page 20. Aussi s'est-il rendu par-là tout-à-fait digne de cet Anathêmes Littéraire:

Summe admirandam qui non banc dixerit Artem, Nec Laudis quicquam, certe, nec Artis babet.

Peut-être a-t-il feulement entendu par-là, que c'étoit l'Invention d'un Barbare, c'est-à-dire d'un Etranger; car, c'est ainsi que Mrs. les Italiens traitent tous ceux qui n'ont pas le Bonheur de naitre dans leur Païs.

(B) Imprimit illa Die quantum non scribitur Anno. To E Vers est du célébre Jean-Antoine Campanus, Evêque de Teramo, dont les Ecrits, recueillis avec beaucoup de soin par Michel Fernus, Ecclésiastique de Milan, furent imprimez, à Venise, chez Bernard de Verceil, & à Rome, chez Eucharius Silber autrement Franck, en 1495, in folio: Editions, dont cet Editeur sut si mécontent, qu'il ne put s'empécher d'en faire des Plaintes publiques, & qu'il prit le parti de mettre à la tête

de l'Errata de celle de Rome ce Titre fingulier & extraordinaire: Vis ex stulto demens, idemque ex demente insanus fieri? Roma primus imprime (1). Une autre Chose assessinguliere, c'est que ce sut un Turc voïageant dans l'Ombrie, qui lui apprit l'Inscription Latine, dont ce Vers sait partie, & que Campanus mettoit ordinairement aux Editions qu'il corrigeoit pour Ulric Han, un des prémiers Imprimeurs de Rome (2). La plus ancienne où elle se voïe est celle des Philippiques de Ciceron, vers 1470, in folio; & on la trouvera cidessous Remarque (II). Laurent Valla avoit déjà dit à peu près la même Chose, & cent autres l'ont répétée depuis (3).

PEUT-ÈTRE ne regardera-t-on ces Expressions, que comme des Saillies Poëtiques, dans lesquelles on porte presque toujours les Choses beaucoup au de-là du Vrai. Mais, on se tromperoit fort; puisque, contre l'Usage ordinaire, les Auteurs de celles-ci sont demeurez beaucoup au dessous. Aussi, des Ecrivains en Prose, & même Historiens, n'ont-ils fait aucune Difficulté de porter la Chofe incomparablement plus loin. Mirum, & vix credibile dictu, dit un d'eux, sed verius vero, tantum Literarum uno Die Opificem unum formare, quantum vix Biennio velocissimus queat Librarius (4). Tantum uno Die, dit un second, ab uno Homine Literarum imprimitur, quantum vix toto Anno à pluribus scribi posset (5). Hac Arte, dit un troisseme, tantum und Diecula notant, quantum Librarius per Annum vix possit exarare (6). Diei unius Quadrante, dit un quatrieme, plura Typographus, vel quafi ludendo, absolverit, quam Calamo, Anno toto, assiduè Bibliographus insistendo (7). Presentement, dit un cinquieme qui outre certainement la Matiere, quatre Ouvriers peuvent plus imprimer en un seul Jour, que trois mille Personnes ne sauroient écrire (8). En effet, on a observé, qu'en huit Heures, on peut imprimer cinq cens Feuilles des deux Côtez (9): ou bien, qu'en un feul Jour, un Compagnon peut imprimer quinze cens Feuilles, chacune de quatre Pages; de façon que voilà environ six mille Pages, qui ne sont la Tâche que d'un seul Bras, en peu d'Heures, & à fort bon Marché (10): & si, au lieu de Feuilles de 4 Pages, on en mettoit de 8, de 16, de 24, de 32, de 36, de 64, & même de 128, (car il y en a de toutes ces Sortes, qui, une fois composées & impofées, ne coutent pas beaucoup plus de Tems à imprimer les unes que les autres,) cette Merveille seroit encore

<sup>(1)</sup> Fernus, cité par Chevillier, de l'Otigine de l'Imprim. de Paris, pag. 156. (2) Fernus, apud Maittairii Annales Typographicos, pag. 54. 55. (3) Voise ci-dessous la Remarque (BBB), Num. II. (4) Sabellicus, Historiae Universalis Enneadis X Libro VI, apud Mallinktot de Orig. Typograph. pag. 12. (5) Polyd. Vergil de Rer. Invent. Libr. II, Cap. VII, pag. 114. (6) Jac. Spiegelii Comment. in Stautostichon, pag. 119. (7) Mentel de Orig. Typograph. pag. 24. (8) De Vries, Kronyk der Kronyken, Tom. IV, pag. 416. (9) Orlandi, Origine della Stampa, pag. 227. (8) René François, [c'est-à-dire, Etienne Binet,] Essai des Metveilles de Nature &c. pag. 295.

plus anciens & les moins nécessaires. Différentes Nations, & plu- INTRODUCsieurs Villes, qui ne s'accordent nullement entre elles, ni sur le Tems ni sur le Lieu où cette Invention s'est faite, non plus que sur son Inventeur, s'en disputent très vigoureusement la Gloire. Et si fept Villes fameuses de la Grece se sont de même autresois divisées avec autant de Chaleur & de Vivacité sur l'Honneur d'avoir donné la Naissance à Homere (b), elles ne nous ont pas au moins laissé tant de Monumens de leur Animosité & de leurs Disputes (c). En effet, c'est quelque-chose d'assez surprenant, que le Nombre considérable de Traités Historiques, Critiques, & Polémiques, touchant ce Point de l'Histoire Moderne; & ce ne seroit pas une petite Affaire, que de dresser un Catalogue éxact & raisonné de tous les Auteurs qui ont écrit sur ce Sujet, soit simplement par Occasion, soit de Propos délibéré (d).

Après une Lecture attentive & réfléchie des principaux d'entre principaux eux, & singulièrement de Tritheme, de la Chronique anonyme de en ont Cologne, de Jean-Arnaud de Bergelles, de Junius, de Salmuth, de Naudé, de Mallinkrot, de Boxhorn, de Mentel, de Chevillier, de Struve, d'Oudin, & de Maittaire, ceux de tous qui ont examiné cette Affaire avec le plus de Soin, & qui l'ont traittée avec le plus de Précision; voici, ce me semble, ce qu'on peut regarder comme le plus vraisemblable à cet Egard, & comme le plus autorisé, non seulement par les Témoignages les plus sûrs & les moins suspects, mais même par des Monumens réellement éxistans, & absolument incontestables: &, fans nous arrêter à l'Imagination creuse de quel-

· (b) Ε΄πτά Πόλεις δερίζεσι το ρίζαν Ο μήρε. Zuipva, Podos, Kolopav, Zalapiv, Ios, Appos, A'Shvais

Auli Gellii Noctes Attica , Libr. III, Cap. XI, pag. 97. Vide & Allatium de Patrià Homeri, col. 1724.

Incomparablement plus étonnante. Mais, ce Calcul est aussi imparfait, qu'irrégulier: car, outre que ces Ecrivains n'ont nullement déterminé, ni la Hauteur & la Largeur des Pages de leurs Feuilles, ni la Groffeur ou la Petitesse des Caracteres qu'ils supposoient y être emploïés, ils n'ont point fait Attention, non seulement qu'il faut beaucoup plus de Tems pour composer & corriger une Feuille de petits ou moïens Caracteres, qu'une de gros, mais encore, qu'outre le Compositeur & le Correcteur, il faut toujours deux Imprimeurs à chaque Stulta Sapientia (II).

(c) Smyrna, Rhodus, Colophon, Salamin, Chius, Argus, Athena, De te vix adeo, cace Poeta, furunt.

Hug. Crotius de Typographiæ Festo Seculari II. Anno 1640, apud Paul. Patrem de Miraculo Germaniæ, pag. 31. (d) On en donnera un Essai dans la derniere Remarque de cette

Presse: & qu'ainsi, voilà huit Bras, au lieu d'un seul. Ce qui n'empêche pourtant point, que la Diligence de l'Imprimerie ne foit extrême en comparaison de celle de l'Ecriture; & que Valla, Campanus, Sabellicus, & divers autres, n'aïent été très bien fondez à la regarder comme une Merveille. Jean-Joachin Becher s'étoit mis en tête de faire imprimer de tout point une Feuille aussi vite qu'on la pourroit écrire: & un pareil Projet n'étoit peut-être pas mal placé dans un Livre intitulé

(C) L'Ima-

(11) Voiel-en la Page 74. Son vrai Titre est Nattische Weissheyt, und Weise Nattheit, seu Propositiones 100 Politica, Physica, Mechanica, & Mercatoria, & il est imprimé à Francfort, en 1672, in 12°.

INTRODUC.

ques Ecrivains peu judicieux, qui attribuent follement, non seulement l'Invention & la Pratique de l'Imprimerie à Saturne, mais encore sa Connoissance aux anciens Patriarches, & à Adam même (C);

non

(C) L'Imagination creuse de quelques Écrivains peu judicieux, qui attribuent follement. . . . l'Imprimerie, non seulement à Saturne,.... mais encore à Adam même. ] Le prémier, qui se soit avisé d'attribuer l'Imprimerie à Saturne, est Pomponius Lætus, qui dit bonnement dans une de ses Epitres à Augustin Maphée, Præterea multos præcipitat inanis Gloriæ Spes, & Libros imprimendi Facultas, multis Seculis intermissa, paulò ante revocata (12). Et comme il n'y a point d'Opinion extravagante qui ne trouve ses Partisans & ses Défenseurs, Jean Matthieu de Luna n'a pas manqué d'adopter & d'enrichir celle-là. Impressura Literarum, dit-il (13), in Germania post Christi Adventum comperta fuit; nam ante Fidem Christianam, Saturnus Literas Italos imprimere docuit. Ces deux Auteurs n'avoient pour Fondement d'une fi finguliere Imagination, que ce Passage mal entendu d'un Livre de St. Cyprien: Saturnus Literas imprimere, & signare Nummos, in Italia pri-nus instituit (14). Naudé les en a bernez comme ils le méritoient (15): & il n'auroit sans doute pas fait plus de quartier à Gilbert Cousin, s'il avoit sû que cet Auteur admettoit aussi cette folle Pensée. Saturnus, Falcis Inventor, dit-il (16), Literas etiam in Latium intulit, easque imprimere docuit, teste Cypriano Martyre.

Mais; en Dépit de Naudé, & de sa Critique, quelques-uns de nos François relevent bien autrement encore l'Antiquité de l'Imprimerie, puisqu'ils ne feignent point d'en attribuer l'Invention à Adam même, qui effectivement ne sauroit avoir rien ignoré. Il nous faut arrester-là, dit Favyn, que l'Invention des Lettres, & du noble Art de l'Imprimerie, vient des Enfans d'Adam; tesmoin ces deux Colomnes ...., dans chacune desquelles ils firent graver leurs Inventions: car, y a-t-il apparence, que notre Pere Adam n'ait eu la parfaite Connoissance de toutes Choses, pour si occultes & cachées qu'elles eussent pû estre (17)? Et le curieux Senlecque ne faisoit aucune Difficulté d'adopter cette étrange Imagination (18). Peu fatisfaits d'une si noble Ori-Doigt les Lettres des deux Tables du Décalogue (19), & que même il les y perça à jour (20): & ils pouvoient très bien appuier une Opinion, aussi extraordi- Dictionnaire.

naire que celle-là, de celle de divers Rabbins, qui font des Lettres, gravées sur les Pierres précieuses du Pectoral de leur Grand-Prêtre, une Espece de Casse d'Imprimerie, en affirmant que quelques-unes d'elles s'élevoient au dessus des autres, comme les Sautereaux d'un Clavecin, pour former les Réponses aux Consultations de l'Urim & Thummim (21). Par exemple, disent-ils, lorsque David demanda s'il monteroit dans certaine Ville de Juda, ces trois Lettres , qui fignifient monte, s'élevérent du Pectoral du Grand-Prêtre, & lui servirent de Réponse (22). D'autres, plus modestes, mais non mieux fondez, se contentent de dire fimplement, que l'Imprimerie n'a point été inconnue aux Juifs: & certain Italien s'étoit tellement mis en tête, qu'elle existoit déjà dès le Tems des Prophetes de l'Ancien Testament, que, quelque-chose qu'on pût lui dire pour le desabuser, on ne pût jamais en venir à bout (23). C'est grand Dommage, que l'Auteur, qui a remarqué cela, ou du moins qui l'a tiré du Livre de cet Italien pour nous l'apprendre, ne nous ait point appris en même tems le Nom de ce Personnage, & sur quel Fondement il établissoit une pareille Imagination. Morhof n'a point usé d'une semblable Réferve, lorsqu'il nous a parlé d'un autre Visionaire, grand Calculateur & habile Arithméticien, qui s'imaginoit que l'Imprimerie avoit été préfigurée dans l'Apocalipse XIX, 11, 13, sous l'Emblême du Cheval blanc de celui dont le Nom étoit LA PAROLE DE DIEU; & qui s'étoit donné beaucoup de Soins & de Fatigues, pour expliquer & prouver, par les Nombres Prophétiques des Lettres Latines de ces Passages, une aussi plaisante Vision que celle-là. Michael Stifelius, celeberrimus sui Temporis Arithmeticus, dit Morhof, credidit Artem illam (Typographicam) præfiguratam in Apocalypsi , sub specie Equi cui insidebat ille , cui Nomen erat Verbum Dei; in Libro illo Germanica Lingua edito fuo Titulo Eine sehr vunderbahrliche Wörterrchnung famt einigen Merckzahlen Danielis und der Offenbahgine, quelques Ecrivains ont mieux aimé la rapporter rung Johannis, Regiomonti, 1553, operosissimé Numeros à Dieu-même, fondez sur ce qu'il grava de son propre Propheticos per Litteras Latinas explicans (24). Mr. Bayle n'a point fait mention de cette Chimere de Stifflius dans l'Article qu'il en a donné dans son

<sup>(12)</sup> Pomponii Læti Epist. ad August. Maphæum, cités dans les Sermones Convivales de mirandis Germaniæ Antiquitatibus de Conrad Peutinger, imprime? à Strasbourg, en 1506, in 40, & dans lesquels il est très bien résuté. (13) Matthæus Lunensis de Rerum Inventoribus. Cap. XII, cité par Naudé, Addition à l'Hist. de Louis XI, pag. 236. (14) Cyprianus, in Libro de Idolis, cité par Naudé, pag. 217, & par Mallinkrot de Art. Typograph, pag. 2 & 9. (15) Addition à l'Hist. de Louis XI, pagg. 236-238. (16) Gilb. Cognatus, Sylvæ Narrationum Libro III, pag. 244, apud Mallinkrot, pag. 2. (17) Favyn, Hist. de Navarre, pag. 566. (18) Leon, Carme, Portrait de la Sagesse Universelle, pag. 340; & Academie des Sciences & des Arts, Tom. II, pag. 235. (19) Georg. Paschii Inventa Nov-Antiqua, Cap. VII, pag. 780. (20) Voïe? ci-dessous la Citation (41). (21) R. Moses Maïmonides & divers autres, cite? par Calmet, Dict. de la Bible, Tom. IV, pag. 510; & Hist. Univ. trad. de l'Anglois, Tom. II, pag. 288. (22) Là-même. (23) Justi Fouranini Vindiciæ antiquorum Diplomatum adversus Germonium, pag. 57, citées dans le Giotnale de Letterati d'Italia, Tom. II, pag. 86. (24) Danielis-Georgii Morhosii Polyabistor Litteratius, Philosophicus, & Practicus, Libr. IV, Cap. II, S. VI, pagg. 731, 732.

non plus qu'à la Conjecture plus supportable d'un Ecrivain moderne, INTRO DUCqui croit qu'un Passage des Ecrits de Cicéron pourroit bien avoir donné lieu à la Découverte de ce bel Art (D); nous passerons tout d'un

coup au Récit de sa véritable Origine.

I. VERS l'An 1440 (e), JEAN GUTTEMBERG, JEAN GENS- SECTION FLEISCH furnommé GUTTEMBERG, OU JEAN ZUMJUNGEN Son Inven-DE GUTTEMBERG (f), natif de Strasbourg & Bourgeois de Maïence selon les uns (g), ou natif de Maïence & Bourgeois de Strasbourg selon les autres (h), simple Domestique selon quelques-

JEAN GUT-

)e) Cest l'Epoque la plus généralement reque de la Découverte de l'Imprimerie, Voiez sur tout Mallinkrot de Ortu & Progressu Artis

Typographica, pagg. 8, 10, 13, 14, 71, 72, &c.

(f) Presque tous les Historiens lui donnent le 1 de ces Noms: on verta la Preuve du 2 dans la Citation (h); & l'on va bientôt voir

la Raison du 3e. Quant au Nom de Bateme, quelques-uns le nomment mal; ou Tous-saint, comme Wood, Hill. Universit. Oxon. pag. 226; ou Pierre, comme Peutinger, cité par Scriverius, Laure - Crans, pag. 55, & Langius, apud Mallinkrot, pag. 15; ou Jaques, comme Maïolus, ibid.

pag. 3, 73.
Son Nom de Gutternberg est quelquesois aussi altéré; comme Guttenberger, par Tritheme; ou Gudemberger, par Serarius; ou Curhemberg, par presque tous les Italiens; ou Turhemberg, par Goethoeven.

(g) Wimphelingius, apud Mallinkrot, pag. 8.; Bergellanus, apud

Verdetium, pag. 65; Naudé, Addition, pag. 285. Betuleii Epistola, pag. 68; Struvii Introductio, pag. 917; & alii.

(h) Comme on le prétend dans de fort anciens Vers Latins cite? au

(h) Comme on le prétend dans de fort anciens Vers Latins citez aus commencement de la Remarque (G), & comme on le vois confirme par deux Contracts d'Achat & de Vente du 8, des Kalendes d'Avoil 1441, & du 15, des Kalendes de Decembre 1442, dans lesquels il est diverses fois nonomé & qualisse Johannes dieus Gensfleis Ch. aliàs nuncupatus Gutenberg, de Maguncià, Argentina commorans, tirez du Livre Salique de l'Eglise de St. Thomas de Strasbourg, folio 293 a, & 302 b, & citez par Mr. Schelhorn, Amoenitates Liuterat. Tom. IV, pag. 303, 304. Le Pere la Guille, Hilt. d'Assac, pag. 334. consirme la même Chose par les Regîtres publics de Strasbourg, dans lesquels on trouve que Guttemberg, sunnommé Genses esté la donner même la Raison de ces deux Noms, en le nommant Je an Gens Stells Ch.

(D) Un Ecrivain moderne . . . croit qu'un Passage de Cicéron pourroit bien avoir donné lieu à la Découverte de l'Imprimerie.] QUELQUES Personnes se sont imaginées entrevoir l'Imprimerie dans ces Vers de Boëce de Confolatione Philosophiæ, Livre V, Metre IV, Vers 1-9, & 29, 30.

Quondam Porticus attulit Obscuros nimium Senes, Qui Sensus & Imagines E Corporibus extimis

Ut quondam, celeri Stylo, Mos est Æquore Paginæ, Quæ nullas babet Notas, Pressas figere Litteras; . . . ... quæ .... modo Credant Mentibus imprimi; Impressas patitur Notas:

& même dans ceux-ci de la IV Epitre d'Ausone addressée à Théon, Vers 71-75.

... Adsit Interpres tuus, Ænigmatum qui Cognitor Fuit meorum, quum tibi

Cadmi nigellas Filias, Melonis albam Filiam, Notasque furvæ Sepiæ Cnidiosque Nodos prodidit.

Mais, le Savant, dont il s'agit ici, a crû, non seulement la voir dans un Passage de Cicéron, mais même que ce Passage pouvoit bien avoir donné lieu à sa Découverte. Ce Passage se trouve dans son Traité de la Nature des Dieux, en ces Termes: Hic ego (c'est le Stoïcien Balbus, qui parle ainsi à l'Epicurien Velleïus) non mirer

esse quemquam, qui sibi persuadeat Corpora quadam solida Es individua Vi & Gravitate ferri; Mundumque effici ornatissimum & pulcherrimum, ex eorum Concursione fortuitd? Hoc qui existimet fieri potuisse, non intelligo cur non idem putet, si innumerabiles unius & viginti Formæ Literarum, vel aureæ, vel quales libet, aliquò conjiciantur, posse ex bis, in Terram excussis, Annales Ennii, ut deinceps legi possint, effici : quod, nescio, an-ne in uno quidem Versu possit tantum valere Fortuna (25). Et l'Ecrivain moderne, qui en a tiré cette Induction, est le fameux Toland, trop connu par beaucoup de moins beaux Endroits dans la République des Lettres. Sa Conjecture se trouve imprimée, en Anglois, dans le Volume de ses Oeuvres Posthumes; &, en Latin, à la tête du II Volume des Annales Typographici de Mr. Maittaire, sous le Titre de Conjectura verosimilis de prima Typographiæ Origine. Mais, quoiqu'en dise ce Titre, elle est plus ingénieuse que vraisemblable. Les Inventeurs de l'Imprimerie n'étoient pas de Caractere à méditer si profondement sur les Ecrits de Cicéron:

> Les Bonnes - Gens ne savoient pas De Phaëton l'Histoire & piteux Cas, Ils ne lisoient Métamorphose aucune (26);

&, parmi ce Nombre prodigieux d'Auteurs qui ont parlé d'eux, à peine s'en rencontre-t-il un feul, qui leur ait attribué la moindre Idée de Littérature. (E) JEAN

(25) Cicero de Natura Deorum, Lib. II, Cap. XX.

(26) Voiture, Poësies, pag. 190.

SECTION

uns (i), seulement Orfevre selon quelques - autres (j), mais Gentilhomme selon plusieurs (k), & véritablement de l'ancienne Famille de Zumjungen, qui avoit un Hôtel de ce Nom dans Maïence, & une espece de Palais nommé Guttemberg dans le Voisinage de cette Ville (1), imagina l'Imprimerie à Strasbourg, & la perfectionna enfin à Maience (m).

& fa I. Idée. confiftant en Planches de Bois gravées en relief.

Sa prémiere Idée ne fut d'abord que très simple & fort imparfaite; ne consistant uniquement qu'en certaines Planches de Bois, sur lesquelles il se proposoit de graver à rebours & en relief les Lettres, les Mots, & les Périodes, d'un Discours suivi: &, selon un Auteur voisin de ce Tems-là, ce sut l'Empreinte de son Cachet sur laquelle il observa quelques Lettres en relief, & l'Attention qu'il fit à un Presfoir-à-Vin, qui lui firent naitre cette Idée.

> Annulus in Digitis, dit-il, erat illi Occasio prima, Palladium ut Cœlo sollicitaret Opus. Illum tentabat molli committere Cera, Redderet ut Nomen Littera scripta suum. Respicit Archetypos, Auri Vestigia lustrans, Et secum tacitus talia Verba refert: Quam belle pandit certas hæc Orbita Voces, Monstrat & exactis apta reperta Libris! Quid, si nunc justos, Aeris Ratione reducta, Tentarem Libros cudere mille Modis? Robora prospexit debinc Torcularia Bacchi, Et dixit, Præli Forma sit ista novi (n).

Mais, ce pourroit bien n'être-là qu'un fimple Jeu Poëtique, dont cet Auteur auroit trouvé bon d'enrichir son Ouvrage.

APRÈS.

FLEISCH, & en ajoutant qu'il demeuroit à Maience dans une Mai-fon nommée GUTENBERG, c'est-à-dire bonne Montagne: ce qu'il paroit confirmer encore dans des Vers Latins, que je rapporterai ci-dessous, Remarque (G), Citation (65). Jean-David Kölerus, cité par le même Schelhotn, pag. 301, le nomme aussi GUTTEMBERG surnom-mé GENSFLEISCHDE SORGENLOCH, mais sans donnerau-cun Eclaireissement sur cette derniere Dénomination. Peut-être Flotian & Letsuer nous en sournissent ils un dans leur Chronica der Stat Franccun Eclaireissement sur cette derniere Dénomination. Peut-être Florian & Letsner nous en soumissent ils un dans leur Chronica der Stat Francfürt, Livre I pag. 308, & Livre II pag. 49, vis ils designeur ainst un Magistat de cette Ville: Michel von Corgenloch, genannt Genscheisch;
c'est-à-dire, Michel de Sorgenloch, surnomme Genscheisch. Et. selon
Hofmann, au Mot Typographia de son Lexicon Universale, on trouve
dans les Cordeliers de Maience l'Epicaphe de Jean Genssseisch, Inventeur
de l'Imprimerie: on la trouvera si-dessous citation (tt). Tritheme, &
pingt autres après lui, sont de même Guttemberg de Maience,
(i) Aventinus, apud Mallinkrot, pag. 15.
(j) Sethus Calvisus, in Chronologia; Spondanus, in Continuat.
Batonii; Mallinkrot, pag. 79; Mentelius, pag. 5, 6, & 101; Maittaire, pag. 8.

( ) Sabellicus & Langius, apud Mallinkrot, pag. 12, & 15; Paf-

quier, Recherches, pagg. 404, 856; Thevet, Eloges, Tom. VII. pag. 109; Seratius, pag. 155; Melchior Adam, pag. 1; Mallinkrot, pag. 79; Maittaire, pag. 8. Ce qu'on peut aussi très légitimement insérer de coqu'un autre Jean de Guttemberg, & un Pierre de Guttemberg, probablemens ses Parens, ont été, l'un, Chanoine de la Cathédrale de Maion. valement ses farens, ont ete, sun, Chanome de la Cathédrale de Maiensee, Daien du Chapitre de Wurtschurg, & Prévot de St. Alban & de St. Victor de Maience, depuis 1485, jusques vers 1538; & Pautre, Chanoine de la Cathédrale & de St. Alban de Maience, depuis 1517, jusquen 1529. George, Helwichii Elenchus Nobilitatis Moguntine, pag. 244 & 259. Syllabus plenior Prælat, & Canonicor, Moguntinensis Ecclesia, pag. 365. Dans le grand Théatre Historique, Tome IV. col. 132, on le dit descendu de la noble Famille de Guttemberg en Economic

(1) Manuscript, vetus, & Jo. Frider. Faustus, cite? dans la Cronick der Stadt Francsutt, pag. 437. Voie? ci-dessous la Remarque (BBB), Num. CCI. Humbracht, von Rhein-Adel, Tit. XLVII, cité par

Luiscius, Tom. V, pag. 259.

(m) Wimphelingius, apud Mallinkrot, pag. 8. Maittaire, pag. 8.

(n) Jo. Arn. Bergellani Encomium Calcographia, ad Calcem Supplementi Ant, Verderii ad Biblioth. Gesnerianam, pag. 65.

Après beaucoup de Tentatives inutiles, aïant déjà dépensé pres- section que tout son Bien sans avoir pû réduire cette Théorie en Pratique (0), & desespérant de pouvoir y réuffir tout seul, il découvrit son Secret à quelques riches Bourgeois de Maïence, qui l'afsistérent de leurs Moïens, & avec lesquels il s'associa à cet égard (p). Les seuls, qu'on connoisse, sont JEAN MEDINBACH, ou plûtôt MEYDEN- ses Asso-BACH, dont on ne nous a conservé que le Nom (q); & JEAN Fust (r), Homme de très-bonne Famille de cette Ville, originaire d'Aschaffenbourg, & Orsevre de Prosession (s), qui contribua JEAN, & beaucoup à l'Avancement de cette admirable Entreprise (E). Un

(o) Les Journalistes de Trevoux, Ott. 1712, pag. 1725, placent cela à Strasbourg, & se trompent. Tritheme, qu'ils abregent, dit bien Maïence. (p) Cela est bien éloigné de ce que débite sont témérairement le Gallois, Traite des Bibliotheques, page 160, qu'en 1462 Guttemberg n'avoit point encore fait l'Essai de son Secret; & que même, pat une Malice & une Envie indigne d'un Homme raisonnable, il avoit résolu de nous priver d'un si grand Bien. Où avoit il péché une si merveilleuse anecdote?

Anecdote ?

Anecdote?

(9) Seb. Munsterus, & Melch. Adamus, apud Mallinktot, pag.
14, 44. Manuscriptum Moguntiacum, apud Nic. Seratium, Histor.
Moguntiacæ pag. 163. Voie? ci-dessous Citation (OOO).

(7) Corn. Loossius, in Catal. Virorum Illustr. sous 1444, le nomme
Pierre; & André Favyn, Hist. de Navarre, pag. 565, Jean-Pierre.
Je ne sai peurquoi Jean Crépin, Etat de l'Eglite, pag. 469; le surnomme Gutman. De même que Guttemberg, quelques-uns, & entre autres
Pater, pag. 9, le nomment aussi Jean Genssleisch, & prétendent que ce
n'est qu'un seul & même Homme. C'est ce que soutent fortement Tent-

zelius, pag. 67, 68, de sa Dissertation Allemande sur l'Origine de l'Im-primetie: fondé sur ce qu'il a remarqué, que tous ceux, qui parlent de Fust, ne disent mot de Genssleisch, & que ceux, qui parlent de Gens-

fleisch, ne disent mot de Fust.

(s) Naudé, Addition à l'Hist. de Louis XI, page 286, est le seul, que je sache, qui ait sait de Fust un Libraire. Les autres, comme Beyerlink, apud Mallinkrot, en sont un Ocsevre; & George Helwichus, Molink, apud Mallinkrot, en font un Ortevre; & George Helwichus, Moguntia devicux pag. 188, remarque que Jaques Fust, son Frere, Orsevre de Maience comme lui, en sus Bourguemèrre en 1462: Jacob Faust, Goltschmidt, Burger-Meister. Leurs Descendans passerent desuis à Francfort, & y surent admis parmi les Familles Patriciennes. Voiez ci-dessous, la Citation (68), la Rem. (17), & la Remarq. (BBB), Num. CCI. Durrius Amcenit. Litter. Schelhornii Tom. V, pag. 71, & Hornius Dissert. Historicar, pag. 315, sont les seust qui sassent notre Jean Fust de Germersheim dans le Palatinat, Peus-être le consondent-ils avec Pierre Scholifer, natis de Germsheim dans la même Province, davuel nous Schoiffer, natif de Gernsheim dans la même Province, duquel nous

(E) JEAN FUST s'affocia avec lui, .... & contribua beaucoup à l'Avancement de cette admirable Entreprise.] D'AUTRES disent précisement tout le Contraire; affirmant de Fust ce qui est dit de Guttemberg, & de Guttemberg ce qui est dit de Fust: & c'est ce que soutien-nent particuliérement, Aventin dans ses Annales Boici (27), Salmuth dans sa Verissima Historia de Typographia five Artis Impressoria Inventione (28), & Authaus dans fa Warhaffeige Historia von Erfindung der Buch-Druckerey-Kunst (29). Le célébre Bernard de Mallinkrot, Chanoine de Minden & Doïen de Munster, semble même n'avoir composé sa belle & curieuse Dissertation de Ortu & Progressu Artis Typographica, que pour donner la Préférence à Fust, & lui accorder totalement l'Honneur de l'Invention (30).

Mais, Pierre Schoiffer, dont nous allons incontinent parler, Gendre de Fust, & par conséquent intéressé particuliérement à sa Gloire, reconnoit positivement le Contraire: n'aïant fait aucune Difficulté, non seulement d'avouër de Bouche à Tritheme, que Guttemberg étoit

le prémier Inventeur, & Fust simplement son Aide & son Associé, comme on le verra bientôt dans le Passage autentique & décisif de cet Auteur, mais encore de reconnoitre publiquement cette Vérité lui-même dans certains Vers Latins, qu'il a mis à la fin d'une de ses plus notables Editions, & que je vais raporter incessam-

C'EST ce qu'a reconnu de même Jean Schoeffer son Fils, à la tête de quelques - unes des siennes (32): & c'est le plus injustement du monde que Naudé, Mentel, Bullart, Struve, & Tentzel, l'ont accusé de Mauvaise-Foi à cet Egard, parce qu'il n'a point mis le Nom de Guttemberg dans la Souscription de son Edition du Breviarium Historiæ Francorum de Tritheme faite en

ET c'est, enfin, ce dont convient aussi Jean-Frederic Faust, un de leurs Descendans, dont le Témoignage se peut voir dans la Chronique de Francfort par Florian &

C'ETOIT donc le Sentiment universel des Ecrivains

(27) Aventinus, ad Ann. 1450, pag. 512. (28) Salmuth, apud Guid. Pancirollum de Rebus deperditis Rebusque noviter inventis, Tom. II, pag. 312; ou ci-dessous le Commencement de la Citation (69). (29) Authæus, apud Florian, Chronica der Stadt Frankfutt, pag. 435 & 436. (30) Voïez, particulièrement les pages 55 & 73-80 de cette Dissertation. (31) Remarque (G), Num. I. (32) Voïez ci-dessous Remarque (K). (33) Naudé, pag. 282. Mentel de Orig. Typ. pag. 80, 81, Bullatt, pag. 250. Sttuvii Introd. Litt, pag. 919. Tentzelius, pag. 54. (34) Pag. 437. Voïez ci-dessous la Remarque (BBB) Num. CCI.

PIERRE SCHOIFFER.

section de ses Domestiques (t), nommé Pierre Schoiffher ou Schoiffer (u), en Latin Opilio, ce qui signifie en François Berger (x), natif de Gernsheim dans le Landgraviat de Darmstadt (y), & Clerc du Diocese de Maïence, aïant pénétré quelquechose de leur Secret, y sut entiérement admis, & s'appliqua fortement avec eux à le perfectionner.

A-FORCE de travailler, ils le rendirent à la fin praticable; &, quelque imparfait qu'il fût encore, Chevillier n'a point dû ne le regarder simplement que comme la Gravûre des Inscriptions rendue plus utile, & comme aussi peu digne du Titre d'Art nouvellement inventé, que l'Introduction de l'Huile dans la Peinture lors de son Renouvellement au XV Siécle (z). Car, s'il est vrai, qu'on a toujours gravé sur le Bois, la Pierre, & les Métaux: il ne l'est pas moins, que, pour graver sur le Bois, à l'Usage de l'Imprimerie, il a fallu imaginer, de disposer les Caracteres & les Mots de droite à gauche, comme ceux des Langues Orientales; de ne les pas graver en creux, comme dans les Inscriptions, mais de les tailler en relief, comme sur la Monnoie & sur les Médailles (F); de les colorer d'une

(t) D'aures, comme Naude, Addition, pag. 186, le font son Parent! Académie des Sciences, Tom. 11. pag. 249; le font Domestique de Gut-

temberg.
(u) Je vois ce Mot écrit Schoeffer dans presque tous les Historiens de l'Imprimerie. Cependant, je le trouve écrit bien dinssinctement Schoisse, her dans quelques-unes de ses Editions, & plus souvent Schoisser dens beaucoup d'autres. Voïez, ci-dessous la Section XI. de ce Texte. Je me servirai dopc de ce dernier Nom, lorsque j'aurai à parler de lui. Cathelinot le nomme toujours Schoisser, & d'autres encore plus mal, com-

(x) Quelques - uns le nomment mal Ivo Schoeferus ou Scheferus, comme Angelus Roccha, Biblioth. Vaticana pag. 411, & Henr. Panta-

leo, apud Mallinkrot, pag, 32: ou Yves Schoffey & Scheffec, comme Thevet, Hommes Illustres, Tome VII, pag. 109, 110: ou Olipio, comme Bayle, a la fin de la Remarque (B) de son Article ZIEGLER. Le Journal des Savans, Mars 1720, pag. 222-224; & le Clerc, Bibliotheq. Anc. & Mod. Tom. XI, pagg. 358, 360; font deux différens Hommes d'Opilio & de Schæffer.

(y) Quelques Auteurs, abusans de ce Mot de Gernsheym, donnent mal-a-propos à Schoiffer le Nom de Gernesus ou de Gescrius, comme Ramus & Collius, apud Mallinkrot, pag. 74. D'autres, comme Gilbert. Cognatus, apud Mallinkrot, pagg. 71, 74, le sont encore plus malappische cance à Bois-le-Duc.

(z,) Chevillier, Origine de l'Imprimerie de Paris, pagg. 6 & 7.

( L) Chevillier, Origine de l'Imprimerie de Paris, pagg. 6 & 7.

les plus voisins du Tems de l'Invention, comme on le peut voir par leurs Autoritez rapportées par Mallinkrot lui - même, finguliérement par celle-ci de Serarius page 162, qu'il n'auroit pas dû négliger, Primas meritò Foannes Gudenberger tenet; & c'est ce que prouveront bien positivement encore ces Vers précis & décisifs de Bergellanus:

Æternas igitur Grates, tibi, GUTENBERGE, Olim persolvet vivida Posteritas . . . . Atque omnis cantabit Io tibi Turba Sororum, Ardua Pierii quæ Juga Montis amant. Prima quidem Laus est, niveo quoque digna Lapillo, Tradere si primus que latuêre potes. Estque minor Virtus Inventis addere Lucem : "

Eruere at Fontes, boc Opus Artis erit. Non tamen est Fausti Studium Petrique tacendum; Sed dignus grata est Posteritate Labor (35).

(F) Lettres en relief. . . . sur la Monnoie & sur les Médailles. ] CES Lettres, en relief sur la Monnoie & fur les Médailles, & en creux dans leurs Coins ou Quarrez, étoient les trois Quarts & demi de l'Imprimerie déjà tout inventez; puisque les unes étoient les Matrices, & les autres les Caracteres qu'elles produifent, & qu'il ne s'agissoit plus que de les séparer les unes des autres, afin d'en composer tels Mots qu'on fouhaiteroit, pour avoir l'Imprimerie complete : & c'est quelque-chose de bien digne de Résléxion, qu'on n'y ait jamais fongé, & qu'on ne foit parvenu à la Découverte de l'Imprimerie que par une autre Voie, comme on le va voir incessamment.

On peut dire à peu-près la même chose de l'Instrument avec lequel Agéfilas, Roi de Lacédémone, imprima en creux dans sa Main, & en relief sur le Foie d'une Victime qu'il y reçut, le Mot NIKH, pour encou+

(35) Bergellani Encomium Calcographia, ad Calcem Supplementi Verderii ad Bibliothecam Gefnerianam, pag. 67.

Encre épaisse & gluante, mais non trop fluïde; d'imposer dessus du SECTION Papier ou du Parchemin trempé pour en recevoir l'Empreinte; de les olisser ensuite dans une Presse propre à les y imprimer; en un mot, de faire ensorte, qu'ils pussent être imprimez seuls & nettement sur le Papier ou le Parchemin préparé, & y être lûs dans leur Ordre naturel: & tout cela est certainement quelque-chose de plus qu'une simple Imitation ou Amélioration de la Gravûre des Inscriptions, a nécessairement demandé de la Pénétration & de l'Application, & a sans doute rencontré bien des Difficultez à surmonter.

HEUREUSEMENT, ces divers Associés y réüssirent vers l'An M. CCCC. L. (G): & ils portérent enfin la Chose jusques à achever

encourager ses Soldats, en leur présageant ainsi la Victoire (36):aussi bien que de ces Lettres séparées de Bouïs ou d'Ivoire, dont St. Jérome dit qu'on se servoit autrefois pour apprendre à lire aux Enfans, comme en se jouant (37.)

Mais, on ne sçauroit juger de même, ni de ces Alphabets gravez en creux, dont on se servoit anciennement dans les Ecôles, pour enseigner à écrire aux Enfans, & même aux Aveugles, à force de leur faire .,, de Ligne. Je fçai ce que dessus par Tradition (40).,, paffer & repaffer un Poinçon ou une Touche dans les divers Sentiers qu'y formoient leurs Lettres (38); ni de cette Tablette de Bois, imaginée pour faire signer des Actes au vieux Justin, Empereur de Constantinople, qui ne savoit pas écrire, & au travers de laquelle les quatre prémieres Lettres de son Nom, Just, étoient per-cées à jour, comme le fait entendre fort nettement Procope, & non gravées sur ou dessus, comme le traduit peu éxactement le Président Cousin (39).

On auroit peine à croire, que quelqu'un se fût avisé de faire tout un Livre entiérement ainsi percé à jour. Cependant, il s'en trouvoit un tel en 1640 dans le Cabinet d'Albert-Henri Prince de Ligne: & comme c'est probablement le seul & unique Volume d'une si extraordinaire Fabrique, j'en donnerai d'autant plus volontiers ici la Description, qu'elle contient quelques Particularitez assez curieuses, & qu'elle ne se trouve que dans un Livre assez peu commun. La voici telle qu'on

, Liber Passionis Domini Nostri Jesu-Christi, cum Figuris , & Characteribus ex nulla Materia compositis: in 8°.

, Ce Livre est en Velin, fait à la Pointe du Canivet, en sor-

,, te que les Figures & les Caracteres sont percées à jour. L'Empereur Rodolphe, l'ayant veu, sit sçavoir si feu

" le Prince de Ligne s'en vouloit faire quitte, lui en of-, frant unze mille Escus d'Or. Aussi une Personne voyant ,, la Bibliotheque du Vaticant, ceux, qui (la) lui fai-

" foient veoir, advouérent, qu'il n'y avoit chose à l'esgal du Livre qu'ils avoient veu entre les Mains du Prince

Les Talmudistes débitent, que les Lettres des deux Tables de Moise étoient ainsi taillées & percées à jour de part en part, afin qu'on pût les lire en même tems des deux Côtez (41). Mais, c'est supposer, que le Peuple Juif étoit ambidextre des Yeux, si l'on peut s'exprimer ains; c'est-à-dire, savoit également lire à l'ordinaire & à rebours; & ce n'est peut-être pas-là la moindre des Réveries de ces Docteurs.

(G) Jean Guttemberg, Jean Fust, & Pierre Schoiffer, exercerent l'Imprimerie à Maïence, . . . vers l'An M. CCCC. L.] C'EST ce dont conviennent généralement tous les Auteurs de ce Tems-là, & presque tous ceux qui les ont fuivi plus de 100 Ans aprés: en forte que c'est avec beaucoup de Fondement, que Michel Maïer a dit autrefois à ce Sujet : Communis omnium Sententia . . . Idem confirmat non unus & alter, sed centies mille; & nemo contradicere potuit un-quam, vel banc Laudem sibi vindicare (42). On peut voir leurs Témoignages dans la Dissertation de Mallinkrot fur ce Sujet, depuis la Page 7. jusqu'à la 27; & dans la Remarque (BBB) de la présente Dissertation: mais, j'en mettrai particuliérement six ici, tant parce que ce sont les plus anciens, les plus notables,

(36) Plutarch. in Agesslao, Cap. LXIX. (37) Fiant eis Littera, vel buxea, vel eburnea, & suis Nominibus appellentur: . . . earum inter se crebrò Ordo turbetur, & medis ultima, primis media, misceantur, ut eas non Sono tantum, sed & Visu, noverint. S. Hieronymi Epistolæ, Libr. II, Epist. XV, pag. 243. (38). Quincilien, Instit. Libr. I., Cap. I, & St. Jérome, Epist. XV. Libri II, donnent une Idee nette & précise de cette Méthode; & le fésuite Herm. Hugo, de primà scribendi Origine pag. 93, l'a réduite à ce peu de Mots: Fiebant Tabellæ è Ligno, ut intra excisos Characterum Sulcos Pueri exercerent Manum, quam Oræ Ligni duriores, ne exercarent, cohibebant. C'est Erasme, qui remarque, de rectà Latini Græcique Sermonis Pronunciatione, Tom. I, col. 927, qu'on emploie heureusement sette Méthode pour les Aveugles: & Gilbert Burnet en rapporte un Exemple remarquable dans son Voiage de Suisse, &c. pag. 218. (39) Procopius, Anecdotor, Cap. VI, pag. 23; & Cousin, Hist. de Constantinople, Tom. II, pag. 136. (40) Anton. Sanderi Bibliotheca Belgica Manuscripta, edita Instilis, apud Touslanum le Clercq, 1644, in 4°, Part. II, pag. 1. (41) Calmet, Diction. de la Bible, Tom. IV, pag. 395, Hist. Univers trad. de l'Anglois, Tom. II, pag. 258. (42) M. Maierus de veris Inventis seu Muneribus Germaniæ, ex Schragio, apud Tentzelium, pag. 85, 86.

l'Impression, non seulement de quelques simples Livrets, tels qu'un & leurs ou- Alphabeth pour les plus petites Ecôles, & un Donat, espece

ce que Mallinkrot a trop abrégé le troisieme, & n'a nullement connu le prémier, le quatrieme, & partie

du cinquieme.

LE I & le plus ancien de tous, inconnu non feulement à Mallinkrot, mais encore à tous les Historiens de l'Imprimerie, est tiré de très méchans Vers Latins à la Louange de ce bel Art, mis à la Fin des Institutiones Justiniani, imprimées à Maience, par Pierre Schoiffer, le 24 Mai 1468, & le 20 Octobre 1472, en grand in folio. Le voici.

SCEMA Tabernaculi Moifes, Salomon quoque Templi, Haud preter ingenuos perficient Dedalos. Sic Decus Ecclesie majus major Salomone

Fam renovans renovat Beselebel & Hyram. Hos dedit eximios sculpendi in Arte Magistros, Cui placet en mactos Arte Sagire Viros.

Quos genuit ambos Urbs Moguntina Johannes (43), Librorum infig as Prothocaragmaticos:

Cum quibus of um Petrus (44) venit ad Poliandrum (45), Cursu posterior; introeundo prior;

Ouippe quibus prestat sculpendi Lege sagitus A solo dante Lumen & Ingenium.

Natio queque suum poterit repetere Caragma Secum, nempe Stilo preminet omnigeno.

Credere difficile est Doctores quam preciosa Pendat Mercede Scripta recorrigere.

Orthosyntheticum cujus Syntagma per Orbem Fulget, Franciscum presto Magistrum babet.

Me quoque conjunxit illi non vile Tragema, . Publica sed Commoda, & terrigenum Columen.

O! utinam exscobere falsis moliantur Ideam, Qui Syntagma regunt, & Protocaragma legunt! Aureola indubie premiaret eos Logothece,

Quippe Libris Cathedras mille suberudiunt (46).

JE n'entreprendrai point de déchiffrer de pareilles Enigmes; & je me contenterai d'observer, qu'il est clair, qu'il s'y agit des trois Inventeurs de l'Imprimerie, comparez à Béséléel, Neveu de Moise, excel-

& les plus circonstanciés sur cette Matiere, que par- 1ent Architecte & Fondeur de toutes sortes de Métaux, emploïé par son Oncle à la Construction & à l'Enrichissement du Tabernacle; & à Hiram, Roi de Tyr, qui fournit des Matériaux à David pour son Palais, & a Salomon pour son Temple (47): & que, fous une Allusion assez obscure à St. Pierre, qui, quoiqu'arrivé le dernier au Sépulchre de Jésus-Christ, ne laissa pourtant pas d'y entrer le prémier (48), on insinue que Pierre Schoiffer, quoique le dernier admis à la Connoissance du Secret de l'Imprimerie, contribua pourtant plus que Jean Guttemberg & que Jean Fust à le perfectionner; ce qu'on reconnoitra bientôt n'être nullement mal-fondé.

LE II est tiré d'une espece de Differtation sur l'Origine de l'Imprimerie, inférée dans une ancienne Histoire de la Ville de Cologne, qui porte pour Titre Die Cronica van der Hilliger Stadt van Coellen,

, Sancta Colonia diceris hinc, quia Sanguine tincta " Sanctorum, Meritis quorum stas undique cincta: "

& il a été cité partie en Original par Boxhornius, & partie en Latin par Mallinkrot, qui a ainsi traduit le tout. Ars bæc Typographica, dit le prémier, summe astimanda, inventa omnium primum in Germania Urbe Moguntia est ad Rhenum, circa Annum Domini nostri c10. cccc. xl.; & ab eo Anno, donec scriberetur c10. cccc. l., Inventioni ejus, eorumque quæ ad il-lam pertinent, Opera impensa fuit. . . . . Quamvis autem. . . . Moguntiæ Ars bæc inventa fuerit, eo Modo qui nunc temporis usurpatur, prima tamen ejus Præfiguratio seu Simulachrum ex Donatis Hollandiæ reperta & desumpta fuit, qui ibi ante id Tempus excusi fuere, eque illis Principium prædictæ Artis depromptum est. Ac posterior hac Inventio priori, quoad Artificium & Subtilitatem, longe præstantior fuit, indiesque ad majorem Excellentiam perducitur (49). . . . Primus Typographiæ Inventor, dit le second, Civis fuit Moguntinus, Argentind oriundus, cui Nomen erat Joannes Guttenberg. . . . Initium & Progressum sapius memorati Artificii ex bonorabilis Magistri Ulrici Zel; Hannoviensis, narrantis
Ore cognovi, qui etiam nunc boc M. cccc. xcix.
Anno Coloniæ Typographum agit, eoque Authore Ars bæc
Coloniam propagata est (50). Reperiuntur Scioli aliquot,
qui dicant dudum ante bæc Tempora Typorum Ope Libros

(43) Johannes Guttembergius, & Johannes Fust. (44) Petrus Schoisser. (45) Cometerium. (46) Tiré de l'Exemplaire de la Bibliotheque de l'Académie de Leide, de 1468, où ces merveilleux Vers sont aussi singulièrement imprimez, qu'ils sont composez: chaque hexametre étans suivi de son pentametre en une seule & même Ligne, Voie Cri. dessus la Remarq. (BBB), Num. 1. (47) Exod. XXXI, 2-53 XXXV, 30-33. M. Reg. V, 11. I Patal. XIV, 1. III Reg. V, 8-10. (48) Jean XX. 4-6. (49) Chronic Coloniense, apud Boxhornium, in Theatro Hollandiz, pag. 139; & in Dissert. de Typographic. Artis Orig. & Inventoribus, pagg. 28, 29. (50) Je trouve que cet Ultic Zel, inconnu à tous les Historiens de l'Imprimerie, public à Cologne, en 1494, un Trairé intitulé Gerardi Flarderwicens. Comm. in Logic. Artistot, Mais, la plus assissance Edition, qu'en connoisse de Cologne, est celle des Austoritates Decretorum, faite par Pietre de Olpe, en 1470, in solite.

#### de Grammaire Latine à l'Usage des plus basses Classes, mais sections même

excusos esse (51), qui tamen, & se, & alios, decipiunt; nullibi enim Terrarum Libri eo Tempore impressi reperiuntur (52).

CETTE Chronique, écrite en Langage vulgaire plutôt Flamand qu'Allemand (53), est plus ancienne que ne le disent la plûpart de ceux qui en ont parlé, tels que Mallinkrot, Boxhorn, Mentel, Zeiller, Struve, Maittaire, &c. Ils en mettent tous l'Edition en 1499. Mais, cela n'est pas tout-à-fait éxact: puisque cette Edition n'est que la quatrieme, & que cette Chronique avoit déjà été imprimée trois fois, à Colegne, chez Jean Koelhoff, en 1489, en 1490, & en 1494, in folio (54): ce qui n'en rend le Témoignage que plus considérable.

A LA vérité, c'est un Livre assez rare, & même si peu commun, que Michel Hertz, & Christian-Gotlieb Buderus, Auteurs, l'un d'une Notitia, & l'autre d'une Bibliotheca Scriptorum Rerum Germanicarum, paroissent ne l'avoir nullement connu. J'ajouterai donc, qu'il est de la Façon d'un certain Grammairien de Cologne; & que Gelenius & Werdenhagen, qui ne le regardent que comme une Compilation indigeste de mauvais Lambeaux tout cousus de Fables ridicules, recommandent fort de n'v ajouter aucune Foi, à moins qu'il ne se trouve appuié de quelque Autorité plus respectable (55). Boxhornius a accufé Naudé d'en avoir nié l'Exiftence; mais, cela n'est pas. Il en a seulement douté, comme ne l'aïant point encore vûe (56): & cela ne passera jamais pour une Impudence impardonnable, que dans l'Esprit de Gens aussi violemment passionnez que Boxhornius, & ne rendra jamais excusable cette Apostrophe infultante de Scriverius,

I, Naudæe, procul, tua Mendacia crescens: Non Locus bis Nugis, credule Galle, tuis (57).

· LE III est extfait d'une Chronique manuscrite de

Maïence, citée par Serarius en ces Termes: Hoc autem Urbis nostra Moguntiaci triumphale perpetua Laudis est Praconium, quod banc ingeniosam characterizandi Artem, non solers Italorum Indago, non celebris Gracorum Sapientia, non multiformis Gallorum Scientia, neque callidum Barbarorum reperit Ingenium; sed industriosi nobilis Urbis Moguntiaci Cives, scilicet Joannes Gudenberg qui, cùm omnem Substantiam suam propter Artis Difficultatem ferè profudisset, tandem Auxilio Joannis Fusth, Joannis Medinbach (58), Saliorum Concivium adjutus, Rem perfecit. Post quem Gudenberg, qui morabatur zum Jungen, qui usque nunc ejus Nomine nuncupatur, Petrus Opilionis, id est Schoeffer, ejus Gener (59), Artis Impressoria Dilatator extitit, qui etiam suo Tempore multa impressit Opera (60).

LE IV, & le plus considérable de tous, a été très long-tems caché, & n'est public que depuis environ 45 Ans. Il est du célébre Tritheme, qui, après avoir insinué à - peu - près les mêmes Choses, tant dans ses Homélies & dans ses Lettres, que dans son Chronicon Spanhemiense, s'exprime beaucoup plus positivement ici dans ses Annales Monasterii Hirsaugiensis, & cela sur le Témoignage même de Pierre Schoiffer, un des trois Inventeurs de l'Imprimérie. His Temporibus; dit-il, c'est-à-dire, depuis 1440 jusqu'en 1450, in Civitate Moguntind Germaniæ prope Rhenum, & non in Italia ut quidam falso scripserunt (61), inventa & excogitata est Ars illa mirabilis & priùs inaudita imprimendi & characterizandi Libros, per Joannem Guttenberger, Moguntinum: qui, cum omnem pene Substantiam pro Inventione hujus Artis exposuisset; &, nimid Difficultate laborans, jam in isto, jam in alio, deficeret, jamque propè esset ut desperatus Negotium intermitteret; Consilio tamen & Impensis Joannis Fust, æque Civis Moguntini, Rem perfecit incæptam. Imprimis igitur Characteribus Litterarum in Tabulis Ligneis per

<sup>(51)</sup> Il venoit déjà de censurer Omnibonus Leonicenus, qui fixoit l'Invention de l'Imprimerie à Venise, & l'attribuoit à Nicolas Jenson; ce qui sera pleinement résuté ci dessous, Remarq. (LL). (52) Chronic. Coloniense, apud Mallinkrot de Orig. ac Progressi Att. Typograph. pag. 38. Ceux, qui voudront voir les Termes originaux de ce Passage, le pourront, au folio ccc. xii de cette Chronique, oudans Struve, Introd. pag. 999. (53) Nieder-Teutscher Sprake, dit Tentzelius, pag. 16, 23. Belgico Idiomate, dit Struvius, pag. 999. (54) La I de ces Editions est attétée par Scriverius, cité pat Naudé, pag. 253; & par Ustenbach, qui assure, Freherus, pag. 42,5, met mal sa publication en 1469. Chevillier, pag. 87. 280, n'en parle que comme d'un Manuscrit, & se trompé. (55) Coloniense Chronicon, Colonia Anno 1499 impressum, produstum à quodam. Archigrammateo Coloniens, Martinus Zeillerus de Historicis, Part. II, pag. 88. Austor iste, uit anonymus est, ita recentioris £vi, praterea damentus; ideoque ei Fides nulla deberi videiur, nisi alterius Austoritate sublevetur. Neque ab Werdenhagio in Opere de Rebuspublicis Hanseaticis laudatur, uit in quo potitus Collectanea, quam vera Historia, muslis Fabulis & similitus permissa, consineantur. Agidius Gelenius de Magnitudine Colonia, Libr. I, Sintag. XII, apud eundem Martin. Zeillerum de Historicis, Part. I, pag. 40. Struvius, Biblioth. Historica pag. 474, & Fabricius, Biblioth. med. & inf. Latinitatis Tom. I, pag. 11124, disens qu'elle finit en 1496, & se trompent: elle va jusqu'en 1499. (56) Boxhornius, pag. 29, 30. Naudé, pag. 262. (57) \*Scriverius, apud Mallinkrot, pag. 13. (58) Ou plûtôt Mey de Nach. Voïez ci-dessous Citation (000). Se ne vois que Munster, apud Mallinkrot, pag. 15, & Melchior Adam, pag. 1, aussi copié cela. C'est de Fust, que Schoisfer étoit Gendre, comme on verra ci-dessous. (60) Chronicum Ms. Moguntiacum, citatum à Seratio, Return Monguntinarum Libro I; Mallinkrotio, pag. 47, sed mutilatim ; Fehero Theatr. Vir. Illustr. pag. 1424; & Oudion de Scriptot. Eccles. T

section même d'un Ouvrage aussi considérable qu'une Compilation de Gram-

Ordinem scriptis, Formisque compositis (62),... impresserunt... Et reverd, sicuti ante 30 ferme Annos ex Ore Petri Opilionis de Gernsheim, qui Gener erat primi Artis Inventoris, audivi (63), magnam à primo Inventionis sue hæc Ars Impressoria habuit Dissiduatem... Et hæc de Impressoria mirà Subtilitate dista sufficiant, cujus Inventores primi Cives Moguntini fuerunt..., Joannes videlicet Guttenberger, Joannes Fust, & Petrus Opilio Gener ejus (64). Le reste de ce Passage curieux se trouvera ci-dessous dans les Remarques suivantes.

Le V est pris de deux Ecrits Historiques de Jaques Wympheling, & d'une Epigramme de sa Façon,

qui confirme le dernier de ses Passages.

Dans son Epitome Rerum Germanicarum, dédié en 1502 à Thomas Wolphius, imprimé dès lors, & rimprimé diverses fois depuis, tant séparément que dans les Collections des Historiens d'Allemagne, voici comment il s'exprime au lxv Chapitre: Anno Christi 1440, Friderico III Romanorum Imperatore regente, magnum quoddam ac penè divinum Beneficium collatum est universo Terrarum Orbi à Joanne Gutenbergo Argentinensi, novo scribendi Genere reperto. Is enim primus Artem Impressorium, quam Latiniores Excusoriam vocant, in Urbe Argentinensi invenit. Inde Moguntiam veniens candem feliciter complevit.

Dan's son Argentinensium Episcoporum Catalogus, imprimé foannis Grieninger, Civis Argentinensis, Formis, Anno Natalium Christianorum millesimo supra quingentesimum ostavo, Die vero undetrigesima Mensis Augusti, in 4°, il ajoute, folio lxij: Sub boc Roberto nobilis Ars Impressoria inventa fuit à quodam Argentinensi, licet incompleté; sed cum is Moguntiam descenderet ad alios quosdam, in bac Arte investiganda similiter laborantes Dustu cujusdem Joannis Genszfleisch, ex Senio cæci, in Domo Boni Montis Gutenberg, in qua bodie Collegium est furistarum, ea Ars completa & confummata fuit, in Laudem Germanorum sempiternam.

CEUX, qui regarderoient le Guttemberg du prémier de ces Passages, & le Genszsteisch du second, comme une Contradiction de leur Auteur, ne lui rendroient nullement Justice, & se tromperoient certainement eux-mêmes: car, comme on l'a prouvé ci-dessus Citation (b), il ne s'agit-là que d'un seul & même

Homme, dont cet Auteur à indifféremment emploïé les divers Noms; & c'est ce que prouvera particuliérement encore cette Epigramme de sa Façon, à la Louange du prémier Inventeur de l'Imprimerie, publiée dès l'Année 1499.

JACOBI WYMPHELINGII Sletstadiani, in falicem Artis Impressoria Inventorem Epigramma.

Fælix Ansicare (65), per te Germania fælix Omnibus in Terris Præmia Laudis habet. Urbe Moguntinâ, Divino, fulte Johannes, Ingenio, primus imprimis Ere Notas. Multum Relligio, multum tibi Græca Sopbia, Et multum debet Lingua Latina tibi (66).

Si l'on en peut croire le Médecin Mentel, Wimpheling laisse la Chose indécise dans ses Germanica Nationis & Imperii Gravamina contra Sedem & Curiam Romanam, où il se contente de dire: Pro nobilissima excellentissimaque Artis Impressoria, per Nostratium Argentini cujuspiam & Moguntini sagacissimam ac vigilantissimam Industriam, Invento non nibil nobis debere videtur; bac enim Arte omnes optima Fidei & Morum Dostrina, diversis etiam Linguis conscripta, in universum Orbem

propagantur (67).

Le VI est d'autant plus intéressant, qu'on y découvre mieux le But & la Méchanique de cette nouvelle Invention, & de quels Moiens & Voies l'on se servit, pour la réduire en Pratique. Il est de Salmuth, qui, comme je l'ai déja remarqué, attribue cette Invention à Fust. Anno Domini 1440 & post, dit-il, suit Moguntiæ ad Rhenum . . . Civis quidam, . . . JOHANNES FAUSTUS Nomine, cujus Familiæ etiamnum bodie quidam ex Patriciis Francosurti ad Mænum sunt superstites (68); pro eo quo Artes liberales & Viros dostos prosequebatur Studio, cum considerasset Penurid Librorum, & magnis qui ad eos describendos requirebantur Sumptibus, multa Ingenia à Studiis abstrabi atque revocari, de Modo ac Ratione cogitare cæpit, qua minori Labore ac Sumptu Libri ac boni Austores divulgari ac comparari possent. Postquàm in eam Rem sedulo intentus esset.

(61) Struve, Introd. pag 917, prête ici à Tritheme ce qu'il n'a point dit. Primièm ex Harlemensium Inventione, lui fait-il dire. Et l'Auteur des Nouvelles Litter. Tom. X, pag. 7, lui prête de même un Alphabet dont il ne parle point. (63) Tritheme écrivoir cela en 1514; & ainst Opilio le lui racontoit en 1484. (64) Joan. Trithemius, 1°. in Serm. & Exhort. ad Monachos, Libro I, Homil. VII, Edition. Argent. 1486: 2°. in Epistolis ad Jacobum Trithemium, 24 Junit 1506; & ad Jac. Kymolanum, 16 Aug. 1507: 3°. in. Chtonico Spanhemiensi ad Ann. 1450: & 4°. in Annalib. Hirsaugiensib. Tom. II, pag. 421 & 422, Edit. Monass. Sancti Galli, 1690, in solice. (65) Cest ainsi qu'il traduit en Latin le Mot Allemand Genscheisch. (66) Marsilii de Inghen Oratio continens, Dictiones, Clausulas, & Elegantias, cum Signis distinctis; & Epigrammata in divum Marsilium (de Inghen) Inceptorem Plantatoremque Gymnassi Heydelbergensis, folio ultimo Edit. Anni. 1499, in 4°. (67) Wimphelingii Gravamina contra Romanam Curiam, apud Mentelium de Orig. Typographia, pag. 48. (68) Voie Condesson la Rem. (BBB), Num. CCII.

Grammaire, de Rhétorique, & de Poëtique, suivie d'un ample section

esset, initio hanc Viam Ope Divind reperit, ut Tabulas . . . Characteribus eminentibus Ligno incideret, & ad Impressionem formaret, quos etiam Atramento impressit. Sed quia Atramentum fluebat, & Characteres confundebat, Re diu Animo volutata, crassam & nigram Materiam adinve-nit, & Tabulas illas minoribus Pralis subjicere, Librof-que boc Pacto excudere capit. Quod Opus quia incogni-tum erat, & Tabula illa vili Pretio camparari poterant, ab omnibus prædicabantur. Unde Faustus Occasionem arripuit . . . in eam Curam & Cogitationem gnaviter incumbendi, quomodo Artem, quam invenerat, magis ac ma-

gis excolere & elimare posset (69).

JAQUES MENTEL, Médecin de Paris, a traitté nettement de Fable toute cette Histoire (70): Mallinkrot s'est contenté de remarquer, qu'elle n'a été ajoutée au Livre de Salmuth, que dans l'Edition de 1629 (71); & j'ajoute, que, ne citant aucune Autorité, on sent d'abord quelque Répugnance à se prêter à sa Déposition. Mais, Jean-Fredéric Fust, un des Descendans de Fust, avouant de Bonne-Foi, que l'Honneur de l'Invention est dû à Guttemberg, dont son Aïeul ne fut que l'Affocié (72); & un autre Auteur, fou-tenant précisement le même Systeme, & l'appuïant de l'Autorité d'une ancienne Relation de Fust luimême, confervée longtems avec foin par ses Descendans à Francfort (73), & qui pourroit très bien être l'Original du Récit de Salmuth, ce feroit agir aussi témérairement que Mentel, que d'adopter inconsidérement fon Opinion.

A ces six Autoritez je joindrai la Description que nous a laissée Bergellanus des Soins & des Soucis de Guttenberg avant que de pouvoir parvenir à son But, & de la Nécessité où il se vit réduit de se donner des Associés; parce que, outre qu'elle est tout-à-fait ingénieuse, elle confirme puissamment tout ce qu'on vient

de lire.

Non referam Simulachra Jovis, Rhodiumque Colossum, &c... Sed cedat magno quicquid in Orbe nitet: Artis namque novæ natum est Opus, Arte magistra, Id quod Divini Numinis instar erit. Conflatis docuit Libros que cudere Signis, Et Præli dociles exprimit aptè Typos. . . Auctorem quærunt, primo qui repperit bujus Archetypos Artis, primaque Puncta tulit. Decertantque due non parvi Nominis Urbes ; Quælibet Artificem vendicat ipsa sibi (74); . . .

Sed te ne fallat mendacis Opinio Vulgi, Illius referam quæ sit Origo Rei. Clarus Joannes en Gutenbergius bic est, A quo ceu vivo Flumine manat Opus. Hic est Aonidum Custos fidissimus, bic est, Qui reserat Latices quos Pede fodit Equus. Quam Veteres nobis Argenti Voce notarunt A Puero fertur sustinuisse Virum: Illa sed buic Civis largita est Munera grata, Cui clarum Nomen Mogus babere dedit. Primitias illic capit formare Laboris, . Ast bic maturum protulit Artis Opus. Stemmate præstabat, vicit Virtute sed illud: Dicitur bine veræ Nobilitatis Eques. . . . Concipit æratos Calamos vulgare per Orbem, Atque novas edant Præla futura Notas. Hinc, nunc sollicitum curvo Caput Ungue retractat; Nunc varias Graphio lustrat ubique Vias; . . . At postquam, nunc bac, illac nunc, Parte moratur, ..., Et fastiditum sæpe reliquit Opus; Panitet & Facti, retro Vestigia flectit, Adque rudes Fætus fertque refertque Pedem . . . Sed nova Spes oritur, redit in Præcordia Sanguis. . . . Ac iterum Manibus sedulus urget Opus. . . . Hos colit, bos format, bos digerit Ordine certo: Ardet & incapta perficere Artis Opus: Neque erat ulla Dies Eoas evecta sub Auras, Quá non sit vigili Littera sculpta Manu. Altera sed Rebus succrescit Cura renatis, Inventis uti Mens generosa nequit. . . . Cumque illi starent calata Toreumata magno, Et Labor angustas attenuabat Opes, Artis nec poterat certos extendere Fines. Inceptum statuit jamque relinquere Opus. Confiliis tandem FAUSTI persuasus amicis, Viribus exhaustis qui tulit Auxilium, Addidit ac Operi Lucem Sumptumque Laboris. Faustus Germanis Munera fausta ferens. Et levi Ligno sculpunt bi Grammata prima, Quæ poterat variis quisque referre Modis. Materiam bibulæ supponunt inde Papyri, Aptam quam Libris Littore Nilus alig.

Insuper

<sup>(69)</sup> Henr. Salmuthi de Typographiæ sive Artis Impressoriæ Inventione verissima Historia, apud G. Pancirolum de Rebus deperdiris ac Rebus noviter inventis, Tom. II, pag. 311, 312. (70) Mentel de Orig. Typograph, pag. 54, 59. (71) Mallinktor, pag. 43. (72) J. Fred. Enst., apud Florian's Chronyk der Stadt Francksurt, pag. 437. (73) Jo. Theoph. Hagenbruch, in Dissertatione solemni habità Giessa 1718 sub Præssidio Imm. Webberi, apud Georg. Christian. Joannis, in Præss. ad Joan. Arn. Bergell. Encom. Calcogr. Tom, III Rerum Moguntiacar. pag. 426. (74) Maience & Strasbourg. On a vià ci-dessis Citations (8), (h), qu'on le dit de ces deux Villes.

B 3

II. Ces Ouvrages, & autres de même Fabrique, Dictionaire, & intitulée Catholicon Johannis Januensis (H). II. C'est de cette même forte d'Imprimerie de Caracteres taillés en relief, que font encore fortis le Donatus (aa), les Confessionalia (bb), le Bréviaire, Pseautier, Manuel, ou Horologium Beata Virginis Maria, de la Grand'-Mere de Joseph Scaliger (cc), l'Ars memorandi notabilis per Figuras Evangelistarum, & un autre Livre Latin de Figures de la Bible, conservez dans le Cabinet de Mr. Schelhorn (dd), le Canticum ou l'Historia Beata Maria Virginis in Figuris conservé à Harlem (ee), l'Historia S. Johannis Evangelista in Figuris

(aa) Petit Livret de Grammaire, que les Hollandois débitent être le premier Fruit de l'Imprimerie par Tables de Bois. Voïez Scaliger in Consur, Fab. Burdonum, pag 108, 109, &c. Boxhorn de Typograph. Invent. pag. 28, 31, &c.

(bb) Livret inconnu, mais que Mallinkrot, pag. 72, & la Caille, pag. 7. métamorphosent en Confessions de St. Augustin; & Orlandi,

pag. 15, en Confessionale Sti Antonini.

(cc) Et non de Scaliger lui-même, comme le dit le Clerc, Biblioth. Ane. & Mod. Tom. XI, pag. 354. Voie? Scalig. Epist. C C L X X III, pag. 571; la Consur, Fab. Burd. pag. 109, 110.; & les Scaligerana,

pag. 128, 206, 207. Parmi les Livres légués à la Bibliotheque de Leide par Scaliger, il y avoit deux Exemplaires d'un Livre de semblable Titre, Duo Exemplaria Horologii Beatæ Matiæ Virginis impressa, comme on le peut voir dans le second Catalogue de cette Bibliotheque, publié par D. Heinsius, à Leide, en 1615, in 4° page 845, mais, cela ne se voit plus dans les trois suivans, de 1640, de 1674, & de 1716.

(dd) Voiez ses Amoenit. Litter. Tom. I, pag. 4, & Tom. IV, pag.

293 &c. (ee) Vouez ci dessous la Rem. (GG), Num. II, Art. 2.

Insuper aptabant mittit quas Sepia Guttas:
Reddebat pressas sculpta Tabella Notas. . .
Illis succurrit Petrus Cognomine Schoefer,
Quo vix cælando promptior alter erat . .
Imparibus Numeris Cælestia Numina gaudent:
Hoc Opus exegit sic quoque sancta Dryas.
Illo primus tunc erat Gutenbergius in Albo,
Alter erat Faustus, tertius Opilio (75).

C'EST donc incontestablement à ces trois ingénieux Habitans de Maïence, que l'Origine de l'Imprimerie est dûe: tout le Monde en convenoit dans les XV & XVI Siécles; & ce n'a été que fort avant dans ce dernier, qu'on s'est avisé de la leur contester fortement.

dernier, qu'on s'est avisé de la leur contester fortement.

(H) Ils achevérent l'Impression, non seulement de quelques Livrets, tels qu'un Alphabeth & un Donat, mais même d'un Ouvrage aussi considérable que le Catholicon Johannis Januensis.] Salmuth nous parle des deux prémiers en ces Termes: Hanc Viam, Ope Divind, reperit Faussus, ut Tabulam Abecedariam Carasteribus eminentihus Ligno incideret, & ad Impressionem formaret. Quia . Tabulæ illæ vili Pretio comparari poterant, ab omnihusque prædicabantur, . . . Occasionem arripuit. . . Donatum eddem Ratione integro Ligno incidendi & excudendi (76). Et cela se trouve consirmé par Hagenbruch en ces autres: fobannes Faus-

tius Anno MCCCCXL. Moguntiæ Libellum ABCdarium primo, deinde Donatum, impressit: & quidem Litteras initio in integris Columnis ligneis efformavit, sicque impressit (77).

TRITHEME ne nous parle que du dernier; foit que Schoiffer ne lui eut rien dit des deux autres, foit qu'il ne les ait regardez, non plus que lui, que comme de fimples & foibles Essais, peu dignes d'être mis en ligne de compte. Voici donc ce qu'il s'est contenté de nous apprendre du Catholicon, en très-peu de Mots: Imprimis igitur Characteribus Litterarum, in Tabulis Ligneis per Ordinem scriptis, Formisque compositis, Vocabularium, Catholicon nuncupatum, impressent (78).

Sans insister sur cet Alphabet & sur ce Donat non plus que Schoisser & Tritheme, voilà une Impression, & une Impression très considérable, de Planches ou Tables de Bois gravées, bien clairement indiquée, bien positivement attribuée à trois Citoïens de Maïence, bien & dûment attestée par un Témoin contemporain irreprochable, & ensin bien expressément notifiée & expliquée à ce même Témoin par un de ces trois Citoïens. Ainsi, même à ce simple & foible Egard, bien différent pourtant encore de la véritable & réelle Imprimerie, Maïence peut très légitimement s'attribuer la Gloire de l'Invention. Mais, ce n'estlà rien encore, en comparaison de ce que nous verrons bien-tôt.

(J) Ces

<sup>(75)</sup> Atnoldi Bergellani Encomion Chalcographiæ, ad Calcem Supplem. Verderii ad Biblioth. Gesner. pag. 65, 66. (76) Salmuth, pag. 311. (77) Hagenbruch, pag. 426. Vid. supra Citat. (73). (78) Trithemius, in Annalibus Hirsaugiensibus, Tom. II, ad Ann. 1450, pag. 421. Chevillier, pag. 6, 279.

Figuris, l'Ars moriendi, & les fameux Speculum Humana Salutis, & SECTION Spiegel Menschlicher Behoudenisse, conservez de même à Harlem & dans les Cabinets de quelques Curieux (éé), les Livres Allemands avec Figures citez par Saubert (ff), & apparemment divers autres que nous ne connoissons point: toutes Impressions, dont on ignore absolument les Tems, les Lieux, & les Fabricateurs; où tout est nécessairement douteux & incertain; qu'on ne fauroit donc raisonnablement attribuer à une Nation plûtôt qu'à une autre; & dont personne n'est par conséquent en Droit de s'approprier l'Avantage au Préjudice d'autrui (gg).

CELLES de l'Alphabet & du Donat dont nous venons de parler, & furtout celle du Catholicon Johannis Januensis, que Tritheme assûre très positivement avoir été saite à Maïence, par Guttemberg, Fust, & Schoisfer, peu avant M. cccc. L. (bh), sont donc tout autrement décisives pour cette Ville; & ce n'est pas un Préjugé de peu de Poids en sa Faveur.

III. On ne fauroit pourtant encore regarder ces prémieres Im- SECTION pressions, que comme de foibles Essais, & que comme des Tentatives très imparfaites. En effet, n'étant fabriquées qu'à l'aide de Planches de Bois telles que je viens de les décrire, c'étoient bien moins de véritables Impressions, que de simples Gravûres, assez semblables à nos Images taillées en Bois, ou mieux encore aux fameux Imprimez de la Chine & du Japon (ii), que les habiles Gens ne trouvent pas même dignes du Nom de Fruits de l'Imprimerie (ji), & qu'ils ne regardent que comme l'Effet de simples Planches gravées (kk) (]). Aussi sont-elles sujettes aux mêmes Inconvéniens: car, ne pouvant absolument servir qu'à une nouvelle Impression du même Ouvrage,

ne font que femblables

leurs Incon-

(J) Ces prémieres Impressions ne sont que de foibles que comme l'Effet de simples Planches gravées.] On a

(£ê) Ceux du Comte de Pembrock, de Mr. Uffenbach, de Mr. Uilenbronk.
Voïez Maittaire, pagg. 17, 18, 21. Biblioth. Uilenbroukiana, Tom. III,
pag. 241. Schelhorn. Ameenit. Litter. Tom. I X. pagg. 983, 984.

(ff) Sauberti Hift. Biblioth. Norimb. pag. 116 &r. Betuleii, i. e.
Burchardi Epiftola de Biblioth. Wolffenbut. pagg. 69, 70, 72.

(gg) Orlandi, Orig. della Stampa, pag. 11, en parlant de ces Impression de Planches de Bois, s'exprime fort plaifamment, &r dit précise
fement le Contraire de ce qu'il vouloit dire: Questi Libri furono stampati in Forme di Legno, nelle quali era tra le Figure qualche Carattere amovi bile. Concevez cela, si vous ponuez.

(hb) Struve, pag. 917, fait mal-à-propos encore, qu'on n'en composa que quelques Feuilles, alcuni Fogli del Vocabolario detto Catholicon. Et Junckerus, encore plus mal, qu'il est imprimé avec des Caratteres, de Bois, encore plus mal, qu'il est imprimé avec des Caratteres, de Bois page. 24. Chevillier, pagg. 247. Mallinkrot, pagg. 2, 3, 129.

(ii) Voice à cet Egard Naudé, Addition à l'Hist, de Louis XI, pag.

(ji) Non Typographia, Kircheri China illustrata, pag. 222. Chevillier les cite tous trois, pagg. 277 & 285. J'ajonte M. Maierus, qui avoit désd die autressis dans son Traité de vertis Germaniæ Inventis, un suit roves pagg. 277 & 285. J'ajonte M. Maierus, pag. 222. Chevillier les cite tous trois, pagg. 277 & 285. J'ajonte M. Maierus, pag. 222. Chevillier les cite suit fago in Traité de vertis Germaniæ Inventis, un suit roves pagg. 277 & 285. J'ajonte M. Maierus, pag. 222. Chevillier les cite suit fago in Traité de vertis Germaniæ Inventis, un suit roves pagg. 277 & 285. J'ajonte M. Maierus, pag. 222. Chevillier les cite suit fago in Traité de vertis Germaniæ Inventis, un suit roves pagg. 277 & 285. J'ajonte M. Maierus, pag. 222. Chevillier les cite suit fago in Traité de vertis Germaniæ Inventis, un suit roves pagg. 277 & 285. M. Maierus pag. 277 & 285. M. M

Essais ... semblables ... aux Imprimez de la Chine témérairement avancé beaucoup de Choses très mal & du Japon, que les habiles Gens ... ne regardent fondées touchant l'Imprimerie établie dans ces deux SECTION. III.

& remplissant inutilement des Magazins entiers, elles devenoient bientôt à charge par leur grand Nombre; & ne s'imprimant que d'un

touchant sa Pratique.

DIVERS Auteurs ont avancé, que cette Sorte d'Imprimerie étoit en Usage à la Chine depuis une très longue Suite de Siécles; les Chinois eux-mêmes la faifant, dit-on, remonter environ 1000 Ans au de là de le Mot Typographia, col. 63, il rapporte les notre Ere vulgaire: & Angelo Roccha remarque, que Michel Roger, Jésuite Missionnaire à la Chine, lui a assirmé y avoir lû des Livres imprimez quatre cens Ans avant Jésus-Christ (79). Isaac de Larrey admet sans scrupule cette Epoque, puisqu'il reconnoit que cet Art s'exerçoit à la Chine du Tems de Cyrus & des sept Sages: & ce qu'il y a de bien singulier, c'est que, ne s'agissant que de l'Imprimerie Chinoise, il fait parler son Anacharsis, d'Arrangement de Caracteres, comme s'il s'agissoit de la nôtre (80). Long-tems avant lui, André Favyn avoit bien autrement relevé cette Antiquité, puisqu'il n'avoit fait aucune Difficulté de la faire remonter jusqu'à Adam lui-même (81). Mais, Philippe Couplet, Jésuite François, à qui l'on merie. Mais, c'est une très grande Erreur, comest redevable de l'Edition des Ouvrages de Confucius; faite à Paris, chés Hortemels, en 1687, in folio, & qui y a ajouté une Chronologie Chinoise, n'y fait remonter l'Ancienneté de l'Imprimerie, que jusqu'à l'An 930 de notre Ere vulgaire (82). Le Pere Nicolas Trigault, autre Jésuite, la met encore plus bas. Typographia apud & l'établit en Allemagne. Mais, on peut solidenas, imprimée à Augsbourg, chés Mangius, en 1615, ritablement imaginée en Allemagne par Guttemberg, in 4°, Livre I, Chapitre IV, pag. 41; nam à quinque qui ne s'en éloigna presque point. Pour prouver, retro Saculis certum est à bis usureceptam: ce qui requi de la Cathay, vient à l'Année 1115. Celui paroit construée par Abvient à l'Année 1115. Cela paroit confirmé par Ab-dalla Abusaid Beidaveüs, qui, vers l'An 1274, il y a par les Portugais, qu'environ 65 Aus après qu'elle environ 460 Aus, voulant écrire l'Histoire de la Chi-eut été pratiquée en Europe en 1442; & Naudé, ne, avoit soigneusement examiné, non seulement leur que ce Pais n'a été fréquenté que long-tems après l'An Ecriture & leurs Livres qu'il louoit fort, mais même 1440 (84). Mais, cette Preuve n'est d'aucun Poids; leur Imprimerie dont il expliquoit l'Usage (83). En car, la Chine & le Cathay étoient connus plusieurs ce Cas, l'on auroit Tort de conclurre, comme l'ont Siécles auparavant, & l'ont toujours été depuis, fait quelques-uns, que l'Imprimerie n'éxistoit point soit par la Relation de Marc Paul que cite aussi tôt encore à la Chine & au Cathay, parce que Marc Paul Thevet, soit par celles de divers autres Vorageurs. trées, n'en dit quoique ce soit. Ce qu'il y a de cer- qu'une simple Gravure; &, selon les plus intellitain, c'est que la plûpart des Voiageurs & des Mission- gens d'entre eux, elle n'est pas même digne du Nom naires reconnoissent que l'Imprimerie Chinoise est au-térieure à la nôtre, & que les plus judicieux d'entre Citations (jj) & (kk).

Empires; &, par Occasion, je ferai ici quelques eux se contentent de lui accorder quelques Siécles Observations, tant touchant son Antiquité, que de plus. On peut donc très bien réduire toute cette haute Antiquité à environ sept ou huit Siécles; & l'on peut voir à cet Egard la Dissertatio Historica & Geographica de Cathaia d'André Muller, Editeur & Commentateur de Marc Paul Vénitien, où, sous Sentimens des différens Auteurs qui ont écrit de l'Imprimerie Chinoise; Sentimens, auxquels on peut encore ajouter ce qu'en ont dit depuis Thomas Hyde dans son Historia Religionis veterum Persarum, les Peres le Comte & du Halde dans leurs Mémoires & Description de la Chine, & Mr Beyer dans son Musaum Sinicum, Tome I, page 80 & suivantes.

DE la Maniere dont la plûpart des Ecrivains parlent de cette Imprimerie Chinoise, à peine peut-on

s'en former une juste Idée.

I. SELION divers d'entre eux, comme Paul Jove, Guy Pancirole, Gonzalès de Mendoza, & vint autres, c'est la même Chose que notre Impri-

me je vais le montrer dans un Moment.

H. Pour l'appuier, ces mêmes Auteurs débitent, qu'un Marchand Allemand, ou Guttemberg lui-même selon quelques-uns, après l'avoir curiensement & diligemment évaminée à la Chine, la transporta Sinas antiquior aliquanto est, quam apud Europicos, dit- ment faire voir, & toute cette Histoire-ci en est une il dans son Expeditio Christiana Societatis Jesu apud Si- Preuve incontestable, que notre Imprimerie sut vé-Vénitien, qui passa alors dix-sept Ans dans ces Con- III. SELON la plupart de ces Auteurs, ce n'est

IV. SELON

(79) Ang. Rotcha, Biblioth. Vaticanæ pag. 410. Theophili Sigefridi Bayeri Musæum Sinicum, Tom. I, pag. 86. (80) Larrey, Histoire des sept Sages, Tom. II, pag. 315. (81) Voice ci-dessina Remarg. (C), Citation (17). (82) Couplet, Chronologiæ Sinensis pag. 65. (83) Voice le Musæum Sinicum de Mr. Beyer, Présice, pag. 2; on le Journal des Savans, Mars 1733, pag. 348. (84) Thevet, Eloges des Hommes illustres, Tom. VII, pag. 111. Dans les dernières Editions on a ridiculement changé ces 65 Ansen cent-trente. Naudé, Addit. à l'Hist, de Louis XI, pag. 242.

Côté du Papier, dont on étoit obligé de coller ensuite les deux Fa- section ces blanches l'une contre l'autre afin de cacher ce Défaut, elles causoient nécessairement, & double Peine, & double Dépense, pour ne produire après tout qu'un Ouvrage assez imparfait.

Dégou-

IV. SELON les uns, cette Gravure se fait sur des Tables de Bois; &, selon les autres, sur des Tables de Pierre.

V. Selon les uns, elle se fait en Creux; &, se-

lon les autres, en Relief.

VI. Selon les uns, les Caracteres en font noirs, & le Fonds blanc; &, felon les autres, les Caracteres en font blancs, & le Fonds noir.

VII. Mais, selon les plus habiles Missionaires & Historiens Jésuites, tels que les Peres Trigault, du Jarric, Magaillans, Semedo, Martini, le Comte, Kirker, du Halde, &c., voici précisement en quoi elle con-

Après avoir nettement & distinctement écrit son Original fur un Papier très fin & transparent, non de droite à gauche à la Maniere Hébraïque & Orientale, ni de gauche à droite à la Maniere Européene & Occidentale, mais de haut en bas à la Maniere de divers Peuples d'Afie (85), on enduit de Colle ce Papier du Côté même des Caracteres, on le renverse, on l'applique sur une Planche de Bois solide de même Grandeur, & on l'y laisse sécher. Ensuite, on taille en Relief tous ces Caracteres, abbatant & évuidant comme superflu tout le Restant de la Superficie de ce Bois; & cela se fait si facilement & à si bon Marché, que, pour moins de cinq Sous, on fera graver plus de cent de ces Caracteres. Après cela, on les enduit d'une Encre gluante & non trop fluïde, avec une Brosse un peu ferme: & puis on y impose un Papier fort min-ce, sur lequel on passe & repasse légérement une autre Broffe fêche & molle, pour lui faire prendre suffisamment l'Empreinte des Caracteres; & cela, sans le Secours d'aucune Presse, & seulement d'un Côté de ce Papier, trop mince pour pouvoir fouffrir deux Empreintes, qui ne manqueroient pas de se confondre. On dit, qu'un seul Homme, avec sa Brosse, & sans se fatiguer, peut ainsi tirer chaque Jour près de dix mille Feuilles; mais, cela paroit fort éxagéré: aussi d'autres ne disent-ils que quinze cens (86).

Lors qu'au lieu de Bois ils se servent de Pierre,

ils y gravent assez profondément leurs Caracteres en Creux. Ensuite, après en avoir enduit d'Encre épaisse toute la Superficie, ils y imposent un Papier, sur lequel ils passent & repassent légérement une Brosse, comme dans l'autre Maniere: & c'est alors, que, tout au contraire de l'autre Impression, les Caracteres sont blancs & le Fonds noir, parce que la seule Superficie de cette Pierre s'imprime sur le Papier.

DE tout cela l'on peut aisément juger combien peu de Fonds il y a à faire sur la prétendue Déposition de ce Marchand Persan, à qui l'on faisoit voir l'Imprimerie des Giunti à Venise, & qui affirma qu'elle étoit toute semblable à celles du Tangut & de la

Chine (87).

ENTRE autres Ecrivains peu judicieux à cet Egard, Isaac Vossips n'a fait aucune Dissiculté de préférer cette Espece d'Imprimere à la nôtre (88). Mais, on n'a regardé cette surprenante Bizarrerie, que comme une Suite de son étrange Entêtement pour tout ce qui concernoit la Chine, qu'il ne connoissoit néanmoins que sur le Rapport d'autrui. Le Pere Kirker étoit d'un tout autre Avis; & son Sentiment étoit certainement plus éxact & plus sudicieux (89). Le Pere Trigault, qui avoit passé plusieurs Années à la Chine, & par conféquent incomparablement plus croïable que Vossius, reconnoit de très bonne-foi, que cette Maniere d'imprimer, peu propre à nos petites Lettres, qui ne se graveroient que difficilement & peu nettement en Bois, ne convient proprement qu'aux grands & gros Caracteres Chinois (90); & même simplement pour des Ouvrages de peu d'Etendue, pouvoit-il ajouter. Car, à mon Avis, s'ils entreprenoient de grands & vastes Recueils, tels que nos Bibles Polyglottes, nos Conciles, nos Tractatus Tractatuum, nos Baronius & Raynaldus, nos Bollandus, nos Byzantines, nos Thefaurus Antiquitatum Gracarum & Romanarum, & tant d'autres; outre que leurs grands & spacieux Caracteres les grossiroient prodigieusement, il leur faudroit, non seulement de vastes Magazins, mais même de petites Villes, pour en conserver les Planches &

(85) Voïcz dans Hermannus Hugo de prima scribendi Origine, Cap. VIII, pag. 83, vint - & - une autres Manières d'arranger l'Ecriture. (86) Spizelius de Re Litteratia Sinensium, Sessione III, pag. 39 (87) Ramusio sur Marc Paul Vénitien, cité par Bellesoret, Cosmographie Universelle, Tom. II, Liv. IV. Chap. XII, col. 1546; & par Duret, Thrésor de l'Histoire des Langues de cet Univers, pag. 98, (88) I. Vossius, Observ. Variat. pag. 82. (89) Certum est Europeam Inventionem (Typographicam) pressare Sinica. Kircheri China illustrata, pag. 222. Franc. Savinien Dasquié, qui a traduis cet Ouvrage en François, a rendu assez, peu sidelement ce que dis - là cet auteur touchant l'Imprimerie. Par exemple, après avoir observé, page 297, que l'Imprimerie avoir été trouvée à la Chine avant qu'on la connût en Europe, il ajoute fort mal-à propos, que les Chinois n'ont trouvé cette Invention que depuis peu, au lieu que les Européens l'ont inventée depuis long-tems: Contradiction, qui ne se trouve nullement dans l'Original. Mais, c'est ains que se sont presque enim senuissma nostra Elementa Lignea Tabula insculpi commode possunt. Trigaultii Expeditio Christiana apud Sinas, pag. 41.

SECTION

DÉGOUTEZ donc de ces Imperfections, nos trois Inventeurs portérent plus loin leurs Recherches. A force de réfléchir sur leur nouvelle Invention, ils s'aviférent de diviser les unes d'avec les autres les Lettres de leurs Tables ou Planches (11), & d'en façonner féparément de semblabes, de Plomb, d'Etain, & de Cuivre. Mais. elles demandoient trop de Tems, de Soins, & de Travail, & ne pouvoient que très difficilement se former de Proportion égale & convenable. Aussi ne voïons-nous pas qu'ils en aïent fait aucun Usage.

MAIS

( N) Quia integras Columnas, seu Formas, . . . Ligno incidere nimis molestum ac laboriosum erat , . . . hoc Compendium excepitavit , ut priores Assers dissectes , probos Caracteres retineret , & detritorum

loco alios peculiares formaret. Salmuthi veriff. Typographiæ Historia. pag. 312. Hagenbruchii Dissert. Academica de Typogr. Orig. apud Res Mogunciacas, Tom. III, pag. 425.

les Exemplaires. D'un autre côté, s'ils s'avisoient de vouloir imprimer des Ouvrages semblables à nos petites Bibles, à nos petits Pseautiers, à nos petits Nouveaux Testaments, à nos petits Auteurs Classiques, in 12°, in 24°, ou in 32°, ou même à nos Distionaires & à nos Concordances de la Bible, de quelque Format que ce soit, ils ne pourroient jamais y réussir; & c'est à quoi Vossius n'a pas fait la moindre Attention.

OUTRE cette Împrimerie par Tables, les Chinois fe servent aussi quelque-fois, & peut-être à notre Imitation, de Caracteres mobiles, mais simplement de Bois, & seulement pour leurs Almanacs & autres Ouvrages Périodiques. André Muller en avoit autrefois commencé une pareille à Berlin, dont il fit enfuite Présent à la Bibliotheque Roïale de cette Ville. Depuis quelques Années, on a entrepris la même Chose à Paris , sous la Direction d'un jeune Chinois, nommé Arcadius Hoam, & amené en France. Lorsqu'il y mourut, il avoit déjà fait tailler en Bois 5000 Caracteres pour un Dictionaire Chinois: & l'on a tellement travaillé depuis aux autres, jusqu'au Nombre, dit-on, de 70000, fous la Conduite de Mrs. Fourmont, que, dès Mars 1733, l'on assuroit que la Grammaire & le Dictionaire universel de la Langue Chinoise feroient bientôten état de paroître (91). C'est néanmoins ce que nous n'avons point encor vû.

L'IMPRIMERIE du Japon est toute semblable à celle de la Chine, de laquelle elle a probablement été

Selon un Auteur curieux, mais assez peu connu, les Scythes seroient les vrais Inventeurs de l'Impri-

tre, puisqu'elle confisteroit en certains petits Morceaux de Bois longs & quarrez, fur le Haut de chacun desquels on auroit taillé un Caractere, & lesquels on auroit rassemblez ensuite en Discours suivi, pour être imprimez sur du Papier semblable à celui d'Egypte. C'est au moins ce qu'il prétend prouver par un ancien Volume de la Bibliotheque du Grand-Duc de Toscane, dans lequel des Caracteres inconnus sont imprimez de haut en bas, felon l'Usage des Scythes dans l'Arrangement de leur Ecriture (92). Mais, comme divers autres Peuples d'Asie, & singuliérement les Chinois, ont aussi la même Maniere d'écrise, on ne s'est point rendu à cette Preuve, & l'on a fort soup-conné, qu'il pourroit bien ne s'agir-là que de quel-que ancien Imprimé Chinois (93).

S'IL en faut croire Génébrard (94), les Méxicains auroient eu l'Usage de l'Imprimerie, aussi bien que les Chinois & les Japonois: &, en ce cas, elle auroit encore été fort différente de la leur & de la nôtre; vû que l'Ecriture de ce Peuple ne consistoit pas en Caracteres & Lettres dont ils composassent des Mots & des Périodes, mais en Images & Peintures qui représentoient les Choses dont ils vouloient parler, en quelque forte semblables aux Hiérogliphes des Egyptiens (95). Mais, c'est ce qu'André Thevet, qui avoit voïagé en Amérique, nie très positivement; quoique Mallinkrot le lui fasse comme avouer (96). Aussi les Historiens du Méxique, & particuliérement Antoine de Solis, ne disent-ils rien de semblable en décrivant les Ecrivains, l'Ecriture, & les Ecrits, de ce Païs-là, quoique ce fût le Lieu le plus naturel d'en merie), & leur Mécanique reviendroit affez à la no- parler, si l'Imprimerie avoit été connue à ce Peuple.

(91) Beyeri Museum Sinicum; Prefat. pag 49, 77-79. Journal des Savans, Mars 1733, pag. 364, 365. (92) Steph. Zamosii Analesta (Lapidum vetustrorum & nonnullarum Davie Antiquitatum, pag. 13 Edit. 1598, in folio. Cet Ouvrage est date de Padoue le 20. Fevrier 1593, & ne contient que 47. Pages. (93) Jo. Træsteri Dacia Nov-Antiqua, Lib, III, Cap. II, apud Struvium, pag. 902. (94) Chronographica. Eibro IV, pag. 391. (95) Ant. de Solis, Conquête du Mexique, Tom. I. pagg. 112 & 13, & 153 & 4. (96) Theyer, Hommes Illustres, Tome VII, pag. 112. Mallinktor, de Ortu & Progressu Typogt. pag. 3.

MAIS Schoiffer, Homme adroit, & d'un Esprit subtil & inven- SECTION tif, aïant profondément médité sur ce Sujet en son particulier, le schoiffer intourna & retourna de tant de Façons, qu'enfin il s'avisa de tailler vente les des Poinçons, de frapper des Matrices, de fabriquer & justifier des Poinçons, les Matri-Moules, & de fondre ainsi des Lettres mobiles & séparées, dont il ces, & les Lettres de pût à fon Gré composer les Mots, les Lignes, & les Pages entieres, Fonte; & dont il auroit besoin; en un mot, de dresser tout l'Attirail nécessaire pour former des Caracteres tels que ceux que nous avons toujours vûs depuis: & il se rendit ainsi l'Inventeur & le Pere de la véritable & réelle Imprimerie (1).

IL

(1) Ils porterent leurs Recherches plus loin, . . . . & Schoiffer afant imagine les Poinçons, les Matrices, Es Moules, . . . . fe rendit ainst le Pere de la véritable Imprimerie.] C'EST ce que nous apprend encore Tritheme, en ces Termes. Sed cum issdem Formis nibil aliud potuerunt imprimere, ed quod Characteres non fuerunt amovibiles de Tabulis, sed insculpti, sicut diximus; post bæc, Inventis successerunt subtiliora, inveneruntque Modum fundendi Formas omnium Latini Alphabeti Litterarum, quas ipsi MATRICES nominabant, ex quibus rursum aneos sive stanneos Characteres fundebant, ad omnem Pressuram sufficientes, quas priùs Manibus sculpebant . . . PETRUS autem OPILIO, tunc Famulus, postea Gener, Inventoris primi Johannis Fust, Homo ingeniosus & prudens, faciliorem Modum funden-di Characteres excogitavit, & Artem, ut nunc est, complevit (97).

BERGELLANUS reconnoit la même Chose, & s'en

exprime ainfi.

Sed quia non poterat proprid de Classe Character Tolli, nec variis Usibus aptus erat, Illis succurrit PETRUS Cognomine Schoefer, Quo vix calando promptior alter erat. Ille sagax Animi præclara Toreumata finxit, Qua fanxit Matris Nomine Posteritas. Et primus Vocum fundebat in Aere Figuras, Innumeris cogi quæ potuêre Modis (98).

C'EST ce que raconte auffi Salmuth en ces Termes. Integras Columnas seu Formas, ut bodie loquuntur, Ligno incidere nimis molestum ac laboriosum erat. Qua propter, boc Compendium excogitavit ut priores Assers dissert, probos Characteres retineret, & detritorum loco

alios peculiares formaret. Atque ità Compositionem seu Coagmentationem Characterum exorfus est; tametsi multum Temporis & Laboris in singulis Characterilus seor-sum formandis impendendum videret. In exercenda hac nova Arte, Operis quibusdam usus est Faustus, in quibus fuit PETRUS SCHOEFFER, Gernsbeimensis, qui, cum Heri sui Institutum percepisset, magno illius Artis Studio incensus est: &, quia Ingenio valebat, Animum ad illam amplificandam adjecit, ac fingulari Dei Instinctu Rationem invenit, qua Characteres Matrici, ut vocant, inciderentur, & ex ed funderentur (99).

D'où l'on peut aisément conclurre, que la principale Gloire de l'Invention de l'Imprimerie est dûe à Schoiffer: les Poinçons & les Matrices étant, de l'Aveu même de Mallinkrot, ce qu'il y a de plus mer-veilleux dans ce bel Art. Certe Matrices, quæ fundendis Typis serviunt, excogitavit Schæfferus: quod Commentum, uti præcipuum totius Artis Mysterium continet, in tuto demum, post multos & varios exantlatos Labores & Expensas factas, illam collocavit, & ab exul-

tante Fausto ... remuneratum est (100).

Presque tous ceux, qui ont traitté de l'Origine de l'Imprimerie, & même les plus habiles d'entre eux, tels que Mallinkrot, Chevillier, & Maittaire, prétendent que ses prémiers Inventeurs, après s'être avisez de séparer & diviser les Lettres de leurs Tables ou Planches, en emploïérent de semblables, d'abord de Bois, & puis de Plomb, d'Etain, & de Cuivre, ajustées & polies avec des Instrumens convenables (101): &, non seulement Mr. Maittaire avance, que ce sut avec de pareils Caracteres de Bois mobiles, que fut imprimé le fameux Speculum nostræ Salutis (102); mais même Struve & Werther foutiennent, que ce fut avec de pareils Caracteres de Métal achevez au Couteau, que fut faite par les seuls Fust & Guttemberg la pré-

<sup>(97)</sup> Trithemius, Annal. Hirsaugiensium, Tom. II, pag 421. (98) Bergellanus, pag. 66. (99) Salmuth, pag. 312. Colligerenturque singulæ Litteræ, Litteræ digeterentut in Voces, Voces in Versum, Versusque plures in Paginas, ajoute aussi judicieusement qu'élégamment Bersius, Comment. Ret. Germanicat. pag. 613. (100) Mallinkrot, pag. 80. (101) Mallinkrot, pag. 80. Chevillier, pag. 4. Maitaire, pag. 32. (102) Maitaire, pag. 18 bis, 21, 67 32.

SECTION

IL découvrit aussitôt à ses Maitres cette nouvelle & ingénieuse Maniere de tailler, frapper, fondre, arranger, & imprimer des Ca-

comme on vient de le voir, ni Tritheme, ou plutôt Papier. Schoisser lui-même, un des trois prémiers Impride semblable. Des Planches de Bois, qui ne pouvoient servir qu'à un seul & même Ouvrage, ils passent tout d'un coup aux Poinçons, aux Matrices, & aux Caracteres de Fonte: & la Chose n'est guéres concevable autrement pour quiconque connoît la Mécanique & les Infrumens de l'Imprimerie.

EN-EFFET, fans parler de ces Caracteres de Plomb, d'Etain, & de Cuivre, qui étoient à la vérité faisables à la Main, & dont ils peuvent bien avoir fait quelques-uns pour Essai, mais dont la Quantité nécessaire auroit éxigé un Tems infini; de pareils Caracteres de Bois, séparez & mobiles, d'affez petit ou moïen Volume pour imprimer des Ouvrages de quelque Etendue, & élevez sur une Queue aussi mince & aussi foible que l'auroit demandé leur Petitesse, n'auroient jamais eté assez forts pour résister à l'Esfort violent & fouvent réstéré de la Presse, & n'auroient pas manqué de s'enfler à l'Eau du Netoïage, de se courber en se séchant, & de s'écorner ou se casser bien vîte: ou, s'ils avoient été assez gros pour résister à tout cela, ils n'auroient été propres qu'à des Editions faites entiérement de gros Caracteres ou de Lettres capitales, comme le sont celles des Titres de Livres ou de leurs Affiches. Or, on ne nous montre rien de tel. Aussi n'est-ce pas non plus la Pensée de ceux qui nous parlent si positivement de Caracteres de Bois, mobiles. Ce qu'ils en ont tous dit est donc purement gratuït & mal-fondé.

CE qu'on a débité des Caracteres d'Argent, & furtout du Nompareil, emploiés, dit-on, par certains Imprimeurs célébres, comme Alde Manuce, Robert Etienne, Vafcofan, Plantin, Vitré, les Elzeviers, les Directeurs des Imprimeries du Louvre & du Vatican, & quelques autres (104), n'est pas mieux fondé, & n'est qu'un Conte ridicule, uniquement appuié sur la Beauté des Editions de ces illustres Imprimeurs, qui n'étoit dûe qu'à leur Habileté & au bon Choix de leurs Matériaux. Sans parler de la Dépense aussi ex-

miere de toutes les Editions de la Bible (103). Mais, fort aisément, & ne manqueroient pas de couper le

S'IL en faut croire Louis Guicciardin, & Conrad meurs, ni Bergellanus, ni Salmuth, ne difent rien Zeltner, Alde Manuce a emploïé de ces Caracteres d'Argent (105). Un bon Moine de Paris donne libéralement de même de ces Caratteres d'Argent à l'Imprimerie Roiale de cette Ville: mais, il est tout aussi peu fondé en cela, qu'en ce qu'il débite avec affurance, qu'ils furent emportez à Geneve en 1559 par Robert Éstienne, grand Corrupteur de Livres, brûlé par Représentation en Greve comme Hérétique (106). Tout cela est témérairement avancé sans aucune Preuve, &, de plus, très mal enoncé. Robert Etienne s'étoit retiré à Geneve dès 1551: & s'il y a emporté quelque-chose de l'Imprimerie Roïale de Paris, ce furent, non pas ses Caracteres, comme se sont exprimez fort improprement presque tous ceux qui ont parlé de cette Affaire, mais ses Matrices, comme je l'ai clairement fait voir dans les Remarques (C & D) de l'Article de cet illustre Imprimeur. Baillet lui prête aussi, mais sans alléguer aucune Autorité, des Caracteres d'Argent (107): &, selon Hulsemann, il imprima sa Bible de Paris en 1557 Typis argenteis sand elegantissimis (108); Particularitez également fausses, vû que cette Bible de 1557 n'est, nullement de Paris, mais de Geneve. On a débité la même Chose touchant sa double Bible Latine avec les petites Notes de Vatable, imprimée à Paris, en 1545, in 8° (109), qui est fort belle, mais qui n'est pourtant pas à beaucoup près aussi nette, que quantité d'autres Editions de cet Imprimeur. Mallinkrot, qui s'est contenté d'attribuer à Plantin de ces Caracteres d'Argent sur un simple On dit, pouvoit bien citer l'Avertissement de l'Index Librorum qui in Officina Plantiniand venales exstant; où, selon Baillet, l'on affirme cela en propres Termes; & où l'on ajoute, que nul autre Imprimeur avant Plantin n'avoit jamais eu cette Gloire (110). Mais, ce n'étoit - là qu'une Gloire chimérique, dont le bon Moretus étoit apparemment charmé de se repaître; ou qu'un assez mauvais Moïen de tirer meilleur Parti des Editions de son Beau-Pere. qui n'avoient pourtant nul Besoin d'une pareille Recommandation. Ce quon débite de pareils Caracteres cessive que superflue, de pareils Caractères, aussi bien d'Argent, fondus dans le Chateau de Hartenfels près que de pur Cuivre, seroient trop aigres, se casseroient de Torgaw, par Ordre de Frederic «Guillaume, Adminif-

(103) Struvius, pag. 917. Werther, pag. 2. Uffenbach l'attribue de même aux seuls Guttemberg & Faust. Voïe? ci-dessous Citatt. (124) & (127).

(104) Parer de Germaniæ Miraculo opt. maximo, pag. 12, 37. (105) Guicciardini Descriptio Belgii, pag. 183. Zeltneri Theatr. Corrector.

pag. 137. (106) S. Romuald, Ephémerides, Tom. I, pag. 308, & Table, Lettre R, (107) Baillet, Jugem. des Savans, Tom. I, pag. 115.

(108) Hulsemanni Prælect. in Form. Concordiæ, pag. 237, apud Jo. Fabricium, Hist. S. Biblioth. Tom. I, pag. 14. (109) Schmidii Bibliothèca Anonymiana, pag. 181. (110) Baillet, Jug. des Savans, Tom. I, pag. 215. Je ne sai de quelle Edition de cet Index il peut s'être servi: mais, je n'ai rouvé cela, ni dans celle de Jean Moretus, Gendre de Plantin, en 1615, in 8, ni dans celle de Balthasar Moretus.

Gon Petit. File, en 1642, in 8. anoique cet Avertstement y sait. Son Perit Fils , en 1642, in 8 , quoique cet Avertiffement y feis.

racteres: & Fust fut si charmé d'un Alphabet complet que Schoiffer SECTION leur en présenta, que, pour l'en récompenser, il lui donna sa Fille obtient la en Mariage, & l'associa avec lui (K).

en Mariage.

ON

ministrateur de l'Electorat de Saxe, grand Amateur de l'Imprimerie (III), ne me paroit pas mieux fondé, ou n'a été qu'une Magnificence passagere de Grand-Seigneur, dont on aura bientôt reconnu la Superfluïté. Reiserus débite quelque-chose de bien plus magnifique encore. C'est que la Préface des Euclidis Elementa Geometrica , imprimez à Venise , chés Erhard Ratdolt, en 1482, in folio, est imprimée en Lettres d'Or, Aureis Litteris impressa (112). Mais, que veut dire cela? J'ai vû & examiné cette Préface, qui n'en est certainement pas plus nette. En récompense, on y voit quelque-chose de plus certain & de plus curieux; favoir, que cet habile Imprimeur est le prémier qui se soit avisé d'imprimer les Lettres grises, les Vignettes, & les Figures de Mathématiques, en même Tems que le reste de la Feuille où elles entroient, comme on le verra plus particuliérement ci-dessous Remarque (BBB), Num. CCCIV, Article 3: & cela est un peu plus intéressant, que les prétendues Lettres d'Or de sa Préface, moins recevables encore que les Lettres d'Argent des autres Imprimeurs.

LES vrais Caracteres d'Imprimerie sont d'une Matiere plus douce & moins tranchante, étant principalement de Plomb, mélé de Fer ou de Cuivre fondus à l'aide de l'Antimoine, mais préférablement de Cuivre, ce qui leur a fait donner si souvent le Nom de Typi abeni, Litteræ æneæ, Caracteres ænei, &c: & ceux, qui en ont parlé autrement, ne l'ont fait que parce qu'ils ignoroient, ou ne connoissoient pas assez,

la Pratique de l'Imprimerie.

C'est un Défaut assez ordinaire à la plûpart de ceux qui ont traitté de son Origine & de son Histoire: & ce Défaut-là a fait tomber quelques-uns d'entre eux dans des Bévûes assez risibles, comme on l'a déjà vû ci-dessus Citations (8) (9) (10) (11), (gg), (hh), (80), (101-103), & comme on le verra plus particuliérement encore ci-dessous Citations (122), (124), (142-147), (uuu), (256), (271), (312), (318), Rem. GG, Num. XIII, entre les Citations (693 & 694), Rem. BBB, Num. CCXLI, Art. II., Cit. (954), & Citations (1032 & 1034). Pour éviter de pareils Inconvéniens, on fera bien de lire l'Hermes Academicus seu

de scribenda Universitatis Rerum Historia Libri V de Christophe Mylæus (113); Nicodeme Frischlin, dans l'élégante Description qu'il a faite de la Mécanique de l'Imprimerie (114); Paul Pater, dans sa Dissertatio de Germaniæ Miraculo optimo maximo Typis Litterarum (115); la Science & Pratique de l'Imprimerie, par Martin - Dominique Fertel, imprimée chés lui, à St. Omer, en 1723, in 4°; &, fur-tout, le Dictionaire du Commerce de Jaques Savary, aux Mots Fon-DERIE & IMPRIMERIE. On trouvera-là des Defcriptions fort nettes & fort éxactes de la Mécanique

de ce bel Art.

(K) Fust fut si charme d'un Alphabet complet de Caracteres de Fonte, que Schoiffer lui présenta, qu'il lui don-na sa Fille en Mariage, & l'associa avec lui.] C'EST ce que nous apprend particuliérement Salmuth, en ces Termes. Petrus Schaffer . . . Ratione inventa qua Characteres Matrici, ut vocant, inciderentur & ex ea funderentur, Alphabetoque hoc Modo inciso, Characteres inde fusos Fausto Hero suo ostendit; quibus ille adeo exbilaratus est, ut ei protinus Filiam unicam desponderet, ac paulò post in Uxorem daret (116). Et cela se trouve confirmé, non seulement par Aventin (117), mais encore par le Fils de Schoiffer même, à la Fin de ses Editions du Breviarium Historia Francorum de Tritheme. & du Breviarium Ecclesia Mindensis, faites à Maïence en 1515 & en 1516. Joannes Fust, dit-il, ... imprimendi Artem . . . perfecit . . . Divind favente Gratid , . . . Opera tamen ac multis necessariis Adinventionibus Petri Schaffer de Gernsheim, Ministri suique Filii adoptivi, cui etiam Filiam suam Christinam Fustin, pro digna Laborum multarumque Adinventionum Remuneratione, Nup-

L'AUTEUR de la Chronique manuscrite de Maience emploiée par Serarius le fait Gendre de Guttemberg (118); ce que Bullart tache de concilier avec les Ecrivains précédens, en disant que, lorsque Schoeffer épousa la Fille de Fust, il étoit veuf de celle de Guttemberg (119): mais, cela ne fuit nullement de leur Récit, & ils se trompent l'un & l'autre. Mr. le Clerc fait encor bien pis, en donnant l'Extrait des Annales Typographici de Mr. Maittaire; car, n'aïant

<sup>(111)</sup> Dan. Frid. Jani de Fatis Dedicationum Librorum Dissert. Histor. & Litteratia, pag. 43. Mr. Trotz, dans ses abondantes Notes sur Hugo de prima scribendi Origine, Cap. XXXIV, nomme ce Prince Frederic Duc de Saxe, dit qu'il apprenoît l'Imprimerie, & ajoute qu'on montre encore aux Curieux ses Caracteres d'Argent dans le Chateau de Torgam. (112) Reiseri Index MSS. & vet. Edit. Biblioth. Augustanx, pag. 116. Mr. Fabricius, Biblioth. Lat. med. & inf. Ataits Tom. I, pag. 897. met cette Edition d'Euclide en 1472, & se trompe. (113) Imprime à Bale, en 1551, in solio, & simprime par les Soinsselfe an-George Muller, à lene, en 1624, in 8°. Voïez, en le Il Livre. (114) Elle se trouve dans son Julius Redivivus, & a été insérée par Mentel dans sa Paramesis de Orig. Typographia, pag. 3134. (115) Cap. II, pag. 10-15. (116) Salmuth, pag. 312. Voïes aussi Melch. Adam, pag. 1. (117) P. Schaffero, Genero suo, cui unicam Filiam Christinam desponderat. Aventinus, apud Mallinktot, pag. 15. (118) Voïes Mallinktot, pag. 57; & ci dessus Cirat. (59). L'Auteur des Nouvelles Litteraires Tom. X, pag. 7, attribue faussement la même Faute à Tritheme & Mr. Maittaire. (119) Bullatt, Academie des Sciences. Tom. II. pag. 250. Sciences, Tom. 11, pag. 250.

SECTION 111.

On veut que ce soit encore Schoiffer qui ait imaginé la Composition de l'Encre d'Imprimerie, que d'autres attribuent aussi à Fust (mm): mais, il est bien plus naturel de l'accorder à Guttemberg, qui a dû nécessairement en faire usage dans ses prémiers Essais, puisque l'Invention des Lettres, sans celle d'une Liqueur convenable pour les imprimer, ne servoit absolument de rien.

Quoiqu'il en soit, dès qu'ils eurent découvert leurs Caracteres de Fonte, ils firent des Paquets de leurs prémiers Instrumens de Bois, qu'ils ne gardérent que pour les faire voir à leurs Amis par Curiofité: & on les a longtems conservez à Maïence, où

peut-être se conservent-ils encore aujourd'hui (nn).

SECTION IV. Leurs prémieres Impressions de ces Caracteres de Fonte furent une & le Catho. licon JOHAN-NIS ANUEN-

IV. LE prémier Livre, qu'ils imprimérent à l'aide de cette derniere & merveilleuse Invention, & qui est proprement le prémier Fruit de la véritable & réelle Imprimerie, est, & selon Tritheme, & felon l'Auteur de la Chronique anonime de Cologne, une Bible Latine, qui leur couta des Sommes immenses (L). Au Rapport Bible Latine, du dernier de ces Auteurs, cette prémiere de toutes les Editions étoit d'assez gros Caracteres, tels que ceux dont s'impriment ordinairement les Missels, & se fit, ou peut-être se commença seulement, en M. CCCC. L. (M).

A CETTE

(mm) Polyd. Vergil. Libr. II, Cap. VII, pag. 114. Thever, Eloges. Tom. VII, pag. 109. Salmuth, pag. 311.
(nn) Salmuth, pag. 312. Bergellanus, qui écrivoit vers le Milieu du XVI Siecle ; Serarius & Mallinkrot , qui écrivoient au Commencement & au Milieu du XVII; & Pater, qui écrivoit au Comm. du XVIII; affirment tous quatre les y avoir vûs. Vois? Mallinkrot, pag. 65 & 66, & Pater, pag. 10.

pas fait attention, qu'Opilio n'étoit-là que la Traduction Latine du Mot Allemand Schaffer, il en fait mal-à-propos deux différens Hommes, &, qui pis est, tous deux Gendres de Fust. Voici la Preuve de cette Bévùc. Après les trois prémiers Inventeurs de l'Imprimerie, fean Guttenberger, fean Fust, & Pierre Opilion son Gendre, . . . on met, ajoute-t-il, Pierre Schoffer, qui fut aussi Gendre de Fust, avec lequel il sut associé en 1457 (120). C'est tout brouiller, n'avoir nullement entendu Tritheme ni Mr. Maittaire, & donner mal-à-propos une très fausse Idée du Livre de celuici, qui s'est pourtant parfaitement bien expliqué.

(L) Une Bible Latine, qui leur couts des Sommes immenses.] Schoiffer raconta ainsi la Chose à Tritheme, qui nous l'a conservée. Et reverà, .... magnam à primo Inventionis suæ bæc Ars Impressoria habuit Difficultatem. Impressuri namque Bibliam, priusquam tertium complessent in Opere Quaternionem, plus-

quam 4000. Florenorum exposuerunt (121). C'est ce que ceux, qui ont quelque Idée des Difficultez que rencontrent toujours les prémiers Essais des Arts, n'auront nulle peine à croire. L'Auteur des Nouvelles Littéraires, n'entendant point le Mot Quaternio, s'est imaginé, qu'il s'agissoit-là du Quart de la Bible, au lieu d'un Cahier de 4 Feuilles; & prête cette Bévûe à Tritheme & à Mr. Maittaire, qui n'en étoient nullement capables (122).

(M) Elle étoit d'assez gros Caracteres, .... & de M. CCCC. L.] L'AUTEUR de la Chronique de la Ville de Cologne est le seul qui particularise cela. Voici son Récit traduit en Latin par Mallinkrot. Ab Anno Domini 1440, donec scriberetur 1450, Inventioni [ Artis Typographica, ] eorumque quæ ad illam pertinent, Opera impensa fuit. Eoque Anno, qui Jubilæus fuit, cæptum fuit Libros imprimere: primusque, qui excuderetur Liber, Biblia fuere Latina, impressaque ea sunt Scriptura

(120) Le Clerc, Biblioth Anc. & Mod. Tom. XI, pagg. 356-360, où il n'a pas mieux entendu les deux derniers Vers de Bergellanus raportes ci-dessus (75). L'Auteur des Nouvelles Litteraires, Tom. X, pag. 759, sait aussi Schoesser Gendre de Guttemberg, 6 de Fust. (121) Trithemius in Annal. Hirsug. Tom. II, pag. 421, 422. (122) Nouvelles Litteraires, Tome X. pag. 70 Wiaerda, van de Vinders des Konsten, pag. 32, sait aussi la même Faute, en disant le Tiers de la Bible.

A CETTE prémiere Edition, deux habiles Critiques en joignent secrion une seconde, dont personne qu'eux ne parle; savoir, une prémiere Edition en Caracteres mobiles, & fans Date, du Catholicon TOHAN-NIS JANUENSIS (N).

Ет

comme antérieurs à la Découverte des Poincons & des Matrices par Schoiffer (124); & le Président Cousin prétend, que cette Edition n'est faite qu'avec des Planches de Bois gravées (125): mais, ils se trompent tous également.

CHEVILLIER remarque avec raison, que, quoiqu'il n'y ait plus aucun Exemplaire de cette Rible, on doit pourtant lui accorder le prémier Rang entre toutes les Bibles (126); & même entre tous les Livres imprimez, pouvoit-il ajouter: & l'on peut bien s'imaginer, qu'une pareille Edition est d'une Rareté extrême. Cependant, Mr. d'Uffenbach, Magistrat de Francfort sur le Mein, se flattoit d'en posséder un Exemplaire; & voici la Notice qu'il nous en a donnée.

Latinorum Bibliorum Editio vetustissima, duobus conftans Voluminibus in folio.

VIDETUR omnium prima, & Moguntia ab ipsis Artis Typographica Inventoribus Guttembergio scilicet ac FAUSTO Typis exscripta. Quamvis enim nulla Temporis , Loci , atque Typographorum Mentio fiat , evincit tamen id Typorum insignis, non omni tamen Elegan-tid carens, Ruditas; & ex ipsa bac Ruditate sua clarissime elucens veneranda Antiquitas, Linearum ac ipsarum Litterarum seu Typorum İnæqualitas, majuscularum ac initialium Litterarum Manu & guidem facta Adpictio, Minio etiam ubivis additæ Interpunctiones, infignis denique Chartæ Crassities, Albedo; & Nitor, quibus vetustissimi Libri, omniumque primæ Editiones, recentiores nostras omnino antecellunt (127).

(N) Deux habiles Critiques parlent d'une Edition sans Date du Catholicon Johannis Januensis.] Ces deux habiles Critiques font les Peres Jaques Quetif & Jaques Echard, Dominicains, qui affürent avoir

grandiori, quali bodie Missalia solent imprimi (123). Vu un magnifique Exemplaire de cette Edition rare de Struvius & Werther donnent ces Caracteres pour simplement façonnez au Couteau: Wiaerda les donne de Ste Gennevieve de Paris, l'une des plus considérables & des mieux fournies de cette grande Ville. Altera (128), difent-ils, ex Arte Typographicd tum perfecta, tamen absque Numeris, Signaturis, Reclama-tionibus, Anno, Loco, Nomine Typothetæ; absque Litteris etiam initialibus, quæ omnes additæ & pictæ: quam Moguntiæ prodiisse conficient. Exstat ejusca Exemplar Parisiis, in Genovefina [Bibliotheca] folio maximo, Charta Regia (129)

EXCEPTÉ Chevillier, qui paroit indiquer cette Edition singuliere en ces Termes, J'en ai vu une très ancienne sans Date (130), ils sont à la vérité les seuls qui aïent jamais parlé de cette Edition: mais, ils sont si bons Connoisseurs en ce Genre, & ils ont si bien & si judicieusement dressé la Bibliotheque de leur Ordre, que leur Témoignage. doit toujours être de très grand Poids, à moins qu'il ne se trouve expressément infirmé, ou détruit, par des Autoritez

formelles & positives.

BIEN loin de-là: voici de quoi le confirmer. J'ai moi-même une Edition tout-à-fait semblable à celle qu'ils décrivent: & je la crois d'autant plus réellement des trois prémiers Imprimeurs, Guttemberg, Fust, & Schoisser, que le Caractere, à quelque peu de Grosseur près, en est tout-à-fait semblable à celui de la Bible Latine imprimée par Fust & Schoiffer en 1462; & que le Papier, sur lequel elle-est faite, porte précisement les mêmes Marques que celui sur lequel toutes leurs Editions sont imprimées (131). Cet Exemplaire a autrefois appartenu à la Communauté des Clercs d'Emeric, à laquelle il avoit été légué par Gérard de Bruno, Chanoine de Deventer. Il est parfaitement bien conservé, & relié en Bois, couvert de Peau de Truïe. Il est, de plus, antiqué sur Tranche, & lavé & reglé, non seulement à l'ordinaire autour de chaque Page, mais extraordinairement audessous de

(123) Chronic. Colon. apud Mallinkrot, pag. 37. (124) Struvii Introd. pag. 917. Werther, pag. 2. Wiaerda, pag. 32. (125) Journal des Savans, Mars 1695, pag. 224. (126) Chevillier, pagg. 8 & 75. Molanus, Catalogi Catholicorum S. Script. Interpretum, pag. 73. Pauteur de la Strydende, overwinnende, en triumpherende Waerheid, impr. à Anvers, en 1625, Cap. I, Lipenii Biblioth. Theol. pag. 153; Beughem, Inc. Typogt. \* 5 vs6; & divers autres sans dours; donnent de même le premier Rang à cette Bible: & il est bien étennant, que le P. le Long, Biblioth, Sacra pag. 250 & 251, l'ait non seulement regardée comme douteuse ou comme un simple Essai, mais même l'ait rejettée comme fausse, & que Mr. Maittaire ne l'ait point admisé dans ses Annales. (127) Zach. Conr. 2b Uffenbach, Biblioth. Ustenbachiana Tom. 1, pag. 1 & 2. On croit qu'il y en a un autre Exemplaire dans la Bibliotheque du Baron de Crassier à Liege. Voiez le Theophili Sinceri Tom. 1, pag. 1 & 2. On croit qu'il y en a un autre Exemplaire dans la Bibliotheque du Baron de Crassier à Liege. Voiez le Theophili Sinceri Sammlung von raren Buchern, I Stuck, pag. 14; & le Catalogus Libror. rariot. de Vogt, pag. 115, 118, où l'on es fait les Carasteres de Bois & mobiles; & où l'on observe, qu'en slaïe XXXVII, ily a Ponam Circulum in Avibus tuis, au lieu d'in Natibus, (128) Ils venoient de parler de l'Edition de ce même Livre, faite avec des Planches gravées, & décrite ci-dessus Remarque (H). (129) Queris & Echatd Scriptores Ord. Prædicatorum recensiti, Tom. I, pag. 462. (130) Chevillier, Orig. de l'Impt. de Paris, pag. 15. (131) Voie? ci-dessus la Session XI, Paragraphe Leur Papier & ses Marques.

SECTION IV.

ET ce sont-là les deux prémieres de toutes les Impressions du Monde.

Leur Demeure, & Secret extrême avec lequel ils y cachoient leur Invention. On ne voit à ces Editions, ni le Nom de la Ville où elles se sont faites, ni celui de leurs Imprimeurs, ni aucune autre Marque qui pût en quelque façon les désigner ou indiquer leur Demeure, qui étoit la Maison ou l'Hôtel de Zumjungen, appartenante à Guttemberg, surnommée depuis l'Imprimerie, & qui s'appelloit encore ainsi du Tems de Tritheme (O): &, soit qu'ils eussent peur que

chaque Ligne: &, outre que les grandes Lettres qui commencent chacun de ses Traités & Chapitres sont enjolivées de Feuillages peints en Vermillon & en Azur, toutes celles du Commencement de chaque Arcle du Distionnaire sont alternativement des mêmes Couleurs depuis le Commencement jusqu'à la Fin.

(O) Leur Demeure, ... nommée Zumjungen ... s'appelloit encore l'Imprimerie... du Tems de Trithème.] C'est lui-même qui nous apprend cette Particularité dans un Ouvrage, que nous avons déjà fouvent cité, & achevé feulement deux Ans avant sa Mort. Habitabant autem primi tres Artis Impressoria Inventores, dit-il, Joannes videlicet Guttenberger, Joannes Fust, & Petrus Opilio Géner ejus, Moguntia, in Domo Zumjungen dittá (132), qua deinceps usque in prasens Impressoria nuncupatur (133).

Dès l'An 1508, on avoit déjà fait de cette Maison les Ecoles de Droit, comme cela paroit par le Témoignage de Wimpheling rapporté ci-dessus Remarque (G) Num. V: & ce fut cette même Année (134), qu'elle fut décorée de l'Inscription suivante à l'Honneur de Guttemberg.

JOANNI GUTENBERGENSI,
MOGUNTINO,

QUI PRIMUS OMNIUM
LITERAS AERE IMPRIMENDAS INVENIT,
HAC ARTE DE ORBE TOTO BENE MERENTI,
YVO WITIGISIS
HOC SAKUM PRO MONUMENTO POSUIT.
M. D. VIII.

CET Yvo Wittigiss étoit de Hamelburg en Franconie, Docteur en Droit Canon, Garde du Sceau ordinaire, & Chanoine de St. Victor, de Maïence: & la troisieme Partie de l'Histoire Romaine extraite de Tiec-Live, & imprimée en Allemand à Maïence, chez Jean Schaffer, en 1505, in folio, est de sa Façon. Aucun Bibliothécaire, que je sache, ne fait mention de cet Auteur.

Son Inscription pour Guttemberg est rapportée par Nicolas Serarius, qui dit qu'elle se voïoit encore de son Tems sous la Corniche d'une des Façades intérieures de la Maison des Jurisconsultes, ou des Ecoles de Droit, à Maïence (135). Elle ne s'y voit plus aujourd'hui, les Batimens aïant été renouvellez.

Depuis, on en a dressé une plus équitable, en ce qu'elle rend également Justice aux trois célébres Inventeurs de l'Imprimerie. Comme elle ne se trouve que dans un Livre assez rare, il ne sera pas hors de propos de la placer ici.

# ÆTERNITATI SACRUM. QUOD TERRÆ TEUTONICÆ ET APOLLINEI REGNI DECORA JOHANNES FAUSTUS MOGUNTINUS, JOHANNES GUTENBERGIUS ARGENTINAS,

PE-

(132) C'étoit une Espece de Palais appartenant à la Famille de ce Nom, de laquelle étoit Guttemberg. Voiez, ci-dessus la Citation. (1). (133) Trithemius in Annalibus Hitsaugiensib. Tom. II, pag. 422. Il avoit dit la même chose dans son Chronicon Spanhemiense, sous l'An 1450. Orlandi, ne saisant point Attention à cet usque in præsens de Tritheme, dit de même sino al Giorno d'oggi: ce qui preuve, ainsi que vint autres Bévues semblables, qu'il copioit tout sans Réservion. Wetther, Nachrichten der Buch-Drucker-Kunst, pag. 8, sait aussi la même Faute. (134) Et non pas en 1507, comme disent, Naudé, pag. 285; la Caille, pag. 8; Maittaire, pag. 8; & autres. (135) Setarii Historia Mogunt-Libr. I, Cap. XXVII, pag. 159. Naudé, & après lui, la Caille, Maittaire, & Orlandi, en ont supprimé l'Année, & fait du Nom de son Auteur Vintigensis. Struve, pag. 915, du Mot Xvo a fait suo, ce qui n'a point de Sens. Pater, pag. 24, l'a toute corrompue, en y ajoutant, en y retranchant, à sa fa Fantaise.

d'autres ne pénétrassent leur Secret, soit qu'ils voulussent faire pas- secrion ser leurs Impressions pour des Manuscrits, soit enfin qu'ils eussent

## PETRUS OPILIO SIVE SCHÆFERUS

GERNSHEIMENSIS, VIRI INSIGNES, MEMORABILES, INCOMPARABILES, REIPUBLICÆ LITERARIÆ ILLUSTRANDÆ, PROPAGANDÆ, CONSERVANDÆ NATI, DIVINITUSQUE DATI TRIUMVIRI, SEMPITERNAM AD OMNEM POSTERITATEM GLORIAM PROMERITI,

ARTEM TYPOGRAPHICAM. OUA NON ALIA SUB SOLE

MELIOR, UTILIOR, DIGNIOR, HONORATIOR, PRIMITÙS INVENERINT, PROMOVERINT, AUXERINT, EXCOLUERINT, PROPAGARINT,

DILATARINT, ORBEM CHRISTIANUM EATENUS INCONSPECTA ET INSPERATA LIBRORUM SUPPELLECTILE, IMO VERIUS INÆSTIMABILIBUS DIVINIORIS

INVENTI THESAURIS, MUSARUM ALUMNOS

STUDIISQUE DEDITOS, SUA AC DISCIPULORUM SUCCESSORUM SUORUM OPERA, DITAVERINT, BEATOSQUE, SI UTI NORINT, FECERINT: SENATUS POPULUSOUE

LITERATORUM, AC TOTA GERMANICI NOMINIS

UNIVERSITAS, IMMORTALIBUS PROTODÆDALIS, QUI IPSIMET ARTE, ET LABORIOSA INDUSTRIA SUA, ÆRE PERENNIUS ET INDEMOLIBILE MONUMENTUM

SIBI EREXERUNT, IN GRATITUDINIS ET PROMERITÆ LAUDIS TESTIMONIUM,

DIVIS HOMINIBUSQUE FAVENTIBUS ET APPLAUDENTIBUS, ORBE TOTO VOLENTE, ADMIRANTE, OBSTUPESCENTE, PUBLICO NOMINE AC SUMPTU ERIGATUR,

HOC QUALECUNQUE MNHMEION A PRIVATO HOMINE PONI PERMISERUNT ET APPROBARUNT (136).

(P) Ils

V.
Singularité
notable
touchant ce

Secret.

d'autres Raisons d'en agir de cette sorte, ils cachoient avec beau-

coup de Soin leur nouvelle Invention (P).

V. Fust aïant, dit-on, porté quantité d'Exemplaires de sa Bible à Paris, & les aïant d'abord vendus à fort haut Prix, & depuis à beaucoup meilleur Marché, sut accusé de Mauvaise-Foi par ses prémiers Acheteurs; soupçonné de quelque mauvais Artifice, & même de Magie, par ceux qu'étonnoit extraordinairement la surprenante Conformité de ses Exemplaires; poursuivi vigoureusement

par

(P) Ils cachoient avec beaucoup de Soin leur nouvelle Invention.] TRITHEME l'affure en ces Termes, comme le tenant de la Bouche de Schoiffer même. Et bi tres imprimendi Modum aliquandiu tenuerunt occultum, quousque per Famulos, sine quorum Ministerio Artem exercere non poterant, divulgatus fuit, in Argentinenses primò, & paulatim in omnes Nationes.

O! felix nostris memoranda Impressio Saclis!
Inventore nitet utraque Lingua tuo.
Desierat quasi totum quod fundis in Orbem:
Nunc parvo dostus quilibet esse potest.
Omnes te summis igitur nunc Laudibus ornent,
Te Duce quando Ars bac mira reperta fuit (137).

JEAN SCHOEFFER ajoute à cela un Serment, qu'ils faisoient préter à leurs Ouvriers, de ne point divulguer leur Secret. Retinuerunt, dit-il, banc Artem in Secreto, omnibus Ministris ac Familiaribus eorum, ne illam quoquo Modo manifestarent, furejurando adstrictis (138). Mais, son Pere n'avoit rien dit de pareil à Tritheme. Aussi Bergellanus & Mallinkrot se sont-ils contentez de dire en deux Mots:

Abdita Testa petunt, agitur Res Testibus absque, Ne sieret Populo sordida Præda levi (139);

Artis bujus Arcana nec dum in propatulum producta aliis communicaverant, sed tunc in Penetralibus & secretò, remotis Arbitris, exercebant (140): sans parler en aucune façon de ce Sermènt.

Mais, vingt autres, moins circonspects, ne l'en pandre ce qu'on vouloit tenir caché.

ont pas moins admis (141), & y ont même ajouté des Circonstances tout - à - fait ridicules. Par éxemple, ce que débitent de très bonne-foi Pantaleon (142), Thevet (143), Melchior Adam (144), Hoffman (145), & probablement encore divers autres, que, pour conserver ce Secret, les Ouvriers apportoient & remportoient leurs Caracteres dans des Sacs fermez. est une Puérilité, que d'aussi habiles Gens que Mallinkrot & Maittaire ne devoient point adopter (146). Et si l'on a trouvé avec raison si absurde, que Junius eut fait emporter, par un seul Homme, en cachette, à Amsterdam, tout l'Attirail de l'Imprimerie de Coster (147); il ne l'est guéres moins, & peut-être même l'est-il encore plus, de faire emporter, tous les jours quatre fois, dans des Sacs, les Caracteres de toute une Imprimerie. C'étoit justement le vrai Moïen de divulguer le Secret qu'on vouloit cacher: & tout le Monde conviendra facilement, qu'une bonne Clef, & de l'Exactitude à païer généreusement ses Ouvriers, y étoient incomparablement plus propres.

Un Auteur Anglois a bien dit, mais moins condamnablement, que ces Caracteres, que l'on renfermoit ainfi dans des Sacs, & qu'on tenoit auffi fort cachés, étoient des Caracteres de Bois, qu'on transportoit de Maison en Maison, & à l'aide defquels on y imprimoit, au Gré des Gens, de simples Noms, des Epitaphes, des Chansons, & autres petits Papiers de pareille Espece (148). Mais, c'est ce dont il ne donne absolument aucune Preuve: & si cela s'est jamais pratiqué, ce n'a probablement été qu'après l'Imprimerie bien établie, & par des Compagnons Imprimeurs courant le Païs; car, autrement, c'étoit encore un vrai Moïen de divulguer & de répandes de grien vouleit tonis caché.

(Q) Fust

(137) Trithemius, in Annalibus Hirsaugiens. Tom. II, pag. 422. Ces Vers sont de Sebaldus Schregerus: & notez, que tous ceux, qui les ont emploiés, en ont mal-à-propos imprimé les trois hexarsétres de suite, & puis les trois pentamêtres de même, cemme Schedel, Tritheme, Chevillier, Orlandi, & autres; & que Philippe de Bergame, l'Auteur de l'Hist. de Anriq. Eccl. Britann., Mallinkrot, & C. Mathias, sont les seuts qui les aient bien disposez, (138) Jo. Schæster, in Inscript. ad Calcem Trithemiani Breviatii, Edit. 1315. (139) Bergellanus, pag. 66. (140) Mallinkrot, pag. 76. Walkius, pag. 181, n'en dit pas davantage; voie la Cit. (149): non plus que Schelhorn; voie ci-dessous la Citat. (433). (141) Voie entre autres. M. Adam, pag. 12. Durrius apud Schelhorn. Tom. IV, pag. 71. (142) Pantaleon de illustr. Germ. Viris, Part. II, pag. 397, apud Mallinktot, pag. 22. (143) Thevet, Hommes illustres, Tom. VII, pag. 110. (144) Melch. Adami Vit. ill. Philosophor. pag. 1. (145) Hossmanni Lex. Univ. Tom. IV, pag. 548. (146) Mallinkrot, pag. 22 & C. Maitraire, pag. 4 & C. (147) Naudé, pag. 477. 258. Mallinkrot, pag. 54. Chevillier, pag. 22. Maitraire, pag. 7. Oudin, col. 2743. (148) Bagford of the Invention of Printing, in Philosophical Transactions, Num. 288, pag. 2398.

par Ordre de la Cour; & enfin obligé de se retirer au plus vite à SECTION Maïence, & de-là à Strasbourg, où il enseigna son Art à Jean Mentel (Q).

VI. Com-

(Q) Fust, aïant porté des Exemplaires de sa Bible à Paris, . . . . fut obligé de se retirer au plus vîte à Maïence, & de-là à Strasbourg, où il enseigna l'Art de l'Imprimerie à Jean Mentel.] Voici ce que Walkius se contente de raconter à cet Egard, & qu'il afsûre tenir de Henri Schore, Prévôt de Supuri le sum recitate sunt de Traconcabia. bourg. Præter illa quæ recitata funt de Typographid, dit-il (149), ex Henrici Schori Belgæ, Præpositi Suburgensis, Ore accepi, Faustum quemdam, qui & ipse antequam in Vulgus Artificium emanaret, atque in occulto adhuc teneretur, non segniter Moguntia laborabat, cum Bibliorum Sacrorum à se impressis aliquet Voluminibus instructus esset, Parisios cum suis Exemplaribus, ac novo boc Fatu, contendisse, Quastum illic ut faceret. Ac postquam priore Tempore unicum Bibliorum Exemplar, quod totum Membrand constabat, & impigri ac solertis alicujus Scribæ seu Bibliographi Manus assiduo Labore post longum tandem Tempus absolutum reddiderat, quadringentis aut quingentis Coronatis venisset (150): Faustum sexaginta, magis tolerabili Pretio, sua singula, Coronatis vendidisse (151). Ac primò non mediocris Animos Hominum Admiratio subibat, quê factum esset, ut singula ità sibi exactè Exemplaria responderent, ut in tanto Litterarum Numero, Orationis longisima Serie, ac Distinctionis Immutatione, ne unicum Iota per totum Librum, aut minimus Apex variaret, qui in alio Codice non compareret; sed per omnia certissimè sibi & Paginæ, certo item ac debito suo Loco constarent, nec bujus Rei Rationem capere potuerunt. Cunctantibus porrò Spectatoribus, atque Emptionem protrabentibus, suorum quædam Exemplariorum quinquaginta Faustus Coronatis concesti, . . . tandem quadraginta prostituit, ac vendibilia fecit, & multò minoris etiam permisit. Cum verò, qui primò mercati erant, sequentibus se multò viliori Pretio, tandem etiam minimi, venditos à Fausto Libros percepisfent, atque imprimis de boc scribendi seu exarandi Literas mirabili Modo, ac Rei artificioso Compendio quodam, certiores fierent, . . . à Fausto falsos ac deceptos se clamabant. Itaque Libros suos quidam Venditori referentes Pecuniæ Restitutionem urgehant (quandoquidem pluris

quam dimidia, quin tribus aut etiam quatuor justi Pretii Partibus, circumventos se persensissent) . . . repetundorumque Nummorum satagebant, & Artifici molesti erant: ut cum Moguntiam Parisiis reversus Faustus esset, adeb Homo & illic urgeretur ut qua se salvaret Argentinam

Moguntia transire necessum babuerit.

CELA a été copié par Besoldus dans sa Dissertatio de Typographia, par Naudé dans son Addition à l'Hiftoire de Louis XI (152), par Hoffmann dans son Lexicon Historicum (153), par Struve (154), par Pater dans for Germania Miraculum optimum maximum (155) où il l'attribue mal-à-propos à Tritheme, & par quantité d'autres. Mais, s'il y a réellement quelquechose de vrai dans le Voïage de Fust à Paris, comme cela étoit très naturel & très possible, il n'y a rien de plus faux que sa prétendue Retraite de Maïence à Strasbourg pour se mettre en Sûreté, puisqu'il ne cessa point d'imprimer tranquilement jusqu'à sa Mort dans la prémiere de ces deux Villes (156). Je ne prétens pourtant pas nier, que Fust n'ait pû passer à Strasbourg, & y enseigner l'Imprimerie à Jean Mentel, ainsi que l'affirme Naudé (157): mais, à mon Avis, ce ne seroit que plus tard, vû le grand Secret qu'il observoit alors. Un autre d'entre ces Auteurs avance de son chef, qu'il fut même accufé de Magie, mais dans la fuite déchargé par Arrêt du Parlement de Paris (158): Circonstance peu vraisemblable, rejettée avec beaucoup de Raison par Chevillier, par Maittaire, & par le Long (159), mais trop légérement adoptée par divers Ecrivains moins circonspects & plus crédules (160); un desquels ajoute aussi de son chef, que Fust ne se retira qu'après avoir prouvé son Innocence par la Découverte de son Secret (161). Walkius, leur unique Garant, ne dit rien de semblable; &, comme l'a très bien exprimé Naudé, il ne s'agissoit en tout cela, que d'une fimple Prétention de Survente (162).

Un Professeur de l'Académie d'Altorsf, qui paroit n'avoir connu l'Origine de l'Imprimerie, que par le Narré mal-fondé d'Adrien Junius répété & brodé par Emanuel de Meteren, a fait une espece de Disserta-

<sup>(149)</sup> Jo. Walkius, in Decad. Fabular. Gener. Hum. Fab. IX, pag. 181 Edit. Argent. 1609, in 40. (150) L'Auteur des Nouvelles Litteraistes, Tom. X, pag. 10, n'entendant pas bien cela, fait dire à Walkius, que Fust avoit vendu 500 Ecus une Bible manuscrite sur Parchemin-(151) Chevillier, pag. 16, estime ces Coronati à un Ecu ou trois Livres de France: mais, les Journalistes de Trevoux, Oct. 1712, pag. 1731, les appellent des Coutonnez, Monnoie de ce Tems là, qu'ils évaluent à sept Francs trois Sols de France; ce qui porteroit ces Manuscrits à 3575 Livres, (152) Pag. 290, 291. (153) Tom. II, pag. 658. (154) Introduct. pag. 924. (155) Pages 47 & 74. (156) Cest ce que prouve incontestablement là Liste de ses Editions, que l'on trouvera ci-dessons, Section XI. (157) Pag. 291; & après lui la Caille, pag. 12, 184. (158) La Caille, pag. 12. (169) Chevillier, pag. 16. Maittaire, pag. 12. Le Long Biblioth, S, Tom. I, pag. 291. (160) Brice; Descripte de Patis, Tom. II, pag. 425. Anonym, and Bagford, of Printing, in Philosophical Transactions of the Royal Society of England, Numa. 288 & 310. Fabricii Biblioth. Gr. Libr. IV, pag. 198, qui impute mal. à propos à Serarius & à Chevillier d'avoir dit la même Chose. Oudin de Script. Eccles. Tom. III, col. 2748. Orlandi, Orig. della Stampa, pag. 310. Maichel de Bibliothecis Paris, pag. 79, 85. Journal des Savans, Fevr. 1725, pag. 215. Dict. des Atts & des Sciences, Tom. I, pag. 594. (161) Orlandi, pag. 10. (162) Naudé, Addition à Louïs XI, pag. 291.

SECTION VI.
La Diffenfion fe met
entre les
Affociés, &
Guttemberg quitte
la Société.

VI. COMME, pour parvenir au Point d'achever les Editions d'aussi gros Ouvrages que cette Bible, & ce Catholicon, la Dépense n'avoit pû être que très considérable (00), ces Inventeurs se trouvérent bientôt épuisés, & la Dissension ne tarda pas à se mettre entre eux. Guttemberg refusant de faire quelques Païemens, sur ce qu'il prétendoit que Fust avoit détourné leurs Deniers communs à des Usages étrangers, celui-ci, pris à Serment, le sit condamner à le satisfaire. Guttemberg en sut si picqué, qu'il rompit & abbandonna la Société: & cette Séparation se sit à la fin de l'Année 1455 (R).

(00) Voïez ci -dessus, Remarque (L), Citation (121).

tion touchant cette prétendue Sorcellerie de Jean Fust. Il y prétend, comme je l'ai fait voir plus au long dans la Remarque (A) de l'Article (Jean) FAUSTE le Magicien, que les Moines, enragés de ce que Fust avoit inventé l'Imprimerie, & pour se venger du Tort qu'il leur avoit causé par-là en les privant du Gain qu'ils faisoient en copiant les Livres, sont ceux qui ont imaginé & répandu cette Calomnie contre lui. Mais, malheureusement pour ce Professeur, non seulement cela n'est nullement fondé, mais même se trouve positivement résuté par les Monumens de ce Tems-là: les Chanoines de St. Victor près de Maïence, les Bénédictins de l'Abbaïe de Soubiac, & les Religieux de l'Abbaïe de St. Ulric & de Ste. Afre à Augsbourg, étant précifément les prémiers qui aïent pratiqué l'Imprimerie immédiatement après Guttemberg, Fust, & Schoiffer; & aïant été bientôt imitez en cela par divers de leurs Confreres en différens Païs (163). Ce ne fut qu'a-près que les prémiers Protestans se furent avisez d'élever l'Imprimerie jusqu'aux Nues, & de la louër comme un excellent Don du Ciel qui avoit heureusement disposé les Esprits à la Réformation, que les Moines s'avisérent de leur côté de la condamner de toutes leurs Forces, & de la décrier comme un Art pernicieux & infernal.

(R) La Dissension se mit entre Guttemberg & Fust,... & its se séparérent en 1455.] C'est ce que Bergellanus nous a décrit élégamment en ces Vers:

Htc., dum cernebant raras procedere Merces,
Sanxerunt Dexteris Fædera pasta suis:
Quæ Deus, aut Fortuna, dabit, communia sunto,
Æqualisque nostrum sitque Laboris Onus.

Fædera sed Lucri raro Concordia nutrit:
Indiga sunt Pacis, Dissidioque patent.
Sic, postquam Autores Quæstus Spes cæpit babendi,
Ad Lites vertunt Pestora capta leves.
In Partes abeunt, sinceraque Pasta resolvunt,
Et Promissa cadunt, irrita sitque Fides;
Cuilibet ut propriis serviret Pergula Præsis (164),
Et sibi multijugas quisque pararet Opes.
Non tulit injustas Mens Guttembergica Rixas,
Testatur Superos Fædera rupta Deos.
Causa Fori tandem pavidi defertur ad Ora,
Scribitur ac illis Dica nesanda Fori.
Tempore sed longo Res est trastata dicaci
Lite, hodie pendent Judicis inque Sinu (165).

Mais, il n'étoit pas bien instruit de la Décision de l'Affaire, comme il paroit par ce Récit également curieux & intéressant de Salmuth. Cum animadvertisset Gutembergius, dit-il (166), insignem banc Artem Typographicam, non solum omnium Ore passim celebrari, sed etiam admodum lucrosam esse, Familiaritatem cum Fausto contraxit, & quia opulentus erat Pecuniam ei ad Sumptus necessaris obtulit; quod Fausto minime ingratum fuit. . Quapropter cum Guttembergio convenit Faustus & pastus est; ut quicquid in illud Opus impenderetur communi utriusque Lucro vel Danno cederet. Quoniam verò Faustus plus insumseret quam Guttembergius Necessitatem postulasse arbitrabatur, bic dimidiam suam Partem exsolvere detrastavit (167). Qua ex Recim Lis orta este, alter alterum Moguntia in Jus vocavit; ubi, Partibus auditis, pronuntiatum suit, Si Johan-

(163) Voïez ci dessous la Remarque (BBB), Num. CECXLI. (164) Selon Sttuvius, pag. 922, ce Vers prouve que ces Imprimeurs s'établirent chacun une Imprimerie; mais, cela ne s'accorde, ni avec les Monumens, ni avec l'Histoire; & insinue seulement, que c'étoit leur Dessein.
(165) Bergellanus, pag. 67. (166) Salmuthi verissima Arcis Impresoria Historia, apud Pancirolum de Rebus deperdicis ac Rebus noviter
inventis, Tom. II, 1ag. 312, 313. Jo. Fr. Faustus, apud Florians Chron. Francsurt, pag. 435. (167) Pater, de Mirac. Germania opt. max.
pag. 74. dit que leur Différend vint de ce que Fust tira plus d'Exemplaires qu'il n'étoit convenu. & s'en appropria le Produit; ce qui est encre
quéjourd'hui, ajoute et il, une des grandes Malversations de la Librairie: mais, nul antre n'a jamais vien dit de semblable; & l'Aste, qu'un
une lite, consisme clairement la Déposition de Salmuth.

VII. GUTTEMBERG, extraordinairement mécontent de ses As- sections fociés, se retira à Strasbourg, où il avoit autrefois conçu la prémiere Idée de l'Imprimerie, & où ce bel Art ne devoit plus être un Sécret, vû l'Eclat de son Procès avec eux, & l'Aveu public qu'ils firent de cet Art très peu de tems après. Il y forma un nouvel Etabliffement avec quelques-uns de ses anciens Ouvriers (pp); s'y af-

(pp) Moguntia Argentinam se contulit Guttembergius, què aliquot ex Operis secum attraxit. Salmuth, pag. 313. Malinkrot, pag. 81, 82. Post Lites exortas Gutsembergius. . . Argentinam se contulit, & Artem Typographicam ibi exercuit. Hagenbruch, apud Ret. Mogunc.

Tom, III, pag. 426. Mallinkrot ajoute pag. 131, Illud Artificium ..: illîc longo Tempore exercuit; mais, il se trompe: on va voir, qu'il passa à harlem. Naudé, Addit pag. 285, & la Caille, pag. 8, ont donc grand Tort de dire, qu'il demeura à Maïence le reste de ses Jours.

Johannes Faustus interposito Juramento affirmare posset, omnem Pecuniam, quam mutuam sumpsisset, in commune Opus erogatam, non autem in proprios ipfins Usus conversam fuisse, Guttenbergium ad solvendum obligatum esse. Cui Sententiæ Faustus parvit, sicut ex Achetypo Instrumenti, quod etiamnum superest, & Anno 1455, 6 Novembris, à Johanne-Ulrico Helmaspergero, Notario, de ea Re confestum fuit, liquidò de-

Salmuth (168); &, tout rempli de Mauvaise-Foi, comme on le verra ci-dessous Remarque (BB), il ne se fait aucun Scrupule de l'attribuer injurieusement aux autres. Mais, outre que Salmuth n'est pas le seul qui ait parlé de ce Procès, on a publié depuis peu cet Acte, dans lequel il paroit très clairement, qu'il s'agissoit d'une Somme d'un peu plus de 2000 Florins, que Jean Fust redemandoit à Guttemberg: &, afin de prévenir d'ores-en-avant de pareilles Chicanes, j'en ajouterai ici le Précis. " A LA GLOIRE " DE DIEU, AMEN. Soit notoire à tous ceux qui , verront ou entendront lire cet Instrument public, ,, qu'en l'Année de N. S. Jésus-Christ 1455, Indiction ,, troisieme, le Jeudi 6. Jour de Novembre, la pré-" miere Année du Pontificat de Notre très Saînt Pere " le Pape Calixte III, a comparu ici à Mayence, , dans le grand Parloir des Religieux déchaussés, en-,, tre onze Heures & Midî, par devant moi Notaire, & les Témoins soussignés, honorable & discrete " Personne JACQUES FUST, Bourgeois de Mayen-,, ce, qui, au Nom de son Frere JEAN FUST, pa-" reillement present, a dit & déclaré manisestement, , que ce même Jour, à l'Heure présente, & dans ,, ce même Parloir des Religieux déchaussés, Jean " GUTTENBERG devoit voir & entendre préter à ,, JEAN FUST un Serment conforme à la Sentence ", prononcée entre eux deux. Et . . . , cette Sen-, tence lue en présence d'honorable Personne Henry

" Gunter Curé de St. Christophe de Mayence, de " Henry Keffer, & de Bechtoff de Hanaw Serviteur " & Valet dudit Guttenberg ; JEAN FUST, pofant la Main sur les Sts. Evangiles, a juré entre les Mains de moi Notaire public, conformement à la " Sentence prononcée, & à un Billet qu'il m'a re-" mis, & a fait le Serment suivant de mot à mot: pergero, Notario, de eâ Re confectum fuit, liquido demonstrari potest.

JACQUES MENTEL, Médecin de Paris, traite fort

témérairement tout cela de Fausseté controuvée par

pergero, Notario, de eâ Re confectum fuit, liquido demonstrari potest.

MOI, JEAN FUST, ai emprunté 1550 Florins,
que j'ai remis à JEAN GUTTENBERG, qui ont
méderairement tout cela de Fausseté controuvée par
monstrarie potest.

payé la Rente & l'Interêt annuel, dont je dois encore partie. Comptant donc, pour chaque cent Florins em-,, pruntez, comme est dit ci-dessus, six Florins par ,, An, je lui en demande le Remhoursement & l'Intérêt, " conformement à la Sentence prononcée; ce que je prou-" verai en Droit être légitime, en conséquence de ma " Prétention sur ledit JEAN GUTTENBERG. De " tout ce que dessus, (passé & fait en l'Année, In-" diction, Jour, Heure, Année Papale, & Lieu, ci-" desfus marqués, en présence d'honorables Person-"nes, Pierre Krauss, Jean Kist, Jean "Knost, Jean Yseneck, Jacques Fust, "Bourgeois de Mayence, & de Pierre Gerns-" HEIM & JEAN BONNE, Clercs de l'Archevéché ,, & Ville de Mayence; ) JEAN Fust m'a demandé, " à moi Notaire public, un Instrument valable & au-" thentique, pour lui servir en tant & aussi souvent. que de besoin seroit. Et moi, Ulric Helmasperger, Clerc de l'Evéché de Bamberg, Ecrivain public par " Autorité Impériale, & Notaire juré du faint Siége " de Mayence, atteste d'avoir été présent avec les ", fusdits Témoins, & d'avoir entendu tous les Points & Articles ci-dessus énoncés. En foi de quoi j'at " figné de ma propre Main cet Instrument écrit par " un autre, & y ai apposé mon Cachet, comme y étant 22 appellé & requis.

> ULRIC HELMASPERGER, " Notaire (169). "

(168) Mentel de Orig. Typogr. pag. 14. 19. (169) Tiré des Selecta Juris & Historiarum Anecdota, ab Henr. Christ. Senckenberg col-lecta, pagg. 269-277, ou cet Acte se trouve en Allemand.

SECTION

puis à Harlem ,

SECTION VIII. d'où l'Imprimerie passe en Angleterre.

sociant probablement avec quelque riche Bourgeois de cette Ville. du Secours duquel il avoit sans doute besoin à Strasbourg, comme il avoit eu besoin de celui de Fust à Maïence. Mais, n'y trouvant pas apparemment tout l'Encouragement qu'il y avoit espéré, il passa de-là à Harlem en Hollande, où il établit en 1459 une nouvelle Imprimerie (qq); s'y affociant peut-être avec quelque riche Bourgeois de cette Ville, comme il avoit fait à Strasbourg & à Maïence.

VIII. LE Bruit de l'Etablissement de l'Imprimerie à Harlem aïant passé en Angleterre, Thomas Bourchier, Chancelier de l'Université d'Oxford, & LXIV Archevêque de Cantorbery, conçut aussitôt le Dessein d'y attirer une Profession si utile & si nécessaire. Pour cet effet, il envoia en Hollande Robert Tournour, Valet de la Garde-Robbe de Henri VI, & Guillaume Caxton, alors Commercant, mais depuis célébre Imprimeur; lesquels, après avoir corrompu un Ouvrier de Guttemberg nommé Frédéric de Corsèlles, transportérent ainsi par son Moïen l'Imprimerie en Angleterre, & l'établirent

(99) Artem Typographicam . . . . Harlemi . . . Anno 1459 . . . Foan- Wood, Voie? ci -dessous la Remarque (\$). Natalis Comes, Hist. Unines Cuthenbergus . . . exercebat. MSS. Lambethanum, apud Atkins & vessex Libr. XXIV, avoit autresois dit la même Chose.

RIEN n'est donc plus certain, que le Procès entre Fust & Guttemberg; & en voici les Suites. Cum igitur, poursuit Salmuth, Guttenbergius ad Sumptus refundendos damnatus fuisset, & ex eo Simultates inter ip-sum & Faustum magis exarsissent, ille autem interea Artem vidisset & didicisset, siquidem inter tot Operas, que ad eam exercendam requiruntur, fieri non poterat ut ea diutiùs occultaretur; quod etiam Deus, procul dubio, noluit.

Comme on voit, il finit ce Narré par une Réfléxion pieuse; observant, que Dieu ne voulut pas, fans doute, que ce bel Art restât plus long-tems caché. Cela pourroit passer, si ce n'étoit une Contra-diction formelle à ce qu'il venoit de dire en propres Termes, que l'Imprimerie étoit déjà admirée de tout le Monde, omnium Ore passim celebrari. Mais, quant à ce qu'il ajoute aussitét, que la Prise & la Perte de la Liberté de Maïence en 1462 ne contribua pas peu à le faire connoitre & à le répandre : ( Post illud Dissidium, alii quoque, qui apud Faustum Artem didicerant, eum deserverunt, & in alia Loca se receperunt, cum præsertim Anno 1462 Moguntia capta & pristina suâ Libertate privata fuisset; quo factum est, ut hæc Ars præclara omnibus innotesceret, & publici Usus fieret:) cela ne fauroit passer de même, quoi qu'adopté par Mallinkrot (170). Pour contribuer à le répandre, je

n'en disconviendrois pas, si George Helwich, qui a fait un Détail très circonstancié des Suites funestes de cette Prise dans sa Moguntia Devicta, & si George-Chretien Joannis, qui a donné cet Ouvrage avec ses Remarques, disoient quoique ce soit de cette prétendue Desertion des Ouvriers de Fust (171): mais, pour contribuer à le faire connoitre, cela ne se peut; puisqu'il ne pouvoit plus être ignoré alors, comme on le

verra dans un instant.

JEAN-DAVID Kölerus, Professeur & Bibliothécaire de l'Académie d'Altorff, avoit promis de prouver par un Traité fait exprès, non seulement que Guttemberg étoit le prémier Inventeur de l'Imprimerie, ce qu'on lui accordera certainement sans aucune Difficulté; mais même, que tout ce que Tritheme a dit de son Procès avec Faust est absolument saux, & s'est passé tout différemment (172), ce qu'on verroit fort volontiers. Mais, en attendant, il est bon d'avertir ici, que ce n'est point Tritheme, mais Bergellanus, & Salmuth, qui ont parlé de ce Procès, ainsi qu'on vient de le voir; & qu'il est assez étonnant qu'un Ecrivain, qui se propose de nous dévoiler de nouveaux Mysteres touchant ces Inventeurs de l'Imprimerie, connoisse si peu ce qu'en a dit leur principal Historien. (S) Tho-

(170) Mallinkrot, pag. 81. (171) Helwichii Moguntia Devicta, cum Notis G. Christ. Joannis, inter Scriptores Return Moguntiacarum, Tom. 11, pag. 185-190. (172) Kölerus, apud Schelhornii Ameenit. Liter. Tom. 1V, pag. 301.

quelque tems après à Oxford (S). Et, selon toutes les apparences, section cette Infidélité réelle de Corselles pourroit bien avoir donné lieu aux prétendues Perfidies de Gensfleisch à Strasbourg, & de Fust à Harlem, si souvent & si vivement rebattues depuis (rr).

IX. GUTTEMBERG ne se fixa point dans la derniere de ces SECTION Villes; car, on sait, qu'il retourna à Maïence, qu'il y étoit au Service de l'Electeur Adolphe de Nassau, (inter Aulicos Adolphi Elec- berg retourtoris,) en Janvier 1465, & qu'il y mourut avant le 24 de Fevrier magne, &

SELON quelques-uns, l'on voit, dans l'Eglise des Franciscains, son Epitaphe, en ces Termes, sous son Nom particulier de Jean Gensfleisch.

( rr ) Voiel ci-dessous les Sections XIII & XIIII, & les Remarques (AA), (DD), & (EE).

(11) G. Christiani Joannis Præfatio in Encomion Calcographiæ J. A. Bergellani, inter Res Mogunciacas, Tom. III, pag. 423, 424.

(S) Thomas Bourchier. . . . fit passer l'Imprimerie en Angleterre, & l'établit à Oxford. ] C'Est ce qu'on avoit appris d'Antoine de Wood, lorsqu'il avoit publié son Historia & Antiquitates Universitatis Oxoniensis, imprimée à Oxford, dans le Théatre de Sheldon, en 1674, in folio. Artem Typographicam ...., y disoit-il, vel Mogunciaci vel Harlemi invenit Tossanus quidam, Joannes Cuthembergus aliter appellatus, Anno 1459 (173), cujus immensam expendens Utilitatem Thomas Bourchier, Archiepiscopus Cantuariensis, [qui Cancellarius utique noster (174),] nihil antiquius habuit quam ut Anglis communicandam procuraret; atque ejus proinde Suafionibus impulsus Henricus VI, Robertum Tournour (is Regi tunc temporis à Vestimentis sive Robis erat,) Marcis mille, quarum trecențas contulerat Archiepiscopus, instructum, Harlemiam, ubi scilicet prædictus Cuthenbergus Artem banc novam exercebat, amandavit. Ille autem Gulielmum Caxtonum, Civem Londinensem, & cum Batavis Commercium babentem, sibi in Socium Periculi ac Laboris ascivit. Tournourus itaque, dissimulato quis esset, cum Caxtono Nomen suum ac Mercaturam palam profitente, primò Amstelodamum, dein Lugdunum contendit, neque enim Harlemiam proficisci ausus est, quod Oppidum illud, Quastui suo metuens, Advenas perplures, in Arte illa exploranda deprebensos, Carceri mancipasset. Absumpta tandem maxima dicta Pecuniæ parte, Regi per Litteras significavit Tournourus, se demandatum Negotium penè confecisse: &, acceptis post paulo Marcis quingentis, Artificem quendam inferiorem, Fredericum Corsellis nuncupatum, Nummis vero sol-

licitatum, induxit, ut Personam nocte intempestâ indutus clàm aufugeret, &, conscensa Nave eam in Rem parata, Londinum trajiceret. Cæterum, minus commodum videbatur Artem Excusoriam Londini exercere, sed potius Oxoniam deduci placuit, id bortante Archiepiscopo, unde Artifex iste transfuga Oxoniam transmissus est, custodiente illum Vigilum Manu satis valida, ne antequam Promissa præstaret, furtim sese ex Anglia subtraberet (175).

Mais, comme cet Auteur n'indiquoit en aucune façon d'où il avoit tiré des Particularitez si singulieres, Mr. Maittaire, aïant fait quelques Perquifitions a cet égard, découvrit enfin, qu'il les avoit puisées dans un Ouvrage, intitulé The Original and Growth of Printing, collected out of History and the Records of this Kingdom: wherein is also demonstrated, that Printing apparteineith to the Prerogative Royal, and is a Flower of the Crown of England: imprime à Londres, by Ordre and Apointement of Secretary Morice, en 1664, in 4°; & composé par Richard Atkins, qui avoit tiré luimême ces Piéces d'un Manuscrit authentique de la Bibliotheque des Archevêques de Cantorbery à Lambeth (176). Il y remarque, & Wood avoit aussi copié cela, que les Livres de Droit furent particulièrement exceptez de la Permission, ce qui paroit bien fingulier; & qu'Oxford imprima dix Ans avant toutes les Villes de l'Europe, excepté Maïence & Harlem: mais, la Liste d'Editions du XV Siecle insérée cidessous Section XII, fera clairement voir, qu'au moins Soubiac, Strasbourg, Augsbourg, & Rome, l'ont devancé dans cette Carriere.

(17;) Chevillier, pag. 24, & Maittaire, pag. 26, 27 & 30, ent fait voir la Fausseté de cette Date, que le précedent Exposé résute d'ailteurs suffisamment. (174) Il n'est point parlé de cette Dignité de Chancelier de l'Université d'Oxford dans la Vie de Bourchier pages 292-296 des Antiquitates Ecclesia Britannica de Parker: mais, en récompense, on l'y qualisse de Cardinalis Tit. S. Syriaci in Thermis. (175) Ant. à Wood Hist. & Antiq. Univers. Oxoniensis, Tom. I, pag. 226. (176) Orlandi, qui a étranglé tout ce Récit de Wood & Arkins, en faisant passer, pag. 10, Corselles de Straibourg à Oxford, sans y être sollicité par personne; & qui multiplie ce Manuscrit & to place à Oxford, page 81; ne craint point d'ajouter, qu'il est de peu de Poids, & ne mérite aucune Attention.

### HISTOIRE

SECTION IX. In fælicem Artis Impressorie Inventorem. D. O. M. S.

JOANNI GENSZFLEISCH, Artis Impressorie Repertori,

De omni Natione & Linguâ optime merito, In Nominis fui Memoriam immortalem Adam Gelthus pofuit.

Ossa ejus in Ecclesiá D. Francisci Moguntiná fæliciter cubant (tt).

Selon quelques autres, on la voit à Heidelberg, dans le College de la Sapience, en ces autres Termes, fous son Nom de Guttemberg.

HANS GUTTEMBERG ist mein Nom, Die erst Truckrey bracht ich nach Rom. Bitt vor mein Seel gibt dir Gott Lohn (uu).

C'est-à-dire à-peu-près,

Je, qui repose ici, Jean Guttemberg me nomme. J'ai porté le prémier l'Imprimerie à Rome. Priez qu'à Dieu mon Ame à jamais Gloire donne.

Et, selon d'autres encore, au lieu du Nom de Hans Guttemberg, cette même Epitaphe porte le Nom de Hans von Laudenbach (vv). Mais, on m'a assuré, que cela ne se voit plus à Heidelberg, le Batiment aïant été changé.

QUOIQU'IL EN SOIT, outre qu'il est très certain, que, ni l'un, ni l'autre, n'a porté le prémier l'Imprimerie à Rome, il n'est pas possible de concilier de pareilles Contrariétez: &, dans cette Impossibilité, le plus à-propos, ce semble, est de s'en tenir à la prémiere de ces Epitaphes.

On a son Portrait, inséré prémiérement par André Thevet parmi ceux de ses Hommes Illustres. Mais, malheureusement, Pierre Op-

(tt) Matsilii de Inghen Oratio, & in eum Epigrammata, folio ult. Edit. 1499. Schragius, & Tentzelius, pagg. 67 & 68, ont aussi transferit cette Épitaphe. Hossmann l'a simplement indiquée, Tom. IV, pag. 549. Touchant ce Nom de Genszsteisch, voiez ci dessus la Citation (b). Il y avoit un Jean Genszsteisch, Juge Civil de Maience en 1485; voiez ci-dessous la Remarque (BBB) Num. CCII: &, peu

après, un Masistrat de Francfort, nommé Michel de Sorgenloch surnommé Génscheisch; voies ci-dessus la Citation (h). (uu) Hoffmanni Lexicon Histor. Voce GUTTEMBERGIUS,

Tom. II, pag. 659.

(vv) Gottfrieds Historische Kronyck, Tom. I, col. 1356. Voicz.
ci-desous la Remarque (BBB), Num. CLXXVI.

Opmeer, Auteur aussi ancien, & tout autrement éxact & estimé que secrion Thévet, fait de ce même Portrait celui de Jean Fust. Ainsi, l'on ne sauroit plus à quoi s'en tenir, si Mallinkrot n'avoit copié Thévet, & donné un autre Portrait de Fust, sans dire néanmoins d'où ils venoient, ni l'un, ni l'autre.

X. PENDANT tous ces divers Mouvemens de Guttemberg, ses SECTION anciens Associés Fust & Schoiffer continuérent d'imprimer à Maïence divers Ouvrages importans: &, ne doutant nullement qu'il ne font d'audécouvrit leur commun Secret à d'autres, ils ne firent plus aucune ties Editions: & Difficulté de le découvrir publiquement eux-mêmes à la Fin de leurs Impressions. La prémiere, qu'ils donnérent de cette Sorte; ou, du moins, la prémiere qu'on connoisse bien certainement avec cet Aveu public; est leur Psalmorum Codex, qu'ils publiérent en Août 1457, dix-huit Mois après leur Rupture avec Guttemberg, & à la Fin duquel on lit cette Inscription ou Souscription tout-à-fait remarquable:

Presens Psalmorum Codex, venustate capitaliú decoratus, rubricationibusq3 sufficienter distinctus. Adinventione artificiosa imprimendi ac characterizandi, absque calami exaratione sic effigiatus. Et ad eusebiam dei industrie est osummatus. Per joannem fust civem moguntinum & petrum schoiffer de gernscheim. Anno Domini Millesimo cccclvij. In vigilia assumpconis (T).

C'EST

(T) Psalmorum Codex . . . . Anno M cccclvij. in que c'étoit le Fils, & le Petit-Fils, des Inventeurs, vigilia assumpconis.] C'Est donc à tort, que Jean qui avançoit cela, & qu'il ne le pouvoit point igno-Schoiffer, Fils de Pierre, & Petit-Fils de Jean Fust rer. Car, en mille & mille Occasions, les Etrangers sont (177), Henri Salmuth (178), Naudé (179), Mallinkrot (180), & divers autres, ont avancé, que l'Art étoit resté secret jusqu'à la Prise de Maïence en 1462, & que quelques - uns d'eux font à ce Sujet des Réfléxions fort recherchées. Retinuerunt autem. . . . . banc Artem in secreto, dit le prémier, . . . que tan-dem, Anno Domini M. CCCC. LXII. per eosdem Fa-miliares in diversas Terrarum Provincias divulgata, baud parvum sumpsit Incrementum (181). Mais, toutes les belles Moralitez débitées à cet Egard sont autant de Moralitez perdues; puisque cette Inscription du Pseautier, & celles de quelques autres Livres que je rapporterai dans la suite, prouvent manifestement &

mieux instruits de l'Histoire d'une Famille, que ses divers Membres; & c'en est ici une Preuve. J'en ai donné depuis assez peu de Tems un autre Exemple bien remarquable, en la Personne d'un Fils, & d'un Fils Homme de Lettres, qui ne connoissoit pas la Qualité de son Pere, & qui la contestoit à des Gens mieux informez que lui (182).

CETTE Inscription prouve clairement encore, que le prémier Livre imprimé n'est point le Durandi Rationale Divinorum Officiorum de 1459, comme le difent Mentel (183), le P. Jacob (184), & le P. Labbe (185), qui ne pouvoient pas mieux dire de leur Tems; Casimir Oudin, qui s'est corrigé depuis (186); incontestablement le Contraire. Qu'on n'objecte point Hoffmann (187), Furetiere (188), & Burchard (189):

(177) Et non son Neveu, comme dit mal Naudé, pag. 282, qui traduit mal-là Nepotem. (178) Comme on vient de voir à la fin de la Remarque précédente. (179) Addit, à l'Hist. de Louis XI, pag. 296, 297. (180) Pag. 81, 82. (181) Jo. Scheesterus, in Subscriptiona Editionis sua Breviarii Trichemii de Origine Francorum, Mog. 1515, in solio. (182) Voiez le Journal Litteraire, Tom. XV, pag. 439, 440. (183) Mentellii brevis Excursus, pag. 6. (184) Traité des Biblioth. pag 532. (185) Bibliotheeæ Manuscriptorum pag. 337. (186) Supplement. ad Bellarminum, pag. 506; & dans son grand Ouvrage, Tom. III, col. 2742 & suiv. (187) Lexici Histor, Tom. IV, pag. 548. (188) Au Mos Imprimerie. (189) Betuleii, i.e. Burchardi, Epist. de Biblioth, Wolsenbutt, pag. 64, 73.

SECTION

C'EST un petit in folio, ou un grand in quarto, dont on ne connoit absolument que deux Exemplaires, l'un dans la Bibliotheque de l'Académie de Freyberg en Misnie, & l'autre dans la Bibliotheque Impériale de Vienne en Autriche (ww).

NAUDÉ, qui ne connoissoit nullement cette Edition, & qui ne favoit quoique ce soit, ni de la Dissension, ni de la Séparation, de ces Imprimeurs, a donc conclu trop précipitamment, que Fust. devenu plus hardi par le bon Succès de ses prémiers Essais, n'avoit plus fait de Difficulté de mettre son Nom au Durandi Rationale Divinorum Officiorum, & à ses autres Editions (xx). Car, outre que le Nom de Schoiffer s'y voit aussi bien que celui de Fust, c'est reculer mal-à-propos cet Aveu de plus de deux Ans; ce Rationale n'aïant été publié qu'en Octobre 1459.

SECTION XI. Lifte des fiennes & des leurs.

XI. On ne connoit aucune des Éditions que Guttemberg peut avoir faites à Strasbourg & à Harlem: & toutes celles, qu'il a faites à Maïence avec ses Associés Fust & Schoiffer, aussi bien que celles que ceux-ci ont faites en leur particulier, se réduisent aux XIIII suivantes, dont il est d'autant plus à propos de rapporter éxactement ici les Titres, l'Indication, & les Particularitez les plus remarquables, que ce font les XIIII prémieres Editions du Monde.

LIS-

(DD) Jo. Andr. Mullerus, in Theatro Freyberg. Chronico, pag. 129, 130, Cdit. Freyb. 1613, in 40, apud Tentzelium, pag. 48, & Imman. Mullerum, pag. 6. Sam. Mollerus, in Program. de Biblioth. Freyberg, 1716, apud Aug. Beyerum, Mem. Hilt, Cit. pag. 110. Lambecius de Biblioth. Vindobonenif, Libr. II, pag. 589 Edit. Vind. 1665. Georg. Frid. Magnus, in Differtatione de antiq. S. Script. Vertionibus Germanicis Aug. Vind. excuss, adità Aug. Vind. Anno 1690. in 40. Chavilling de l'Opie de l'Imprimeria de Paris, ray Leibnis, apud Chevillier de l'Orig. de l'Imprimerie de Paris, pag. 13. Leibnits, apud

le Long, Biblioth. Sacræ pag. 274. Maittaire Annal. Typograph. pag. 35. Le Clerc, Biblioth. Anc. & Mod. Tom. XI, pag. 355, dis qu'en M. cccc. lvij. on vit plusieurs Livres imprimez. Il se trompe sort: &, jusqu'à present meme, on l'en connoit encore aucun autre que ce Pseattier. (xx) Nomen suum minime apposuit Faustus, donec Tentamentis factus audacior, Durandi Rationale, & alia, venalia exposuit. Naudzi Sententia inscripta Exemplari Pastoralis Gregorii Magni, extanti in Biblioth, Rezia Parisiensi.

ni le Catholicon de 1460, comme le dit Mentel (190): ni le Dietheri Scriptum publicum, comme le disent Lehmann & Hoffmann (191): ni la Biblia Sacra de 1462, comme le disent Naudé (192), Pierre de S. Romuald (193), & le Gallois (194): ni les Ciceronis de 1465 (de 1467, devoit-on dire pour le dernier), aïent parlé.

comme le disent Raphaël de Volterre (199) & André Fulvius (200): toutes Editions réelles & bien connues. Car, je ne prétens point parler ici des Tractatus Dialectici Petri Hispani, de l'Alexandri Galli Doctrinale, des Confessionalia, &c: toutes Edi-Officia de 1465 & 1466, comme l'a dit autrefois Rations inconnues, pour ne pas dire chimériques, atmus (195), & après lui Zwingerus (196), Duret tribuées sans Fondement & sans Preuve à Jean (197), Pasquier (198), & divers autres: ni les Lac-Fust, ou que du moins Personne ne s'est jamais tantii Institutiones, & l'Augustinus de Civitate Dei, vanté d'avoir vues, quoique beaucoup de Gens en

(U) Lo

(190) de Orig. Typ. pag. 60, 67. (191) Voiez, si-dessous la Citai. (ana). (192) Pag. 289. (193) Threfor Chronolog. Tom. II, pag. 324. (194) Traité des Biblioth. pag. 160. (195) Voïez Naudé, pag. 289, 292. Chevillier, pag. 18. (196) apud Mallinkt v., pag. 16. (197) Threfor des Laugues, pag. 982. (198) Recherches, pag. 404, & 856. (199) Anthropolog. Libr. XXXIII. ( 200 ) Antiquit. Urbis , pag. 314.

### LISTE DES LIVRES IMPRIMEZ

PAR JEAN GUTTEMBERG, JEAN FUST, ET PIERRE SCHOIFFER.

SECTION XI. Liste des XIV prémieres Impressions du Monde.

LE Nom de ces Imprimeurs ne se voit point au cinq prémieres de ces Editions, faites avant 1455; parce que, tant qu'ils vécurent bien ensemble, & qu'ils tinrent unanimement leur Secret fort caché, il étoit de leur Intérêt de n'en mettre absolument aucun : & l'on ne voit aux neuf suivantes, faites depuis Août 1457 jusqu'en Feyrier 1466, que les seuls Noms de Fust, & de Schoiffer, parce que Guttemberg n'étoit plus alors leur Associé. Mentel en imagine une autre Raison. Il prétend, que c'est parce qu'il étoit trop pauvre, aussi bien que Gensfleisch (yy). Mais, on ne sait que trop que cet Auteur, extraordinairement entêté de son prétendu Inventeur de Strasbourg, ne se fait aucun Scrupule d'empoisonner tout ce qui concerne ceux de Maïence.

OUTRE leurs prémiers Essais, & leur unique Edition connue, de l'Imprimerie par Tables de Bois, fayoir,

I. La Tabula A- attribuez par Salmuth, par Authæus, & par becedaria, Hagenbruch, au seul Fust, & dont il a été

parlé ci-dessus, Remarque (H): II. Le Donatus,

III. Le Catholicon JOHANNIS JANUENSIS, in folio, attribué à tous les trois par Tritheme, & dont il a été parlé ci-dessus, Section II, & Remarque (H):

OUTRE leurs deux prémieres Editions connues de Caracteres de Fonte mobiles, favoir,

IV. La Biblia Latina, en 2 gros Volumes in folio, attribuée à tous · les trois par Tritheme, & dont il a été parlé ci-dessus, Section IV, & Remarques (L & M):

V. Le Catholicon Johannis Januensis, in folio, attribué à tous les trois, & dont il a été parlé ci-dessus, Section IV, & Remarque (N):

LES

<sup>(</sup>yy) Cur in corum Librorum, qui Moguntiæ excusi sunt primum, quod illi pauperrimi erans, hi divites. Mentel de Origine Typogra-Subscriptionibus, Guttembergii illius, aut Genssleisch, Nomina non ex-phiæ, pag. 57. Struvius, Inttod. pag. 922. a mal-a- propos adopté cette grimuntur, sed ut plutimum Fausti ac Scæssei. Rasio est nimirum, mauvaise Raison.

SECTION XI. LES autres Editions de Fust & de Schoiffer seuls sont;

VI. Le Pfalmorum Codex de M. CCCC. LVII, in quarto ou in folio, dont on vient de voir la Souscription ci-dessus Section X.

VII. Le DURANDI Rationale Divinorum Officiorum, in folio, à la Fin duquel fe lit cette Souscription, en autant de Lignes, de Mots, & de Lettres:

Presens raconalis dinorf codex officiorf venustate capitaliu decoratus. rubricationibus q3 distinctus. Artificiosa adinventione imprimendi ac caracterizandi: absque calami exaratione sic effigiatus. Et ad eusebiam dei industrie est osumatus Per Johanne suft cive Magutinu3 Et petrum Gernsheym Clericum dioces eiusdem. Anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo nono. Sexto die Octobris.

VIII. Les CLEMENTIS V. P. M. Constitutiones, in folio, à la Fin desquelles se lit cette Souscription:

Presens Clementis Pape quinti Constitutionum Codex, una cum Apparatu Dn. Joh. An. suis rubricationibus sufficienter distinctus, artificiosa adinventione imprimendi & characterizandi, absque ulla calami exaratione sic effigiatus, & ad eusebiam dei industrie est consummatus. Per Johannem Fust Civem Moguntinum & Petrum Schoiffher de Gernscheym clericum dieces. eiusem. Anno Dn. MCCCC. sexagesimo. xxv. die mens. Junj (22).

IX. Le Catholicon JOHANNIS JANUENSIS, in folio, feconde Edition, faite de Caracteres mobiles; ou troisieme, en comptant celle de Planches de Bois; avec cette Inscription à la Fin:

Altissimi presidio cujus nutu infantium Lingue siunt diserte, quique nimio sepe parvulis revelat quod sapientibus celat, hic Liber egregius Catholicon Dominice Incarnationis Annis M. cccc. 1x. alma in urbe Moguntina nacionis inclyte Germanice (quam Dei Clementia tam alto ingenii lumine donoque gratuito, ceteris terrarum naci-

onibus

# DE L'IMPRIMERIE.

SECTION.

onibus preferre illustrareque dignatus est) non calami styli aut penne suffragio, sed mira patronarum formarumque concordia proportione ac modulo impressus atque confectus est (U).

X. DIE-

Maience en M. cccc. lx.] LE Médecin Mentel regarde cette Edition comme la prémiere de toutes celles de prouvé ci-dessus Remarque (R), que Guttemberg s'étoit séparé des deux prémiers dès 1455. Leur Nom ne se voit point, à la vérité, dans cette Souscription. Mais, outre qu'il n'y avoit point alors d'autre Împrimerie à Maïence, la Marque du Papier, & la Conformité des Caracteres, font suffisamment voir, que ce

Volume n'est sorti que de leurs Presses.

CETTE Edition datée du Catholicon, & les deux précédentes fans Date, notées ci-dessus Num. III & , ont été toutes trois très bien connues aux Peres Quetif & Echard, qui les décrivent fort éxactement, & les donnent bien positivement pour trois Editions réellement distinctes (202): & je ne comprens pas ce qui peut avoir porté Mr. Fabricius à contredire expressement ce Témoignage, & à ne regarder ces trois Editions que comme une seule. Pro una Editione, ditil, babeo tres illas Moguntinas, quas laudat Jacobus Quetif, Bibliothecæ Scriptorum Dominicanorum Tom. I, pag. 462. Neque diversam ab Anno 1460 puto quam Joannes Trithemius in Chronico Hirsaugiensi ad Annum 1450 memorat (203). Mais, il se trompe certainement. Car, I, après ce Témoignage si clair & si décisif de Tritheme auquel Mr. Fabricius lui-même nous renvoie, on ne sauroit raisonnablement nier, que la prémiere de ces Editions n'ait été faite avec des Caracteres immobiles, taillés dans des Tables de Bois. II. Quiconque verra la feconde reconnoitra d'abord, & affirmera fans hésiter, qu'elle a été faite avec des Caracteres de Fonte séparez & mobiles: & si quelqu'un en doutoit tant soit peu, il seroit le plus aisé du monde de l'en convaincre par certains Dérangemens & Renversemens de Caracteres, particuliers à l'Imprimerie; par éxemple ceux-ci, que je me suis contenté d'observer dans la Lettre A de ce Dictionaire. Au Mot Abbatissa, il y a Ft dicitur, pour Et dicitur. Au Mot Abscondo, il y a absc onsus ainsi divisé. Sous Absolutus, il y a discretina, pour discretiua. Mot Achiui, il y a par deux fois Achini. Sous Acroceraunia, il y a trois fois Cerannia: Faute avouée par

(U) Le Catholicon Johannis Januensis, imprime à est toujours bien. Dans l'Article Alleluia, on remarque, que ce Mot est composé d'Allelu & de la: or. il bien clair, que ce dernier Mot devoit être ia. Dans Fust & de Schoiffer, auxquels il affocie Guttemberg & celui d'Alpha, on lit Ego su alpha & o principinm & Gensfleisch (201). Mais, outre que ces deux derniers finis; où l'on remarquera, que ces Imprimeurs n'an'étoient qu'un seul & même Homme, j'ai clairement voient point encore de Caracteres Grecs. Dans celui d'Antixpus, il y a Abraginta pour Adraginta, sphendit pour sphendit, que pour que. Dans celui d'Antropomorphite, il y a ah pour ab. Dans celui d'Apocalipsis, il y a eraut, pour erant. Enfin, dans celui d'Apostolus, il y a lncam pour lucam. III. La Ressemblance, déjà notée ci-dessus Remarque (N), de son Papier & de son Caractere avec ceux des Editions postérieures de Fust & de Schoiffer, ne permet pas de douter que celle-ci ne soit de leur Fabrique. IV. Comme elle est sans aucune Indication de Ville ni d'Imprimeur, & fans Date, il est fort vraisemblable, qu'elle a été faite par Guttemberg, Fust, & Schoisser, lorsque, d'accord ensemble, & tenant encore soigneusement leur Art très caché, ils ne mettoient aucune Adresse à leurs Livres; c'est-à-dire, avant leur Dissension & Séparation en 1455: & cela est d'autant plus probable, qu'on n'y voit absolument qu'une seule & unique Marque de Ponctuation, savoir le Point rond, même dans l'Endroit du Livre où cette Ponctuation est divisée en Coma ou Point avec Virgule audessus, Colum ou Point fans Virgule, & Periodus ou Point avec Virgule audessous; au lieu que, dans la Bible de 1462, on voit par-tout le Point, les deux Points, & le Point interrogant, mais sans aucune Virgule. De même, au lieu de Point, tous les i y ont des Accens, comme dans ce Mot Matister: mais, dans la Bible, ils ont quelquefois des Points, comme on le va voir dans les Souscriptions suivantes. V. On ne sauroit nier, que la troisieme ne porte le Nom de Maïence, & la Date de 1460; & c'est aussi ce dont tout le Mon-de convient. VI. Enfin, Mr. Maittaire remarque, que cette troisieme finit par une Table, Tabula Rubricarum; & cette Table ne se trouve nullement dans la seconde. Il est donc bien certain, qu'il s'agit-là de plus d'une Edition de cet Ouvrage. Je ne voudrois pourtant pas absolument nier, que la troisseme ne fût la même chose que la seconde. Car, il se pour-Sous Absorptus, le Mot eor um est ainsi séparé. Au roit très bien faire, que Fust & Schoisser, dégagés d'avec Guttemberg, eussent fait ajouter, aux Exemplaires de cette Edition dont ils se trouvoient chargés, l'Editeur même, qui renvoie à Ceraunia, où ce Mot une Table, le Nom de Maïence, & la Date de 1460, de même SECTION XI.

X. DIETHERI, Electoris & Archiepiscopi Moguntini, Scriptum publicum in Causa sua adversus Adolphum Comitem Nassovium.

CHRITOPHE LEHMANN parle de cet Ecrit, comme imprimé par le prémier Imprimeur de Maïence, & comme envoié au Sénat de Spire le Mardi après le Dimanche Latare de l'Année 1462, & le regarde, mais fans fondement, comme le prémier des Livres imprimez. Il remarque, que cet Electeur s'y plaint amérement, fe ideò à Papà Diris devotum esse, quòd Imperii Germanici Jura Pontificia Aula subjicere noluerit; simulque, quantum Damni omnibus Temporibus Pontificum excommunicandi Vassalos Subditosque Juramento, quo Imperatoribus obstricti erant, solvendi Licentia in Imperio dederit (aaa).

CE n'étoit apparemment que quelque Brochure, dont il feroit bien difficile de découvrir aujourd'hui quelque Exemplaire, & par

conséquent de déterminer la Forme.

XI. La Biblia Latina, seconde Edition, en 2. Volumes in folio, à la Fin desquels se lit cette Souscription:

Pris

(444) Estiptum publicum à prime Typographe Moguntine impressum. Christoph. Lehmanni Chronicon Spirense, pag. 937, apud Hostmanni Lexicon, Tam. IV, pag. 549. col. 2.

qu'ils mirent peu après deux diverses Dates à ceux de leurs Ciceronis Officia, dont nous allons bientôt parler. Mais, c'est ce qu'on ne sauroit vérisser que par un Examen sérieux & attentif de l'Arrangement des Caracteres, & même de la Marque du Papier, de ces deux Editions; &, malheureusement, les Occasions de ces sortes d'Examens ne sont nullement communes.

CET Ouvrage a été intitulé Catholicon, c'est-à-dire Universel, parce que c'est tout ensemble, 1°. une Grammaire, divisée en Orthographie, Etymologie, Syntaxe, & Prosodie; 2°. une espece de Rhétorique; &, 3°. un Distionaire, qui occupe lui seul les trois Quarts & demi du Volume; & tout cela, assez médiocrement traitté, & beaucoup moins de la Composition que de la Compilation de son Editeur, comme il le reconnoit lui-même de bonne-soi: ex multis & diversis Doctorum Texturis elaboratum & contextum.

DE l'Épithete de philocalus, que se donne ce Compilateur, Pro me peccatore philocalo ad Deum Preces porrigere velitis, on a fait affez plaisamment un Amplificateur de cet Ouvrage, nommé Philocalus (204); Auteur tout-à-fait semblable à Micrologus, Hermaphroditus, Simposius, Paralipomenus, Decalogus, Alcoramus, à Cabbala, Mantissa, Pandetta, Novella, Kalenda,

Centona, & à quantité d'autres de pareille Espece. C'ETOIT un Dominicain du XIII Siecle, nommé Johannes Januensis, parce qu'il étoit de Genes, mais que Caseneuve trouvoit bon d'appeller fean de la Porte. On l'a quelquesois consondu avec facobus fanuensis, autre Dominicain de Genes & du même Tems: Erreur, dans laquelle on ne seroit point tombé, si l'on avoit consulté ce Catholicon; vû que l'Auteur y dit nettement, tant au commencement & ailleurs, que fous le Mot Janua, qu'il se nommoit Johannes Januensis de Balbis, qu'il y donne le Catalogue de sesautres Ouvrages, & qu'il y marque avoir achevé celui-ci en 1286: toutes Particularitez absolument étrangeres à Jacobus Januensis surnommé de Voragine. Pour être bien instruit de l'Histoire de notre Jobannes Januensis, il faut lire les Articles qu'en ont donné, Mr. Bayle dans son Distionaire Historique & Critique sous le Mot Balbus, & les Peres Quetif & Echard dans leurs Scriptores Ordinis Prædicatorum recensiti, Tome I, page 462. Le prémier n'a connu, ni cette Edition de son Catholicon, ni même celle de 1460 si renommée chés tous les Bibliographes; & les seconds se sont contentez de dire de la seconde, qu'elle se trouvoit à la Bibliotheque de Ste Gennevieve à Paris.

(X) La

SECTION XI.

Pñs hoc Opusculu Artificiosa adinvétione impmendi seu caracterizandi. absq3 calami exaracón. in civitate Moguntñ sic essigiatu. 7 ad eusebiam dei industrie per Johez sust ciué & Petrű Schoissher de gernszheym clericű diotes (bbb) eiusdem est consumatuz. Anno dñi. M. cccc. lxij. In vígilia assumpcõis vírg. marie (X).

Dans d'autres Exemplaires, d'ailleurs tout semblables, cette Souscription se trouve ainsi, mais avec la même Faute Diotesis, & de plus celle de Virgims pour Virginis.

Pris

( bbb ) Cette Faute, Diotelis pour Diocelis, y est ainsi, & tout le reste figure de même.

(X) La Biblia Latina, imprimée par Fust & Schoiffber en M. cccc. lxij.] Tous ceux, qui ont parlé de cette Edition, excepté Tentzelius, le Pere le Long, Pater, & le Pere Orlandi, qui paroissent avoir entrevû la Difficulté (205), ont dit & répété fans Résléxion, que ce sut pour avoir porté de ses Exemplaires à Paris, & les y avoir vendus pour manuscrits, que Jean Fust sut inquiété & poursuivi par le Parlement, non seulement comme Faussaire, mais même comme Magicien (206). Mais, cela n'est nullement vraisemblable: & si jamais il y a eu quelque Fondement à cette Historiette, il est bien plus naturel de croire, que ce sut pour des Exemplaires de l'Edition de M. cccc. L., comme je l'ai remarqué ci-dessus Section V.

EN-EFFET, dans les Exemplaires de cette Edition on ne voïoit aucun Nom d'Imprimeur, aucun Avertissement, ni aucune autre Indication, qui découvrît que c'étoit le Fruit d'une nouvelle Invention: &, de plus, ces prémieres Impressions ressembloient si fort aux Manuscrits, qu'il étoit très aisé d'en imposer, & affez difficile de n'y être pas trompé (207): mais, il ne pouvoit nullement en être de même des Exemplaires de celle de 1462, à la Fin desquels les Imprimeurs, non seulement se nommoient comme les Fabricateurs de ces Ouvrages, mais même avertissoint le Public par une Inscription expresse, qu'ils ne les avoient fabriqués ainsi, qu'à l'Aide d'un Art nouvellement inventé (208).

D'AILLEURS, aïant déja fait publiquement cette Déclaration plusieurs Années auparavant, tant à la Fin du Pfalmorum Codex de 1457, qu'à la Fin du Rationale Divinorum Officiorum de 1459, des Clementina Constitutiones de 1460, & du Catholicon Johannis Januensis de la même Année, dont il est à croire qu'ils ne furent guéres moins foigneux d'envoïer des Exemplaires à Paris que de leur Bible; il n'étoit presque pas possible qu'on y ignorât encore alors, je ne dis pas comment se faisoient ces sortes d'Ouvrages, mais simplement qu'on avoit un Secret tout particulier pour les faire. Et quand bien même on l'y auroit absolument ignoré, si, sous ce Prétexte, on en avoit voulu inquiéter les Ouvriers, n'avoient-ils pas dans ces Déclarations publiques de quoi se justifier pleinement des Accusations qu'on auroit pû leur intenter? Mais, on ne fauroit dire la même chose des Exemplaires de l'Edition de 1450, qui ne leur auroient pas fourni les mêmes Moïens de Justification. Il y a donc toute Apparence, si ces Poursuites - là se sont jamais faites, que ce fut bien plutôt pour l'Edition de 1450, que pour celle de 1462.

Selon le Gallois (209), il est certain, qu'on ne voit rien d'imprimé avant cette Bible; & fon Inscription fait voir, ajoute-t-il, qu'elle a été achevée d'imprimer sur la Fin de l'Année 1462. Mais, il est incomparablement plus certain, qu'il n'avoit point vû cette Inscription, ou qu'il ne l'avoit nullement éxaminée. Ce qu'il ajoute, que c'est le Chef-d'Oeuvre de Faust, pourroit être mieux fondé: car, c'est esfectivement une très belle Edition, quoique peu correcte en divers Endroits, comme je l'ai remarqué dans un très bel Exemplaire, que j'ai eu pendant quelque tems entre les mains, & qui avoit autresois appartenu aux Croisés ou Trinitaires de Cologne.

(Y) Fust

(205) Tentzelii Erfindung der Buch - Druckerye - Kunst, pag. 28, 29. Le Long, Biblioth. Sact. Tom. I, pag. 251. Pater de Miraculo Germania, pag. 74. Orlandi, Origine della Stampa, pag. 12. (206) Voïel ci - dessus La Section V. & la Rem. (Q). (207) Voïel em des Preuves ci - dessus, Rem. (GG) Num. V. & Citations (337-339). (208) Catherinot, Art d'imprimer, pag. 2, dissist bonnement de ses sostes d'Inscriptions, que les Imprimeurs y, cachoiens leur Secret à la Fin de leurs Imprimez. (209) Traité des Bibliotheq. pag. 160, 262.

SICTION XI. Pñs hoc opusculus finitu ac copletu. & ad eusebias dei industrie in ciuitate Maguntu per Johanne fust ciue. & Petru schoiff her de gerns heym clericu diotes eiusdes est consumatu. Anno incarnacois duice. M. cccc. lxij. In vigilia assumpconis gl'ose virgims marie.

Dans d'autres Exemplaires encore, il y a Opus, au lieu d'Opusculum. On ignore la Raison de ces Variétez.

XII. Bibliorum Germanicorum Editio Moguntina, in folio, à la Fin de laquelle on lit cette courte Souscription:

Johan. Fust Moguntinus Civis A. MCCCCLXII. effecit.

On ne connoit cette Edition, que depuis un An. Mr. Jean-Albert Bengelius est le prémier qui en ait fait usage; & cela, dans la belle Edition qu'il vient de nous donner du Nouveau Testament Grec, intitulée Novum Testamentum Gracum, ità adornatum, ut Textus probatarum Editionum, Margo variarum Lectionum in suas Classes distributarum Locorumque parallelorum Delectum, Apparatus subjunctus Criseos Sacra, Milliana prasertim, Compendium, Limam, Supplementum, ac Fructum, contineat, inserviente Joanne-Alberto Bengelio, & imprimée à Tubingue, pour Jean-George Cotta, en 1734, in 4°.

C'Est particulièrement dans cet Apparatus Criticus, qu'il nous apprend, que cette Edition rare & inconnue se trouve dans la Bibliotheque du Consistoire de Wirtemberg, & qu'il s'en est utilement servi: qu'il la regarde comme conforme à la Bible Latine imprimée de même à Maience, par Fust, en 1462: qu'à la Fin du dernier Chapitre des Actes des Apôtres, on lit cette Addition; Wann dier ist fhesus Cristus der Sun Gotz durch den alle die Welt ansecht ze werden geurteylt; c'est-à-dire, Parce que celui-ci est fesus-Christ, le Fils de Dieu, par lequel tout le Monde redoute d'être jugé: que les sameux Versets 7 & 8 du V Chapitre de la I Epitre de St. Jean, touchant les Témoins du Ciel & de la Terre, y sont transposez: & ensin, qu'il s'y trouve une Diversité de Leçon touchant la Bête, dans le 16 Verset du XVII Chapitre de l'Apocalipse (ccc).

C'EST tout ce que je peux dire de cette Edition, dont tous les Historiens de l'Imprimerie, non plus que les Bibliographes, ne font

absolument aucune Mention.

XIII.

XIII. Le Bonifacii VIII Sextus Decretalium Liber, in folio, section à la Fin duquel se lit cette Souscription:

> Sexti Decretalium Opus preclarum, alma in urbe Maguntina inclyte nacionis germanice, quam dei clementia tam alti ingenii lumine donoq3 gratuito ceteris terrarum nacionibus preferre illustrareq3 dignitatus est, non atramento, plumali canna neque aerea, sed artificiosa quadam adinventione imprimendi seu caracterizandi, sic effigiatum & ad eusebiam dei industrie est consumatum per Johannem Fust civem & Petrum Schoiff her de Gernsheym, Anno dñi M. cccc. lxv. die vero xvij. mensis Decembris (ddd).

XIIII. Les CICERONIS Officia & Paradoxa, petit in folio ou grand in quarto, à la Fin duquel se lit cette Souscription:

> Presens Marci tulii clarissimu opus Johannes fust Mogūtinus ciuis. no atraméto. plumali căna neque aerea. fed arte quadam perpulcra. Petri manu pueri mei feliciter effeci finitum. Anno M. cccc. lxv.

laquelle Souscription fut renouvellée l'Année suivante, avec ces nouveaux Mots, & cette nouvelle Date,

> manu Petri de gernshem pueri mei feliciter effeci finitum. Anno M. cccc. lxvj. quarta die Februarii:

tant les Imprimeurs & les Libraires ont commencé de bonne-heure à mettre à profit le Préjugé vulgaire pour la Nouveauté (eee).

A ces Éditions datées, & accompagnées des Noms de Fust & de Schoiffer, j'en ajouterai quelques autres, destituées de ces Noms, & fans Date, mais reconnues pour être indubitablement de leur Impression, tant par la Ressemblance de leur Caractere avec celui des précédentes, que par les Marques du Papier sur lequel elles se trouvent imprimées. I. Liber

tems apres la même Chose dans lours Editions de Lactance & des Epitres de St. Jécome de 1468 & de 1470, qui, à ces Dates près, no sont chacune qu'une seule & même Edition. Voie? les Lettres de R. Simon, Tom. I, pag. 174; Tom. II, pag. 153, 154. Fabricius, Biblioth. Lat. Tom. III, pag. 895, assirme la même Chose de leur S. Augustinus de Civitate Dei de 1468 & de 1470. tems après la même Chose dans lours Editions de Lactance & des Epi-

<sup>(</sup>ddd) Cette Edition se trouve, aussi bien que le Psalmorum Codex de 1457, dans la Bibliothogue Académique de Freyberg en Misnie. Tentzelli Discours von Erfindung der Buch - Drucker - Kunst, pag. 49. Voies aussi Heindreich, Pandect. Brandeburg. pag. 648. Ussenbachii Incunabula Typogt. Catal. Tomo IV, pag. 139.

(ess) Les deux prémiers Imprimeurs de Rome pratiquérent peu de

SECTION XL.

I. Liber Regule Pastoralis Sti. GREGORII Pape ad Johannem Ar-

chiepiscopum Ravennensem: in quarto.

CE Volume se trouve dans la Bibliotheque du Roi de France; & Naudé l'a reconnu, à la Marque du Papier, pour être de l'Impression de Fust & de Schoisser: ajoutant, que c'étoit un de leurs Essais, antérieur à l'An 1459, auquel, vû son Impersection, ils n'avoient point voulu mettre, ni leurs Noms, ni la Date de sa Fabrique; ce que, devenus plus hardis, ils ne sirent plus difficulté de mettre au Durandi Rationale Divinorum Officiorum de 1459 (ééé). Mais, Chevillier a très judicieusement observé, & les Editions précédemment indiquées prouvent suffisamment, que ces Imprimeurs ne faisoient plus d'Essais en 1459, & que cette Date n'étoit qu'une Conjecture peu certaine de cet Auteur (fff). Ce qu'il y a de très probable, c'est que c'est une de leurs plus anciennes Editions.

II. Magistri MATHEI DE CRACOVIA Dialogus Rationis & Conscientie an expediat vel debeat quis rarò vel frequenter celebrare vel communicare. Item: Magistri HENRICI DE HASSIA Expositio super Orationem Dominicam, super Ave Maria, & Speculum Anime:

in quarto.

J'AI cette Edition, que les Marques du Papier prouvent être de l'Impression de Fust & de Schoisser; & que la Ponctuation par le Point unique, quoique l'Ouvrage soit tout rempli de Questions & d'Interrogations, prouve être des plus anciennes, & au moins antérieure à la Bible de 1462, où l'on voit le Point, les deux Points, & le Point interrogant.

III. VINCENTII BELUACENSIS, Fratris Ordinis Predicatorum, Speculum Hystoriale: in folio, en 4 Parties ou Tomes, dont chacun contient VIII Livres, & en 2 gros Volumes de très grande

Forme.

J'AI aussi cette Edition, qui est toute semblable à la précédente, & ornée de Lettres peintes en Azur & Vermillon à la Tête de chaque Livre, de simples Lettres des mêmes Couleurs à la Tête de chaque Chapitre, & de simples pareils Traits au Commencement de chaque Période.

IV. Liber Sermonum Sancti LEONIS primi Pape, Doctoris flori-

dissimi ac eloquentissimi, incipit feliciter: in folio.

J'AI encore cette Edition, qui est de même Caractere, & de même

( ééé) Naudzus, initio Pafforalis S. Gregorii in Bibliothech Regin (fff) Chevillier, Origine de l'Imprimerie de Paris.

même Papier, que les précédentes, mais dont la Ponctuation est section toute semblable à celle de la Bible de 1462.

V. Augustini de vere Vite Cognitione Libellus: in quarto.

CE Volume se trouve dans la Bibliotheque de Mr. Raymond Krafft, Bourguemaitre d'Ulm: & Mr. Schelhorn, qui y a remarqué les Armes de Fust & de Schoiffer, ajoute, qu'il est du même Ca-

ractere que leurs Officia Ciceronis (ggg).

Toutes ces Éditions sont d'une très grande Simplicité. On Grande Simn'y voit, non seulement, ni Chiffres de Pages, ni Signatures, qui plicité de ces Edine furent imaginées que longtems après le parfait Etablissement de tions: l'Imprimerie; mais même, ni Titre général, ni Titre courant au dessus des Pages, ni Epitre Dédicatoire, ni Avertissement, ni Préface, ni Lettres Capitales, toutes celles qu'on y voit étant faites à la Main avec de l'Azur & du Carmin: & leur Ponctuation ne consiste. dans les unes que dans le feul & unique Point, & dans les autres que dans le Point, les deux Points, & le Point interrogant, comme ie viens de le remarquer.

CES Impressions sont toutes d'un Caractere passablement beau, 1eurs Carac-& si semblable à l'Ecriture de ce Tems-là, qu'il étoit fort aisé de teres; & s'y tromper (hhh). C'est une espece de Demi-Gothique, que les prémiers Eleves de Fust & de Schoiffer portérent dans la plûpart des Endroits où ils établirent l'Imprimerie, mais auquel on substitua bientôt deux autres especes de Caracteres; savoir, en 1469, ce beau Romain, emploïé prémiérement par Jean & Vendelin de Spire, & par les autres habiles Imprimeurs de Venise, ce qui lui a fait donner le Nom de Vénitien, & qui, après une longue Interruption dans Venise même, est enfin devenu le dominant dans toute l'Europe; &, en 1471, le Gothique, introduit par les prémiers Imprimeurs de Strasbourg, lequel se répandit bien-tôt au long & au large, & n'a que trop long-tems deshonoré les plus belles & les meilleures Imprimeries. Trente Ans après, Alde Manuce inventa l'Italique ou le Cursif, qui a été assez en vogue dans le XVI Siécle, mais qu'on abandonna bientôt parceque sa Maigreur faisoit mal aux Yeux, & dont on ne se sert presque plus aujourd'hui, que dans les Citations de médiocre Etendue; car, pour peu qu'elles soient longues, on préfere le Romain précédé à chaque Ligne de Guillemets, ou de doubles Virgules ainsi nommées du Nom de celui qui s'en est le prémier servi.

TOUTES

<sup>(</sup>ggg) Schelhornii Amœnit, Liter. Tom. III, pag. 122.

(hbb) Walkius, in Decade Fabul. Gen, Hum. Fabul, IX, pag. des Preuves, ci-dessons Rem. (GG) Num. V, & Citat. (337-339) F 2

SECTION XI. leur Papier, & fes Marques.

Toutes ces Impressions sont faites sur de bon Papier, généralement un peu bis, mais d'une Epaisseur & d'une Force extraordinaire: & comme les Marques de ce Papier peuvent très bien servir. de même que les Caracteres, à faire reconnoitre les Editions de ces Imprimeurs, foit qu'elles foient d'elles-mêmes sans Indications, soit que ces Indications en aïent été arrachées, je noterai ici celles de ces Marques qui me sont connues: savoir, 1°, un Croissant les Pointes en bas, surmonté d'une Ligne au haut de laquelle est une Etoile; 2°, une espece d'Oiseau, vû de côté, & dont on ne distingue bien que l'Aile & le Col recourbé; 3°, une Tour, avec sa Porte, ses Creneaux, & fon Toit s'élevant en Cône & finissant par une Espece de Fleur-de-Lis; 4°, une Rose, quelquesois avec une Croix, & quelquefois avec une Couronne, dans le Centre; 5°, deux Clefs adossées; 6°, l'Ecu de France surmonté d'une Couronne ouverte de Fleurs de Lis; 7°, une Main ouverte, vûe par le Dedans, & dont le Doit du milieu est surmonté d'une Croix; 8°, un Veau debout. vû de côté; & 9°, la Tête du même Animal vûe de Face, & du milieu des Cornes de laquelle s'éleve une Ligne finissant par une Etoile ou par un Trefle. Les trois prémieres de ces Marques se voient dans l'Edition sans Date du Catholicon Johannis Januensis, indiquée ci-dessus Num. V. & Remarque (N): la 4°. dans la Prima Secunde S. Thome de 1471, & dans le Codex Justiniani de 1475: la 5. & la 9°. dans le Matheus de Cracovia, & dans le Henricus de Hassia, sans Date: la 8°. & la 9°. dans la Bible de 1462: la 9°. dans les Ciceronis Officia de 1465 & 1466, dans le Feronimianus seu Feronimi Epistole de 1470, dans les Clementis V Constitutiones, dans la Prima Secunde S. Thome de 1471, dans le S. Thome Questiones de Anima de 1472, dans le Decretum Gratiani de 1472, dans l'Herbarius Allemand de 1483, dans le Sti. Gregorii Pastorale & les Sermones S. Leonis Pape fans Date, & dans le Vincentii Belluacensis Speculum Hystoriale, aussi fans Date: &, enfin, la 1°, la 2°, & la 0°, se trouvent réunies dans ce même Decretum Gratiani de 1472; la 6°, la 7°, & la 9°, dans l'Herbarius de 1483; & la 1°, la 2°, la 3°, la 4°, & la 9°, dans le Vincentii Speculum Hystoriale sans Date. Naudé a bien connu la derniere de ces Marques, & l'a donnée dans ces trois Vers Latins pour un Indice fur & certain des Impressions de Fust & de Schoiffer:

Híc duo, si nescis, teneris impressa Papyris, Artificum Signo, VITULINÆ CORNUA FRONTIS Grandia Calcographi referent Miracula Fausti (iii).

MR.

MR. Maittaire dit qu'il n'a pû reconnoitre cette Marque dans le SECTION Papier d'aucune des Éditions de ces Imprimeurs (jij): mais, appa-

remment, il n'y a pas assez bien regardé.

A LA Fin de la plûpart de ces Éditions, & justement audessous Almes de des Souscriptions que je viens de transcrire, on voit les Armes ou les Marques de ces Imprimeurs, consistant en deux Ecus, suspendus à un Tronçon d'Arbre posé en travers, échancrez en dedans, arrondis par le Bas, & renfermant ainsi les Piéces suivantes.

meurs.



Pour Fust, deux Batons passez en Sautoir, finissant en Crochets par chaque Bout, & alaisés: pour Schoiffer, un Chevron, finissant en Crochets par les deux Bouts & alaifé, & accompagné de trois Etoiles, deux en Chef, & une en Pointe; & ces Batons, ce Chevron, & ces Etoiles, sont d'Argent en Champ de Gueules.

LES Auteurs des Acta Litteraria Suecia, publiés à Upsal, pendant les Années 1720-1723, en 2. Volumes in 4°, remarquent; que le célébre Jean Scheffer, qui s'est si honorablement distingué par ses Ecrits dans le dernier Siécle, descendoit de notre Pierre Schoiffer; & que sa Famille, dont les Membres se décorent du Titre de Chevalier, portent encore aujourd'hui les mêmes Armes (kkk).

Mr. Fabricius prend les Batons du prémier de ces Ecus pour une Croix de St. André, & le Chevron du second pour un Lambda Grec: Roth-Scholtz ne fait mal-à-propos de ces Batons & de ce Chevron, que de fimples Traits sans aucune Largeur (III); & le bon Pere Orlandi en fait de même à l'égard du Chevron, dans sa Notizia

dressée par Jean-Conrad Spoerl, que les Journalistes de Leipsic. aressee par Jean-Contact specti, que les Journalmes de Leiphts 1731, pag. 341, croient mal à propos être le prémier qui ais re-cueille ou décrit ces Marques ou Enseignes, comme le font assez voir les autres Exemples rapportez dans le Journal Hiltorique de la Re-publiq. des Lettres, 1732, pages 473-476. Ces Mrs. admirent qu'au-cun des savans Historiens de l'Imprimerie n'ait pas pense plus à un pareil Ouvrage: & d'autres admireront peut - être, quen s'en soit ja-

<sup>(</sup>jij) Maittaire Annales Typograph. pag. 23.
(kkk.) Acia Litter Sueciæ, Ann. 1722, pag. 322. Stumpff, Eydgnofchafft Chronick folio 23, varie un peu ees Armes en y mettant stois Roses, aulieu de troir Etoiles.
(III) Fabricii Biblioth. Lat. med. & inf. Ætatis, Tom. III, pag. 240. Frid. Roth-Scholtzii Thefaurus Infignium Bibliopolatum ac Typographorum, Tab. I, pag. 67. Ce Thesaurus est preeded d'une introductio in Notitiam Infignium Typographicorum,

Mort de Fuft, & fa

Posterite.

STETION tizia delle Marche de gli antichi e moderni Impressori, laquelle il commence par attribuer mal-à-propos ces deux Armes, ou Mar-

ques, au seul Fust, sans parler de Schoiffer (mmm).

Les mêmes Armes se trouvent aussi à diverses Editions sans Date, comme à l'Augustinus de vere Vite Cognitione dont je viens incontinent de parler. Mais, cela ne prouve nullement, que Fust & Schoiffer aïent eu tous deux part à cette Edition: car, Schoiffer a très souvent mis ces deux Armes aux Editions qu'il a faites tout seul ensuite; comme au Jeronimianus seu Jeronimi Epistole de 1470, aux Clementis V. Constitutiones de 1471, à la Prima Secunde Sti. Thome de 1471, au Decretum Gratiani de 1472, aux Decretales de 1473, à l'Expositio Card. de Turrecremata super Psalterio de 1474, au Codex Justiniani de 1475, aux Sti Bernardi Sermones de 1475, à l'Herbarius de 1484, au Psalmorum Codex rouge & noir & noté de 1400, & à beaucoup d'autres sans doute.

On ne voit plus le Nom de Fust sur aucune Edition après celle des Offices de Cicéron achevée le 4 de Février 1466: & la prémiere, avec le Nom de Schoiffer seul, est du 8 d'Octobre 1467. Il est donc fort apparent, que Fust mourut peu auparayant, en 1466,

ou 1467 (Y).

APRÈS

(mmm) Pages 228 & 229 de son Origine della Stampa. La II Partie de cette Novice de Marques des Imprimeurs & Libraires est très mal batie. Outre que les Noms y sont misérablement & inintelligiblement estropiés, l'Auteur y prend fort souvent Martre pour Renard. Par exemple, pag. 237, des deux Cicognes en l'Air des Cranvois, dont la jeune porte & donne à manger à la vieille, & que les Ensans même

savent être un excellent Embleme de la Piété & de la Charité, ce Bon-Homme fait une Bataille de Grues en l'Air ; sans faire la moindre Attention à la Devise Honora Patrem tuum & Matrem tuam ut longavus sis super Terram, ni aux quatre Exemples de Charifé Grecs & Romains ajoutez, aux quatre Coins de cette Enseigne. Il repete la même Chose page 242.

(Y) Fust mourut .... en 1466, ou 1467.] A moins qu'on ne veuille dire, que ce soit lui qui ait imprimé feul le Chrysoftomus in Matthæum en 1468, & le Vincentii Bellovacensis Speculum Historiale, Morale, Naturale, ac Dostrinale, en 1474; & donné, conjointement avec Pierre Schoiffer & Conrad Henlif, un Exemplaire de l'Epistolare Sti. Hieronimi à l'Abbaïe de St. Victor de Paris en 1471 (210). Mais, comme Schoiffer & Henlif y font nommez avant lui, & que Schoiffer a imprimé seul divers Livres dans ces mêmes Années, j'aimerois beaucoup mieux dire, qu'il s'agit-là d'un Fils du vieux Fust, comme le prétend Mentel (211), ou du moins de quelque autre de ses Parens. Quoiqu'il en soit, on ne trouve plus après cela le Nom de Fust sur aucune autre Edition.

Comme je l'ai infinué ci-dessus (212), on voit

son Portrait à la tête de la Dissertatio de Ortu & Progressu Artis Typographicæ de Mallinkrot.

Ses Descendans, reçus parmi les Familles Patriciennes de Francfort vers la Fin du XVI Siecle, y ont fouvent occupé les prémiers Emplois de la Magiftrature, s'y font perpétuez jusqu'en 1704 (213), & peut - être y subsistent - ils encore aujourd'hui. Deux d'entre eux se sont particuliérement rendus illustres par leurs Ecrits Historiques & Politiques; & l'on ne sera pas fâché d'en trouver ici les Ti-

I. JEAN-FREDERIC FAUST d'Aschaffenbourg, reçû Conseiller en 1601, & mort en 1619, a composé

1. Fasti Limburgenses, seu Fragmenta Chronici Urbis & Dominorum Limburgensium ad Lohnam, è MSS. Jo-HANNIS-

(210) Mentel de Orig. Typ. pag. 79. (211) Idem, ibidem. Il conclut de-là trop légérement, que ces trois avoient imprime? ensemble st. Jerome de 1470: car, il est bien sûr que le Nom seul de Schoisser y est. (212) A la Fin de la IX Session. (213) Voie, dans la Chronica der Stat Francsurt, pagg. 269-294 les Listes des Bourguemestres, Syndics, & Conseillers, de seste Ville.

APRÈS la Mort de Fust, Schoiffer continua d'imprimer SECTION seul, non seulement jusqu'en 1479, comme l'a remarqué Mr. Maittaire, mais même jusqu'en 1492, probablement son Année mortuaire, quantité de bons Ouvrages, dont je me contenterai de noter schoiffer, ici le prémier:

CLEMENTIS Quinti Opus Constitutionum clarissimum, in folio, à la Fin duquel on lit:

> Alma in Urbe Maguntina inclite Nacionis Germanice, quam Dei Clementia tam alti Ingenii Lumine Donoque gratuito ceteris Terrarum Nacionibus preferre illustrareque dignatus est, artificiosa quadam Adinventione imprimendi seu caracterizandi sic effigiatum & ad Eusebiam Dei industrie est consummatum, per Petrum Schoiffer de Gernshem. Anno Dominice Incarnacionis M. CCCC. LXVII. octava Die Mensis Octobris.

& les deux derniers:

Psalmorum Codex, cum Prophetarum Canticis, Musicis Notis illustratus; in folio, à la Fin duquel on lit:

Presens Psalmorum Codex, Venustate Capitalium decoratus, Rubricationibusque ac Notis sufficienter distinctus; Adinventione artificiosa imprimendi ac caracterizandi, absque ullà Calami Exaratione in nobili Civitate Moguntinà, hujus Artis Inventrice Elimatriceque primà, sic effigiatus, & ad Laudem Dei, ac Honorem Sancti Benedicti, per Petrum Schöffer de Gernstheim, est consummatus. Anno Domini M. CCCC. XC. ultima Die Mensis Augusti.

C'EST

HANNIS-FRIDERICI FAUSTI ab Aschaffenburg. Heidelbergæ, 1619, in folio.

2. HANS REGEMANS Lubekisch Cronica, è MSS. JOHANNIS FRIDERICI FAUSTEN von Aschaffenburg. Heidelberg, 1619, in folio.

3. WEYGAND GERSTENBERGER Franckenbergifche Chronick und Zeit-Buch, ex MSS. JOHANNIS-FRIDERICI FAUSTEN von Aschaffenburg. Heidelberg, 1619, in folio.

4. Der Stadt Franckfurt Herkunsst und Aufnehmen; item Keyserlichen Wahl, und Crönungs Chronica: durch JOHANNEM-FRIDERICUM FAUSTUM ab Aschaffenburg. Francofurti, 1660 & 1664, in 12°.

Comme ce dernier Ecrit est fort postérieur aux autres, je n'oserois affirmer qu'il soit du même Jean- Papiers & Documens de cette Famille (215).

Frederic Faust. Quoiqu'il en soit, dans un de ces Ouvrages, il reconnoit de bonne-foi, que Jean Zumjungen de Guttenberg est le véritable Inventeur de l'Imprimerie; & que Jean Faust, son Ayeul, ne fut que fon Affocié (214).

II. MAXIMILIEN FAUST d'Aschaffenbourg, fait Syndic de la République de Francfort le 30 Sept. 1626, & mort le 5 Juin 1651, a donné les suivans.

1. MAXIMILIANI FAUSTI Gb Aschaffenburg Tractains

de Erarii Conservatione. Francosurti, 1640, in 4°.

2. MAXIMILIANI FAUSTI ab Aschaffenburg Consilia pro Erario Civili, Ecclesiastico, & Militari, publico

atque privato. Francofurti, Schleichius, 1641, in fol. C'EST entre les Mains de ce dernier qu'étoient les

(214) Voiez, ci - dessous la Remarque (BEF), Rum. CCII. (215) Florians Cronick der Stadt Franciure, pag. 438.

SECTION

C'EST la plus ancienne Impression où j'aïe vû le Plein-Chant noté; & c'est ce-qui m'a particuliérement porté à la placer ici. Du reste, elle est toute semblable à celle de M. CCCC. LVII., indiquée ci - dessus Section X.

Cronik der Sassen, in folio, à la Fin de laquelle on lit:

Düsse Kroneke von Keyseren unde anderen Fursten unde Steden der Sassen, mit oren Wapen, hefft geprent Peter Schöffer van Gernstheim, in der eddelen Stat Mentz, die eyn Anefangk is der Prentery, in deme Iaere na Cristi Gebordt dusent vier hundert lxxxxij, uppe den sesten Dach des Merczen.

MR. Menken, Bibliotheca Menkeniana pag. 281, parle d'une Edition de Magdebourg en la même Année 1492; & c'est probablement une Erreur. Quoiqu'il en soit, Jean Mollerus traitte l'Auteur de cette Chronique de Fabulator omnium ineptissimus, dans son Introductio seu Isagoge ad Historiam Chersonesi Cimbrica, Partie I, page 55, & Partie II, page 361, où il se mocque de l'Etymologie du Mot Saxons, tirée des Sacken ou grands Couteaux de ces Peuples: & les Auteurs de l'Histoire de la Papesse Jeanne, Tome I, page 195, la distinguent d'une autre Chronique pleine de Peintures, & d'Armes blasonées, imprimée de même, à Maïence, en 1492, in folio; mais, il est très clair, qu'il ne s'agit-là que d'un seul & même Ouvrage.

Un très habile Homme fait vivre notre Schoiffer jusqu'en 1532 (nnn): mais, il fe trompe certainement, en le confondant avec un

de ses Fils (Z).

OUANT

(nm) Argentorati 1531, apud Petrum Opilionem vel Schöfferum, primorum Artis Typographica Statorum Socium & Administrum, Jac.

Frid. Reimmanni Catalogus propr. Libror. Theologicor. pag. 867,

(Z) Les Fils de Schoiffer.] On en connoit trois, qui ont tous éxercé fa Profession.

I. LE' prémier se nommoit Jean (216). Il sut son Succeffeur dans son Imprimerie, & il y imprima depuis 1503 jusqu'en 1533 quantité de beaux & bons Ouvrages, dont il y a un Catalogue éxact & curieux dans le II Volume des Annales Typographiques de M. Maittaire, où l'on ne voit pourtant pas les six suivans:

tum, & à prioribus quibusdam Mendis operose ac solerter emaculatum, sub Præsulatu Reverendiss. Dom. Domini Jacobi Archi-Episcopi Maguntinensis: per JOHANNEM SCHEFFER, in Urbe Maguntind, bujus Artis Impressoria Inventrice Elimatriceque prima, feliciter consummatum & impressum, Kalendis Septembris, Anno Domini millesimo quingentesimo septimo, in folio.

Reformacion der Stat Franckenfort am Meine des Heilgen Romischen Richs Cammer: gedruckt und vol-Missale Maguntinense denuo exactissimà Curà recogni- lendet durch Johannem Schæffer, Burger zu Mäyntz,

(216) Otlandi, Origine della Stampa, pag. 14, le fais mal Petit - Fils de Pierre.

QUANT à JEAN MEYDENBACH, Associé, comme les précédens, de Guttemberg (000), on ne voit son Nom à aucun Livre; mais, on trouve celui de Jaques Meydenbach, son Fils ou son Parent,

(000) Voiez ci - deffus Citation (q).

Mâyntz, nach der Geburt Christi tausend fünstt bundert und in dem neunden Iabre, an den beiligen Abend der Uffart unsers Herrn Jesu Christi. C'est un in solio de 52 Feuilles, au Revers du Titre desquelles se voïent les Armes de Francsort entre les Serres de l'Aigle Impériale.

Breviarium secundum Ritum inclytæ & insignis Ecclesiæ Moguntinæ, &c: impressum Moguntiæ, Impensis & Opera bonesti & providi Viri Johannis Scheffer, Civis Moguntini, cujus Avus primus Artis Impressoriæ fuit Inventor & Auctor, Anno salutiseræ Incarnationis Domini millesimo quingentesimo nono, in Vigilia Nativitatis Mariæ, in 8°. 2 Volum.

Missale Maguntinense, in 8.2 voidin.

Missale Maguntinense, revisum, castigatum, diligentissimèque emendatum, sub Præsulatu Reverendissimi Dom. Domini Urielis, Archiepiscopi Maguntini: per Johannem Scheffer, in Urbe Maguntina, bujus Artis Impressoria Inventrice Elimatriceque prima, feliciter consummatum & impressum Kalend. Fanuar. Anno Domini millesimo quingentesimo decimo tertio; in folio.

Hortulus Animæ: noviter jam ac diligenter impressus Maguntiæ, per Joannem Schöeffer, sinit, post Festum Nativitatis Mariæ Virginis, Anno Domini M. D. XVI. in 8°. cum Figuris æri insculptis.

Appiani Alexandrini Hiftoriæ Romanæ, P. Candido Decembrio Interprete: impressæ Moguntiæ, in Ædibus Joannis Schæffer, à cujus Avo Chalcographia olim in Urbe Mogunciaca primum inventa exercitaque est. Anno m. d. xxix. Idibus Augusti. in 4°.

taque est, Anno M. D. XXIX. Idibus Augusti. in 4°.

Comme on voit; il s'y disoit quelquesois Fils, & Petit-Fils, des Inventeurs de ce bel Art (217): sans oublier néanmoins Guttemberg, comme on le peut voir particulièrement à la Tête de ses Editions de Tite Live de 1505, de 1518 & 1519, de 1523, & de 1533, la seconde en Latin, & les trois autres en Allemand; Editions, dont il sera plus particulièrement parlé ci-dessous, Remarque (BBB), Num. XXIV.

A L'IMITATION de fon Pere, il mettoit fouvent fes Armes à la Fin de fes Editions (218): mais, il y avoit fait quelque Changement, & les avoit rendu parlantes. Car, au lieu de la troisieme Etoile en Pointe, il mettoit une Rose: dans le Champ, il plaçoit des Bergers avec leur Chien & des Moutons, pour expri-

mer apparemment son Nom Scheffer, qui signifie Berger; & ce Nom, avec son Prénom Jean, se voïcient ainsi I. S., ou entrelassés de cette Maniere \$, dans ce Champ même, ou bien au dessus dans un petit Cartouche séparé.



II. Le fecond se nommoit Pierre. Aventin se place à Maïence: Mogunciaci Petrus Schoefferrus, Nepos ex Filià (Fausti) Autoris bujus Inventi, dit-il (219). En estet, il y a imprimé l'Ortulus Anime, zu Teutsch genannt der Seelen Gärtlein, mit sampt dem Rosen-Krantz von U. L. Frawen, und S. Brigitten Gebett, comme le prouve cette Souscription, zu Mentz, durch Peter Schoeffern, 1518, in 8° (220): petit Livret tout superstitieux, dont j'ai donné le Précis & l'Histoire dans la Remarque (C) de l'Article Gruninger. Mais, il n'y resta pas; car, je trouve qu'il

(217) Voïel particulièrement à cet Egard la Sousctiption qu'il a mise à la Fin du Trithemii Breviatium Historiæ Francorum, en 1515, & du Breviatium Ecclesiæ Mindensis, en 1516. Elle se trouve ci-dessous Remarque (BBB), Num. XXXI. (218) Voïel ci-dessous le Paragraphe du Texte, après la Citation (jj). (219) Aventini Annales Boici ad Annum 1450, pag. 512 Edit, Francos. apud Lud. Reg. 1627, in solia, (220) Bibliotheca Rostgardiana, pag. 230. Bibliotheca Daneschioldiana, pag. 234.

SECTION rent, à un Ouvrage considérable, imprimé sous le Titre suivant. Hortus Sanitatis, id est Liber de Herbis, Animalibus, Avibus, Piscibus, &c., cum eorum Figuris in Ligno incisis; & avec la Souscription fuivante:

Expli-

qu'il a imprimé depuis à Worms, & à Strasbourg, les quatre Ouvrages suivans:

Alle Propheten, nach Hebræischer Sprache verdeuschet durch Ludovicum Hetzerum und Jo-HANNEM DENCKIUM, Mennoniten. Worms, by Pe-

TER SCHÖFFER, 1527, in folio (221).

Biblia Germanica: gedruckt in Worms, bey PETER Schöffern, 1529, in folio; Version attribuée par divers Auteurs aux mêmes Mennonites, ce qui est nié par d'autres (222). Outre les Epitres canoniques de St. Paul, on y en trouve une apocriphe aux Laodiciens, comme le remarquérent les Editeurs d'une Bible Flamande, imprimée in 's Gravenbage, by Albrecht Heyndriks., en m. d. x cv I., in 4°., à la Fin de l'Apocalypse de laquelle se trouve aussi cette Epitre précédée de ce Titré: De Epistel Pauli tot den Laodicensen, de welke ghevonden is in de alderoudste Bybel, die te Worms gbedruckt is. Elle ne contient que 15. Versets, dont le dernier recommande aux Laodiciens de la faire lire aux Colossiens, & de lire de même celle qui leur avoit été adressée.

Tredecim Articuli Judzorum, & Josephi Ben GORION Compendium Historiæ Judæorum, cum Verfione Latina & Annotationibus SEBASTIANI MUNS-TERI. Wormatia, apud PETRUM SCHÖFFERUM,

1520, in 8° (223).

JACOBI ZIEGLERI Syria, Palæstina, Arabia, &c. cum Tabulis Geographicis. Argentorati, apud PETRUM OPILIONEM Seu Schoefferum, 1732, in folio (224).

DE Strasbourg, il passa à Venise, où il imprima:

Novi Testamenti Vulgata quidem Editio, sed ad vetustissimorum utriusque Exemplariorum Fidem diligentissimè emendata, cum Scholiis Isidori Clarii: edita Venetiis, per PETRUM SCHOIFFER, 1541,

in 8°. 2 voll. (225).

Bibliorum Sacrorum Vulgata Editio Veteris & Novi Testamenti, quorum alterum ad Hebraicam, alterum ad Græcam, Veritatem, emendatum est quam emendatissimè, ut nova Editio non facilè desideretur, & vetus tamen hic agnofcatur; adjectis ex eruditis Scriptoribus Scholiis ab ISIDORO CLARIO Brixiano. Venetiis, apud PETRUM SCHOIFFER Moguntinum, 1542, in folio (226).

IL fut mis par les Inquisiteurs au Nombre des Imprimeurs de Livres Hérétiques: & il se trouve comme tel dans les deux Listes intitulées Biblia probibita, & Typographi è quorum Officinis diversorum Hareticorum Opera prodière, qui ne se voient que dans le Catalogus Librorum probibitorum, imprimé à Rome chés Bladus, & à Avignon par Ordre du St. Office, en 1559, in 8°; & rimprimé tout auffitôt, avec les Notes de Pierre-Paul Verger, à Phortzeim, chés . . . . . , & à Konigsberg, chés Jean Daubmann, en 1560, in 8°. Biblia Isidori Clarii, & Petrus Schöffer, s'y trouvent très distinctement énoncés.

III. LE troisieme se nommoit Yves, & je ne connois que le seul Naudé qui en ait fait mention (227.). Il a imprimé à Maïence, de même que ses deux Freres; & les cinq uniques de ses Editions, qui me soient connues, font celles-ci:

VITALIS DE FURNO de conservanda Sanitate, tuendaque prospera Valetudine; ac totius Corporis Humani salutarium Remediorum Curationumque Liber. Moguntiæ, apud Ivonem Schöffer, 1531, in folio.

AYMARI RIVALLII, Allobrogis, Historiæ Juris Civilis, feu in Leges XII Tabularum Commentariorum Libri V; & Historiæ Juris Pontificii Liber I. Moguntiæ, apud Ivonem Schaffer, 1533, & iterum 1539, in 8°.

NICOLAI BERTRUTII Methodi cognoscendorum tam particularium quam universorum Morborum: JOHANNIS DE Sto. AMANDO de idoneo Auxilio-rum Usu Libellus: & Christophori Heyl ar-tificialis Medicatio, constans Paraphrasi in Galeni Librum de Artis Medicæ Constitutione. Moguntia, apud

Ivonem Schaffer, 1534, in 4°.
Catechisticum Examen Christiani Pueri, ad Pedes Catholici Præfulis, Austore Georgio Wicelio. Moguntia, ex Officina Ivonis Schaffer, Anno M. D. XLI. C'est un in Octavo de quatre Feuilles, à la Fin duquel on voit les Armes des Schoiffers telles que les avoit réformées son Frere ainé, & cette petite Inscription en Caracteres Italiques : Moguntia, ex Officina Typographica Iuonis Schaffer. Anno ab Orbe redempto M. D. XLI. Mense Februario.

Moguntia, apud Ivonem Schaffer, Aurea Bulla.

Anno 1548, in folio.

CETTE Edition de la Bulle d'Or a cela de particu-

(221) Le Long, Biblioth. Sacra Tom. I, pag. 405. Schelhornii Amcenit. Litteratia, Tom. III, pag. 132. Vogt Catal. Libr. rar. pag. 482. Biblioth. Cyptianica, pag. 40, on Pan fait mal de ce Herretus un Calviniste. (222) Vogt Catal. Libror. rar. pag. 105, & le Long Biblioth. Sacra Tom. I, pag. 405. (223) Wolsii Biblioth. Hebr. Tom. IV, pag. 1018. (224) Biblioth. Bultelliana, pag. 506. Reimmanni Catalog. propr. Librorum Theologicor. pag. 867, 868. (225) Le Long, Biblioth. Sacra Tom. I, pag. 276. (226) Index Librorum Prohibitor. & expurgandor. Ant. de Sotomayor, pag. 127. Biblioth. Marckiana Anni 1727, pag. 31. (227) Naude, Mascurat, pag. 135.

Explicit Hortus Sanitatis... Quem quidem Librum, omni Diligetia collectum & elaboratum, intelligibili Caractere, propriis Impensis Jacobus Meydenbach, Civis Moguntinus, luculetissime impressit, sumaq3 adhibuit Diligentiam Operaq3 maximă, ut singule Herbe, ac singuli Flores, suos naturales Colores, ac Animalia ipsa,

SECTION XI.

lier, qu'elle est divisée en XXV Titres ou Chapitres, au lieu que les autres le sont en XXVI ou en XXX. C'est Henri-Gonthier Thulemarius, qui nous l'indique à la page 71 de sa Dissertatio de Bulla aurea, argentea, plumbea, & cerea, ac prasertim de Bulla aurea Caroli IV, imprimée à Heildelberg, en 1682, in 4°; & à Leipsic & Francfort, chès Christophe Olffen, en 1687, in 4°.

Il prétend, que cette Impression de la Bulle d'Or est la seconde, la prémiere se trouvant à la Fin des Conciles imprimez en 1530. Mais, il se trompe, y en avant eu au moins sept plus anciennes: deux Latines, à Nuremberg, chés Antoine Coburger, en 1474 5 1477, in solio, avec ces Vers au Commencement,

Omnipotens eterne Deus, Spes unica Mundi, Qui Celi Fabricator ades, qui Conditor Orbis, &c:

& cinq Allemandes; une fans Date, indiquée ainsi dans le Catalogue de Spizelius, page 214, Caroli IV Guldene Bulle, alter Druck das zu erst in den Druck gekomene, in folio; une faite par Ordre exprès de l'Empereur Frédéric III, à Venise, non par fean, mais par Nicolas fenson, en 1476, in folio; une à Augsbourg, par fean Bämler, aussi en 1476, in folio; une, conjointement avec la Réformation de Frédéric III, à Strasbourg, par fean Prüsse, en 1485, in folio, avec Figures; & une à Spire, par Pierre Trachen, en 1527, in folio (228).

On fait, mais fans pouvoir le prouver par aucun

Détail, qu'une Branche de cette Famille a continué d'éxercer la même Profession à Maïence jusques vers l'An 1670 (229): mais, on prouve très bien, qu'une autre de ses Branches la continue encore aujourd'hui dans les Païs Bas. En effet

dans les Païs-Bas. En effet, JEAN-JANSZ SCHEFFER, C'est-à-dire Jean Fils de Jean Scheffer, & très vraisemblablement du prémier des trois Freres dont nous venons de parler, quitta Maïence, pour aller s'établir à Bois-le-Duc en Brabant. Il y fixa sa Demeure dans la Rue de la grande Eglise, à l'Enseigne du Missel, & ses Descendans y ont toujours demeuré depuis. Il y imprima divers Ouvrages dont on ne connoit aucun, y mourut enfin , & fut enterré dans l'Eglise Cathédrale de St. Jean, où cette Famille a encore aujourd'hui sa Sepulture, vis-à-vis de laquelle il y avoit autrefois une Epitaphe portative, qui lui fut rendue lorsque les Etats-Généraux accordérent cette Eglife aux Réformez en 1629. Cette Epitaphe se conserve encore à présent dans cette Famille, & consiste en une espece de Tableau fermant à double Porte, sur une desquelles Jean Scheffer est peint à genoux, habillé à la Maniere de son Tems, & aïant auprès de soi ses Armes parlantes, favoir trois Moutons d'Argent en Champ de Sinople, au Chef d'Argent à deux Houlettes en Sautoir de Gueules ferrées d'Azur, & au dessous cette Epitaphe en Hollandois:



JEAN SCHEFFER, IMPRIMEUR, mort le 12 Mars 1565; & ANNE, Fille de JEAN BOTTELMANS, sa Femme, morte le 14 Mars 1587: &c.

JEAN SCHEFFER, Fils du précédent, & Imprimeur comme lui. Entre autres Placats & Ordonnances de Philippe II Roi d'Espagne, dont il étoit l'Imprimeur en cette Ville, il y imprima la fameuse Proscription de Guillaume I Prince d'Orange; au bas du Titre de laquelle on lit, Gedruckt door Ordonantie ende expres Beveel der Conincklyk Majesteit, in 't faar M. D. LXXX. tot Tsbertoghen-bossebe, by my JAN SCHEFFER; & à la Fin de laquelle on voit un Privilege, detté de Nemur le 24 April 1820 et facté de Carielle on voit un Privilege,

WALBURGH SCHEFFER, Femme d'Antoine de Louw, morte le 25 Novembre 1603. Son Nom est fur l'Epitaphe portative.

datté de Namur le 21 Avril 1580, & signé de Grimaldi, par lequel ce Prince lui confere la Charge de son Imprimeur en cette Ville. Il y mourut le 23 Juin 1614, sut enterré à St. Jean avec Elizabeth van de Hoek sa Femme, & leurs Noms se voïent sur l'Epitaphe portative.

ANTOI-

SECTION Volucres, Pisces denigs, & alia, in hoc preclarissimo Ope descripta, suas sicuti eas Natura producit, haberet Effigies & Figuras. Hoc modo Lectitanti prodesse, ac intuentem oblec-

ANTOINE SCHEFFER, Fils du précédent, Imprimeur, épousa le 25 Fevrier 1612, SOPHIE VAN SOMEREN (230). Ils firent peindre fur une Vitre conservée jusqu'à ces derniers Tems, & cassée depuis peu, l'Inscription suivante, partie en Latin, partie en Hollandois:

GÉRARD SCHEFFER meurt . . . . . Le Reste est effacé sur l'Epitaphe portative.

Typographia, Ano. 1440 inventa à Joanne Guttenbergio Argentinens, à Joanne Fausto & Petro Schoeffero Moguntia perfetta est. Sabell. & Cario.

ANTONI JANSZ SCHEFFER, en SOPHIA NICOL. V. SOMEREN.

Ils moururent l'un & l'autre de Peste en 16 . . , & l'on fut obligé de bruler leurs Papiers.

JEAN SCHEFFERS, Fils du précédent, Imprimeur; né le 20 Aout 1617; marié en 1637 avec Levina DE ROY, & le 10 Mai 1643 avec MARIE DE GULIKKER, dont il eut quatre Enfans (231). Vers l'An 1670. un de ses Parens de Maïence, qui se disoit le dernier des Scheffers de cette Ville, vint lui en demander un pour y continuer la Famille: mais, sa Femme ne voulut point y consentir.

JEAN SCHEFFERS, Fils du précédent, SOPHIE, JACOB, né le 26 Sept. 1649, & malier le 26 Mai 1644, & marié née le 17 Dec. 1646, rié le 12 Mai 1675 avec JAQUELINE née le 26 Mai 1675 avec Helene de Wys, mariée à Antoine Bunders, de laquelle il eut Made Janv. 1656 de la quelle il eut, entre autres Enfans, van Eil. (232).

Freres

Mineurs.

PIERRE SCHEFFERS, Filsdu ANTOINE, MARIE, précédent, Imprimeur, né le 9 Fé- né le 2 Janv. née le 9 Mars née le 27 Fe- né le 21 née le 31 Octobre vrier 1684, est actuellement vi- 1677, Provi- 1682, & ma- vrier 1680, & Octobre 1692, & mariée à vant, & demeure dans la même seur de l'Ab- riée le 4 A- mariée à Cor- 1687, & GUILLAUME Rue de la grande Eglise, à l'Ensei- baïe de Postel gne du Missel. Le 11 Novembre de l'Ordre de 1711, il épousa Lucie-Hen- Prémontré, RIETTE CUYPER, de laquelle dans la Mai-il lui reste deux Fils & une Fille: rie de Bois-Savoir,

le-Duc.

vril 1701 à NEILLE VER- mort PIERRE VORST. VAN DER Borgr, Médecin à

ANGELINE, JACOB, JEANNE-MARIE, VERVORST. Diacre de l'Ordre des

MARIE-DINA, JEAN, né le 31 Juin 1715; née le 13 Mai 1719;

& JACOB, né le 2 Juin 1720.

Bois-le-Duc.

IL conserve, dans fa Famille, l'Epitaphe portative citée ci-defsus plusieurs fois, & il porte en Bague un ancien Cachet de Famille, où font les Amoiries des Scheffers, telles qu'on les voit dans les anciennes Editions du prémier Schoiffer; excepté, qu'au lieu de l'Etoile en Pointe, il y a une Rose d'Or, & qu'elles sont timbrées d'un Casque en tiers aïant pour Cimier une Chevre issante d'Argent. C'est de lui que je tiens toutes ces Particularitez depuis fean - fansz Scheffer: & cela, par l'Entre-mise obligeante de Monsieur Jé-



rémie 's Gravezande, Echevin de Bois-le-Duc; excepté, néanmoins, ce que j'ai cité de van Baelen.

Tous ces Scheffers de Boisle-Duc se sont servis dans leurs Impressions d'une Vignette repréfentant leurs Armes, semblable à celle du prémier Jean Schaffer de Maïence.

Comme on l'a pû remarquer, cette Famille a diversement écrit fon Nom, Schoiffher, Schoiffer, Schaffer, Schaffer, Schaffer, Schef-fer, & Scheffers, & c'est le dernier de ces Mots dont elle se fert actuellement.

(AA) Jeans

(230) Marys van Baelen, Beschryvinge van Dordregt, in Genealogie der Familie van van Someren, Signat. A 3. (231) Là même. (131) La - même pour tous les quatre.

oblectare, Impressor JACOBUS voluit. Impressum est autem hoc im in inclita Civi- SECTION tate Moguntina, que ab Antiquis Aurea Moguntia dicta, ac à Magis, id est Sapientibus, ut fertur, primitus fundata: in qua nobilissima Civitate & Ars ac Scientia hec subtilissima caracterisandi seu imprimendi fuit primu inventa. Impressum est inquam sub Archipresulatu Reverendissimi & Bignissimi Principis & Dni Domini Bertoldi Archiepiscopi Mogūtin ac Principis Electoris, cujus felicissimo Auspicio graditur, recipitur, & auctorisatur. Anno Salutis millesimo quadringentesimo nonagesimo primo, Die vero Fovis vicesima tercia Mensis Junii.

C'EST un grand in folio de Caracteres Gotiques, & tout rempli de Figures enluminées.

L'Année suivante, il fut imprimé de même, mais traduit en Allemand, sous ce Titre, De ghenochlike Gharde der Suntheit, &

avec cette Souscription:

Hyr endighet sik dat Boek der Krude, der eddelen Stene, unde der Watere der Mynschen, ghenomet De ghenochlike Gharde der Suntheit: ... unde ghedruket is dorch dat Beueel Steffani Arndes, Inwanner der Keiserlicken Stat Lubeck, na der Borth unses Heren M. cccc. xcII. des Got, mit alleme Hemmelschen Heere ghelauet unde gheeret sv nu

unde to ewighen Tiden.

MR. Seelenius donne une Notice curieuse de cette Edition, dans ses Selecta Litteraria, pages 650-654; & paroit regarder l'Imprimeur Etienne Arndes, si-non comme l'Auteur, du moins comme l'Instigateur, de cet Ouvrage, qu'il avoit, dit-il, fait extraire des meilleurs Auteurs par un Médecin, qui avoit parcouru une Partie de l'Europe, de l'Asie, & de l'Afrique, pour le persectionner: s'en rapportant néanmoins là-dessus aux Fils des Médecins. Mais, ces Mrs., & entre autres Linnæus, Bibliotheca Botanica page 10, attribuent cet Hortus Sanitatis à Jean Cuba, & ne le regardent, non plus que sa Traduction, que comme de fort pitoïables Ouvrages. Selon eux, cette Traduction avoit déjà été imprimée. En effet, j'en trouve deux plus anciennes Editions, faites à Augsbourg, chés Hans Schonsperger, grand Imprimeur de Livres de Figures, en 1486, & 1488, in folio; mais, comme cela ne paroit pas s'accorder avec le Détail de la Préface de l'Edition de Lubeck, peut-être s'agit-il-là d'une autre Traduction, ou de quelque autre Ouvrage. Quoiqu'il en soit, ce Jean Cuba étoit un Médecin de Francfort sur le Mein, dont je ne vois aucune Mention, non feulement dans la Bibliotheca Scriptorum Historia Naturalis de Jean-Jaques Scheuchzer, mais même dans les Bibliothecæ Scriptorum Medicorum de vander Linden, de Mercklin, & de Manget; ce qui est d'autant plus étonnant, que Paschalis Gallus & Schenckius ne l'avoient point oublié dans les seurs, non plus que Gesner & Camerarius dans leurs Catalogi Scriptorum Rei Herbaria & Rustica. APRÈS

SECTION XI.

Après toutes les Souscriptions qu'on vient de lire avec les Noms de Fust & de Schoisser, il n'est pas concevable comment Mentel a ôsé avancer, que Fust étoit trop modeste, pour s'attribuer l'Invention de l'Imprimerie, & la fixer à Maïence; & que Schoisser, tout vain & téméraire qu'il étoit, n'ôsa le faire qu'après sa Mort (ppp). Mais, comme on le verra ci-dessous, Section XIII, & Remarque (BB), cet Homme-là n'avoit point de Pudeur, & ne se faisoit Scrupule de rien.

XII.
Dispersion
de l'Imprimerie dans
les principales Villes
de l'Europe,

XII. La Séparation de Guttemberg d'avec Fust & Schoiffer devoit naturellement produire, non seulement la Manisestation de leur Secret, mais encore la Dispersion de leur Art dans les principales Villes de l'Europe; aussi cela ne manqua-t-il pas d'arriver bien-tôt après: & ce qu'il y a de bien remarquable, & de bien avantageux à Maïence, c'est que cette Dispersion ne s'est presque faite que par des Allemands (qqq). Afin de faire connoitre positivement, & sans m'engager dans une Enumération plus abondante qu'utile, l'Epoque de cet Etablissement en chacune de ces Villes, je me contenterai de noter éxactement ici la prémiere des Editions produites par chacune d'elles, & d'y ajouter, autant que je le pourrai, le Nom de son Imprimeur, sa Date, & son Format.

LISTE DES PREMIERES EDITIONS DE CHA-CUNE DES VILLES OÙ L'IMPRIMERIE S'EST ETABLIE PENDANT LES XXXVI DERNIERES ANNÉES DU XV SIECLE.

Après les Officia & Paradoxa CICERONIS, la XIV & derniere Edition de Maience, par Fust & Schoiffer, en 1465, indiquée cidessus Section XI, Num. XIV, on vit paroitre les suivantes.

I. LACTANTII Divinarum Institutionum Libri VII, de Irâ Dei Liber, & de Opisicio Hominis Liber: sub Anno Dñi M. CCCC. LXV., Pontificatûs Pauli Papæ II. Anno ejus secundo, Indictione XIII. Die verò antepenultima Mensis Octobris. In venerabili Monasterio Sublacensi. L'Abbaïe de

Maittaire & alii. Soublac, . . . M. CCCC. LXV. in folio.

LE Pere D. Bernard de Montfaucon a dit 1461, dans fon Diarium Italicum pages 256 & 349 a mais, il s'est corrigé depuis lui-même: voïez ci-dessous la Citation (865).

II. Bi-

(ppp) In Fausto tanta Audentia non fuit, ut Operibus excusis, quibus prasuit, adservibi voluerit, non dicam Moguntiam Artis Impressoria Inventricem ac Elimatricem priorem suisse, sed nequidem Typographia Authorem se esse quod, eo fatis suncto, balbutiit Schafferus, ejus alias Puer seu Famulus; ... Homo levissimur; nam, eo super-

stite, hoc usque Audaeia numquam processit. Mentelii Parænesis de Orig. Typographiæ, pag. 78, 79, ac etiam 50. (999) Cest ce que prouve bien la Liste suivante, & encore micurs les Annales Typographici de Mr. Maittaire:

II. Biblia Germanica: Explicit Liber iste Anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo sexto, formatus Arte Impressoria per venerabilem Virum Johannem Mentell, 

SECTION XII.

STRASBOURG, JEAN MENTELL, M. CCCC. LXVI, in folio.

Spicilegium veterum Seculi XV Editionum, ex Bengelii Appar. ad N. T. Græc. pag. 758, 838. Voiez ci-dessous, touchant ce Spicilegium, la Remarque (XX), Num. XX.

III. Biblia Latina: Augustæ Vindelicorum, per Johannem Bämler, Anno 1466. Augsbourg, Jean Bamler, Crusius, Gassarus, &

M. CCCC. LXVI, in folio.

Melch. Adam, apud Maittaire. Oueloues Auteurs introduisent sous cette Année l'Imprimerie à Udine, & se trompent. Voïez ci-dessous l'Année M. cccc. xcvIII.

IV. CICERONIS Epistolæ Familia-

Hoc Conradus Opus Sweynheim Ordine miro Arnoldusque simul Pannartz una Aede colendi Gente Theutonica Romæ expediere sodales.

In Domo Petri de Maximo M. CCCC. LXVII. ROME, CONRAD SWEYNHEIM & ARNOLD PANNARTZ, M. CCCC. LXVII. in folio. Naudé, Chevillier, Maittaire, &c.

On a débité, qu'ils y furent précédez par Ulric Han; mais, cela sera résuté ci-dessous Remarque (II). Nous avons une Lettre écrite en leur Nom, par Jean Evêque d'Alérie, au Pape Sixte IV, dans laquelle, après avoir affirmé qu'ils ont apporté les prémiers l'Imprimerie à Rome fous Paul II fon Prédécesseur, ils font le Catalogue de leur Editions & du Nombre des Exemplaires de chacune d'elles, se montant déjà à 12475, & implorent ensin la Protection de ce Souverain Pontise. Cette Lettre, datée du 20 Mars 1472, a été mise à la Tête du dernier Volume de leur Edition de la Glose de Nicolas de Lyra sur la Bible, imprimée en 1471 & 1472, en 5 Volumes in folio. Boxhornius l'a depuis insérée toute entiere dans sa Dissertatio de Inventione Typographia, pag. 47-49. Mr. Maittaire l'a mise aussi dans ses Annales Typographici, pag. 49, 50, mais simplement par Parcelles. Et Mr. Fabricius, Bibliotheca Latina Tom. III, pag. 894; & Orlandi Origine della Stowna page 68; ont sair la même Chose, page de lui. D'abord, ils ne mettoient Stampa, page 68; ont fait la même Chose, ne l'aïant tirée que de lui. D'abord, ils ne mettoient point leurs Noms à leurs Impressions, comme, par éxemple, aux La latinii Institutiones de 1465, & au S. Augustinus de Civitate Dei de 1467, qu'Hottinger Bibliothecarii page 245, Mr. Maittaire Ann. Typogr. Tome I, pag. 42, 277, & plusieurs autres habiles Gens, ne laissent pourtant pas de regarder comme leurs prémieres Editions. Angelo Roccha, Bibliotheca Vaticana page 411, dit qu'on a prétendu, qu'ils avoient commencé par les Confessions de St. Augustin. Mais, outre qu'ils ne parlent point de cette Edition dans leur Catalogue, ils y affirment au contraire en propres Termes, qu'ils commencérent par un Donatus pro Puerulis: ut inde Principium dicendi sumamus, disent-ils, unde imprimendi Initium sumpsimus. Ils ajoutent, qu'ils en avoient imprimé 300 Exemplaires: &, selon toutes les Apparences, ce fut un de ceux-là, que le jeune Alde Manuce montra à Angelo Roccha; vû que, comme on la vû ci-dessur Citations (76) & (77), le Donatus de Fust n'étoit qu'en Planches de Bois, & que celui d'Accursius étoit selon son propre Aveu de Caracteres de Fonte, Typis plumbeis. Voïez ci-dessous la Citation (482).

QUELQUES Auteurs placent sous cette Année M. cccc. LXVII. l'Introduction de l'Imprimerie à Tours, & par conséquent en France. Mais, ils se trompent, ne se fondant que sur le Mot editus pris pour impressus. Voïez ci-dessous la Remarque (AAA), Num. I, Art. 10.

V. S. JERONYMI Expositio in Symbolo Apostolorum: Oxoniæ impressa, & finita Anno Domini M. CCCC. LXVIII.

Die Decembris. . . . . . . Oxford ..... M. cccc. LxVIII. in Oct. Wood, Maittaire, & alii. xvij Die Decembris.

CETTE Forme in Octavo, le Caractere Gothique de ce Volume, les Signatures qu'on dit s'y trouver, & la Conformité de Forme, de Signatures, & de Caractere, avec l'Egidius de Peccato originali, imprimé pareillement à Oxford, en 1479, me laissent encore quelque Scrupule touchant l'Autenticité de cette Edition, que je croirois aisément de dix Ans plus nouvelle.

VI. Biblia Latina: Reutlingæ, per 30bannem de Averbach. . . REUTLINGEN, JE. DE AVERBACH, Chevillier, Maittaire, & alii. M. CCCC. LXVIII. in folio.

VII. CICERONIS Epistolæ Fami-

liares:

Primus in Adriaca Formis impressit aënis Urbe Libros Spira genitus de Stirpe Johannes. In reliquis sit quanta, vides, Spes, Lector, babenda; Quom Labor bic primus Calami superaverit Artem.

> M. CCCC. LXVIIII. Chevillier, Maittaire, & alii.

VENISE, JEAN DE SPIRE, M. CCCC. LXIX, in folio.

X. LEO-

On cite le Decor Puellarum comme imprimé à Venise, par Nicolas Jenson, des 1461, in 80; mais, cela est fort incertain, pour ne rien dire de pis. Voïez ci-dessous la Rermarque (AAA), Num. I, Art. 4, touchant Jenson; & la Rem. (LL), touchant lui & Jean de Spire.

LE Pere Ménétrier introduit sous cette Année l'Imprimerie à Corta en Espagne; mais, cela

n'a nulle Vraisemblance. Voiez ci-dessous la Remarque (AAA), Num. V, Art. 12.

VIII. Auctoritates Decretorum: impresse Colonie Agrippine per me Petrum de Olpe, sub Anno à Nativitate Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo, finite & complete ipso Die Lune xxij Mensis Junii.

Finiunt feliciter. Deo GRATIAS. . COLOGNE, PIERRE DE OLPE, Spicilegium vet. Sec. xv. Edit. M. cccc. LXX. in folio.

LA Chronique de Cologne, folio cccxcij, dit que ce fut la seconde Ville où l'Imprimerie passa; & Mallinkrot accorde, page 82, que ce fut Ulric Zell qui l'y porta le prémier. Mais, les Monumens ne s'accordent nullement à cela. On ne voit des Editions de ce Zell qu'en 1494. Voïez ci - dessus la Citation (50). On a bien une Edition du Donatus, datée effectivement de Cologne en 1457; mais, c'est une Erreur de Chiffres. Voïez la Remarque (AAA). Num. II, Art. 13.

L'Edition des Enee Sylvii Epistole, datée de Cologne, en 1458, n'est non plus que le Fruit d'une fausse Date. Voïez ci-dessous la Remarque (AAA), Num. II, Art. 14.

IX. TERENTII Comædiæ: Hoc Opus, quam diligentissime recognitum, Johannes Legnanus imprimi curavit Mediolani, Opera

On a attribué à Milan, mais à faux, les Historiæ Augustæ Scriptores, en 1455 & 1465. Voïez ci-dessous la Remarq. (AAA), Num, V. Art. 3.

X. LEONARDI Aretini Historia Belli Italici adversus Gothos: Emilianus de Orfinis Fulginas, & Johannes Neumeister Theutonicus, ejusque Socii, impresserunt in Domo ejusdem Emiliani Fulginei, Anno millesimo quadringentesimo septuagesimo. . . Foligni, Emil. de Orfinis, & Jo.

SECTION XII.

NEUMEISTER, M. CCCC. LXX. in folio.

XI. GASPARINI Pergamensis Epistolæ: Ut Sol Lumen, sic Doctrinam fundis in Orbem, Musarum Nutrix Regia Parisius. Hinc prope divinam, Tu, quam Germania novit Artem scribendi, suscipe promerita. Primos ecce Libros quos hæc Industria finxit Francorum in Terris, Ædibus atque tuis. Michael, Udalricus, Martinusque, Magistri, Hos impresserunt; at facient alios. Chevillier, Maittaire, & alii.

PARIS, ULRIC GERING, MARTIN CRANTZ, & MICHEL FRIBURGER, M. CCCC. LXX. in folio.

DE ces trois Imprimeurs, Naudé, Addition à l'Histoire de Louis XI, page 210, n'en fait que deux, les nommant mal Martin & Michel Ulriques. Quelques Auteurs ont avancé, que ces Imprimeurs avoient commencé dès 1464 par l'Impression d'une Bible. Voïez ci-dessous la Remarque (AAA) Num. I, Art. 8. Mais, Mr. Chevillier a très bien prouvé, dans une excellente Dissertation, qu'ils n'ont établi l'Imprimerie à Paris, & cela dans le College de Sorbonne, qu'en 1470. Voïez ci-dessous la Rem. (BBB) Num. CCXXVIII & CCCVI. Moreri, qui brouille & renverse ordinairement tout, ne s'est point écarté ici de cette mauvaise Méthode, en assurant, qu'on n imprimoit long-tems auparavant, non pas avec des Lettres séparées, mais avec des Planches gravées. Voïez son Article Guttemberg. Cela ne s'est dit que de l'Allemagne & de Harlem. Voïez ci - dessous la Fin de la Remarque (GG).

XII. Biblia Latina: Placentia, 1470. PLAISANCE, .... M. CCCC. LXX. in quarto. Spic. vet. Edit. ex Biblioth. Colb. pag. 290. LE Pere le Long ne parle point de cette Edition. Il avoit néanmoins visité cette Bibliotheque.

XIII. Mámotrectus, five Primicerius: Arte imprimendi seu caracterizandi, per me Heliiam Helije, alias de Llouffen, Canonicum Ecclesie Ville Veronensis in Pago Ergovie site, absque Calami Exaratione, Vigilià Sancti Martini Episcopi, sub Anno millesimo quadringentesimo septuagesimo. Deo Laus &

Gloria per infinita Secula Seculorum. Amen. ERGAW, HELIE HELIJE, M. CCCC. LXX. in folio.

CE même Ouvrage a été imprimé à Maïence, par Pierre Schoiffer, la même Année 1470, in folio; & quantité d'autres fois depuis, fous les différens Titres de Mamotractus, Mammetrectus, Mammotreptus, & plus éxactement Mammotrepton, comme qui diroit Μαμμόθριπτω, felon Mr. Fabricius. Sixte de Sienne, Bibliotheca Santta Libr. IV, pag. 343 & 344, rend ainfi raison de ce Titre: Vir simplex & devotus . . . de sud exigud Facultate obtulit in Templum Domini quod habebat, hoc est Dictionarium Vocabulorum totius Bibliæ, Latinarum Vocum Prolationem, Accentum, & Significationem, crassa & rudi Minerva, explicans: quod, quia rudibus Clericis, & adbuc in Lingua Latina infantibus, veluti Mammam sugendam & infantibus Manibus tractandam, instar piæ Nutricis, exhi-

buerat, Mammotreptum inscripsit, tacito ob Humilitatem suo ipsius Nomine. Ce dévot & pieux Auteur étoit né à Reggio en Lombardie, se nommoit Marchesini, & étoit Religieux de l'Ordre de St. François. Wadding, Scriptor. Ord. Minorum pages 247 & 248, femble multiplier fon Ouvrage, & le diviser en trois. Outre cela, il lui attribue un Tractatus de Purgatorio & Vitiis, & des Sermones de Sanctis, conservez en manuscrit, le prémier à Assise, & les seconds à Rome. Selon Sixte de Sienne & Possevin, suivis en cela par Casimir Oudin, il ne vivoit qu'en 1450; mais, selon Wadding & Mr. du Cange, que j'aimerois mieux suivre, il vivoit vers l'An 1300.

XIV. RAYNERII DE PISIS Pantheologia, five Summa Theologiæ: Norimberge, Ant. Koburger, 1470, in folio, unico Volumine. Dans les Editions sui-

vantes de 1473 &c. il y en a trois. .. Nuremberg, Ant. Koburger, Spic. vet. Edit. ex Oudino, col. 2754. M. CCCC. LXX. in folio.

Ou, si Oudin étoit suspect, à cause du Nombre prodigieux des Fautes grossieres dont l'Edition de son Ouvrage se trouve chargée, voici une autre Impression de Nuremberg, de la même Année, mais fans Nom d'Imprimeur.

FRANCISCI DE RETZA Comestorium Viciorum: Hic Codex egregius Comestorii Viciorum, Sacre Theologie Professoris eximii Francisci de Retza, Ordinis Predicatorum, finit feliciter Nuremberge. Anno Dhi M. CCCC. LXX. Patronarum Formarumq3 Concordia & Proportione impressus; in folio fort grand & fort épais.

Spic. vet. Edit. On a prétendu, que Regiomontanus avoit imaginé l'Imprimerie en cette Ville; mais, on verra ci-dessous Remarque (OO) à quoi l'on peut s'en tenir à cet Egard.

XV. La Batrachomiomachia d'OME-RO, tradotta in terza Rima, da GIOR-GIO SOMMARIVA, Cavalier Veronese: in Verona, 1470, 15 Gennaio. . . . . VERONE, . . . M. CCCC. LXX. in quarto.

Spic. vet. Edit. ex Giorn. de' Letterati d'Italia,

Tom. VIII, pag. 45; & Maffei, Traduttori Ital. pag. 64.

LA Souscription du VALTURIUS de Re Militari, imprimé à Verone, par Jean de Verone, en 1472, in folio, & dans laquelle cet Imprimeur semble dire qu'il est le prémier qui ait imprimé dans cette Ville, pourroit faire naitre ici quelque Difficulté; si ces Mots, bunc de Re Militari Librum . . . Jud in Patrid primus impressit, ne pouvoient pas aussi bien signifier, que c'est la prémiere Edition de cet Auteur faite à Vérone; & si les Garants de l'Edition de la Batrachomiomachie n'étoient pas deux très habiles Gens, dont il feroit très imprudent de récufer légérement le Témoignage.

Dom Nicolas Antonio place sous cette Année M. cccc. LXX. l'Introduction de l'Imprimerie à PALENCIA; mais, c'est probablement un Abus. Voiez ci-dessous la Remarque (AAA), Num. I, Art. 12.

XVI. ANTONII DE BURGOS LIber fuper Decretalium III. de Emptiome & Venditione: Papia, 1471. .... PAVIE, ..., M. CCCC, LXXI. in quarto. Spic. vet. Edit. ex Heindreich Pandect. Brand.

pag 798.

XVIL

XVII. OVIDII NASONIS de Ve-SECTION tulâ Libri III. Lubecæ, 1471. . . . . Lubec, . . . . M. cccc. Lxxi. in . . . XII. Spic. vet. Edit. ex Hallevordio, Fabricio, &

Seelenio.

LES derniers de ces Auteurs, l'un dans sa Bibliotheca Latina, Tome I, page 276, & Tome II, page 383; & l'autre dans ses Selecta Litteraria, page 556; prouvent bien, que c'est l'Ouvrage d'un Moine ignorant & superstitieux du XI ou XII Siécle, rimprimé sur l'Edition faite à Cologne, en 1470, in folio. On ne s'imagineroit jamais, qu'un si pitoïable Ouvrage eut fait passer Ovide pour un vrai Prophete; & cela, dans l'Esprit d'un des plus honnêtes Hommes du Monde, en un mot d'un Martir. Jean Hus, qui le croïoit effectivement d'Ovide, s'imaginoit bonnement, que ce Poëte galant & libertin y avoit réellement prévu & prédit toutes les Vertus & les Prérogatives de la Ste Vierge, préfigurée néanmoins par la Vierge du Zodiaque. Cependant, rien n'est plus vrai. Voiez, parmi ses Oeuvres, sa Replica contra Pradicatorem Planensem, Tome I, pages 33 & 184.

Oudin s'est imaginé sur un Malentendu, que cette Ville s'attribuoit l'Invention de l'Imprimerie, comme on le verra ci-dessous Remarque (SS); & Jean Gaspar Ebert a donné, dans son Cabinet des gelehrt Frauenzimmers, c'est-à-dire Cabinet des Femmes savantes, les Revelationes Celestes Sancte Brigitte de Suecia, comme imprimées en cette Ville en 1452; mais, c'est une Er-

reur: cette Edition n'a été faite à Lubeck, par Bartbelemi Gothan, qu'en 1492, in folio.

XVIII. OPPIANI Αλιευπκών, five de Naturâ & Venatione Piscium Libri V, Latine, Interprete LAURENTIO LIPPIO: Collæ, per Bonum Gallum, Anno 1471. . . . . . . . . Colle, Bonus Gallus, Spic. vet. Edit. ex Lindenio renovato, pag.

M. CCCC. LXXI. in quarto.

857, & Mangeti Biblioth. Med. Tom. II, Part. I, pag. 425.

MR. Maittaire, & quelques autres, n'admettent que l'Edition de l'Année 1478, en laquelle fut aussi imprimé dans la même Ville le Dioscorides Latine versus, avec cette Souscription;

Explic . Dyascorides, que Petrus Paduanensis legendo correxit, & exponendo quiliora sut i luces deduxit. Impressus Colle, p Magistrum Jobem Allemannum de Medemblick, Anno xpi millesimo cccc. lxxviij. Mense Julii.

C'est un in folio, d'un Caractere fort singulier, & disposé en double Colonne, tant pour le Texte, que pour le Commentaire.

Spic. vet. Edit.

XIX. TRISMEGISTUS, Latine, Interprete MARSILIO FICINO: Tarvisii, per Gerardum de Lisa, Anno 1471, Die xviij. Decemb.

. . . . . . . . TREVISE, GERARD DE LISA, M. CCCC. LXXI. in quarto.

BEAUCOUP de Gens ont débité, que l'Hypnerotomachia di Polipbilo avoit été imprimée en cette Ville dès 1467; mais, c'étoit Erreur de la Part des uns, & Filouterie de la Part des autres. Voïez ci-dessous la Remarque (AAA), Num. III, Art. 3.

XX. Bartholi de Saxo ferrato Lectura in II Codicis Justiniani Partem; Neapoli, per Sixtum Riessinger, 1471. . . NAPLES, SIXTE RIESSINGER, Maittaire.

M. CCCC. LXXI. in folio.

H 2

XXI. Ovi

XXI. Ovidii Opera omnia: Bono-SECTION XII.

nie, per Balthesarem Azoguidum, 1471. . . BOULOGNE, BALTH. AZOGUIDO, Voïez ci-dessous la Remarque (KK). M. CCCC. LXXI. in folio.

On cite une Edition de la Cosmographia Ptolemai, comme faite en cette Ville, en 1462; mais, il v a-là du Malentendu. Voïez ci-dessous la Rem. (AAA), Num. II. Art. 15.

XXII. MARTIALIS Epigrammata: Hic terminatur totum Opus Martialis Valerii, quod continetur in quatuordecim Libris partialibus; impressum Ferrariæ, Die secundâ Julii M. [CCCC.] LXXI. . . . FERRARE, . . . M. CCCC. LXXI. in quarto.

Maittaire.

Mr. Maittaire croit que cette Edition pourroit être d'Andraas Gallus, n'y aïant point eu de plus ancien Imprimeur à Ferrare.

XXIII. VIRGILII Opera, cum Commentariis Servii, &c: Florentiæ vij. Idus Novembres M. CCCC. LXXI. Bernardus Cenninus, Aurifiex. præstantissimus; Dominicus ejus F. expressis ante Calibe Caracteribus, & deinde fusis Litteris; Volumen boc impresserunt: Petrus Cenninus, Bernardi ejusdem Filius, quanta potuit Cura & Diligentia emendavit, &c. . . . . . . . FLORENCE, B. D. & P. CENNINI, Maittaire.

M. CCCC. LXXI. in folio.

PEUT-ÊTRE le Pongie Lingua y fut-il aussi imprimé la même Année, mais sans Date, par Nicolas, probablement Nicolas de Laurent de Breslaw, qui y imprima beaucoup ensuite; car, le P. Echart, Scriptor. Prædic. recens. Tom. I, pag. 878, après avoir indiqué une pareille Edition, qu'il apelle la prémiere & la plus ancienne, place celle de Rome en 1472.

BEUGHEM, la Caille, & Orlandi, placent ici l'Introduction de l'Imprimerie à RATISBONNE; mais, c'est une Erreur: ils ont pris le Lieu de la Naissance de l'Imprimeur Christophe Baldarfer pour le Lieu de celle de ses Impressions dont ils parlent. Voïez ci-dessous m. cccc. xcv.

XXIV. HENRICI Ariminensis Tractatus de IV Virtutibus Cardinalibus, ad Cives Venetos, cum Indice Alphabetico

THOME DORNIBERG: Spira, 1472. SPIRE,...., M. CCCC. LXXII. in folio. Spic. vet. Edit. ex Schelhornii Amoenit. Litt. Tom. III, pag. 102:

CETTE Edition est probablement de Pierre Drach, Bourguemêtre de Spire, le seul Imprimeur connu de cette Vîlle pendant tout le XV Siécle. Du Pin, Ecrivain fort inéxact en matiere d'Histoire Littéraire, & fur-tout en fait d'Editions, lui prête, sous cette même Année, le fameux Omeliarius, attribué par les uns à Alcuin, & par les autres à Charlemagne & à Paul Diacre d'Aquilée; mais, il ne se trompe pas moins en celà, qu'en ce qu'il nomme ce Diacre Winfride, au lieu de Warnefride. Voïez sa Bibliotheque des Auteurs Ecclesiastiques, VIII Siécle, pages 402 & 403. Ce ne fut que dix Ans après, que cet Ouvrage fut imprimé, sous ce Titre:

Opus preclarum omnium Omeliarum & & avec cette Souscription, Postillaru venerabilium ac egregiorum Doctorf, Gregorii, Augustini, Hieronimi, Ambrosii, Bede, Henrici, Leonis, Maximi, Fobañis Epi, atque Origenis, integraliter sup Evagelia Diicalia de Tpe & de Sanctis, per toti's Anni Curriculu, cu quibusdam corunde sparsim interpositis Sermonibus binc inde suis Locis collectis & coaptatis Tpibus, in Parte Hyemalem ac Estivale divisum, incipit feliciter. Incipit Prologus Karoli Magni in Omeliarium per totum Annū.;

SECTION XII.

Omeliarf Opus egregiu: plurimorf Sactorf aliorfue famusissimorf Doctorf super Evangelis de Tpe & Sanctis, quibusdam eorudem annexis Sermonibo, Factore Petro Drach iuniere, in inclita Spirensium Urbe impressum, Anno Incarnaconis Dominice Millesimo quadringentesimo octoagesimo secundo, in Vigilia Nativitatis gloriosissime Marie Virginis, ad Eusebiam Cunctipotetis Dei feliciter est consummatum.

C'EST un in folio, de Caracteres Gotiques. Il fut rimprimé à Bâle, par Nicolas Kesler, en 1493, in folio; à Bâle, chés fean Froben, en 1516, in folio; à Lion, en 1520, in folio; & à Cologne, ches Maternus Cholinus, en 1557 & 1569, in folio. Selon Oudin, toutes ces Editions sont fort altérées, & ont été de plus en plus augmentées & corrompues. Il pouvoit ajouter, qu'on n'en a pas même epargné l'Inscription: car, il y a beaucoup d'Apparence, que le Liber Deflorationum sive Excerptionum ex Patrum, Augustini, Hieronimi, Ambrosii, Gregorii, Hilarii, Chrisostomi, Maximi, Origenis, Remigii, Cassodori, Bede, Alcuini, aliorumque Dostrina, super Evangelia, imprimé à Bâle, en 1494, in folio, & que quelques-uns attribuent à Werner, Abbé de St. Blaife dans la Forêt noire, n'est autre chose que l'Omeliarius de Paul Diacre sous un autre Titre. Quoiqu'il en foit, ce Titre même est défiguré, comme le remarque Mr. Maittaire, par la Représentation d'une espece de Gérion ou de Vieillard à trois Têtes, avec cette Inscription, SANCTA TRINI-TAS. Oudin, Commentarii de Scriptoribus Ecclesiasticis Tome I, colonne 1924 & suivantes, cenfure fort vivement Cave d'avoir adopté bien des Fables touchant Paul Diacre: & Mr. Seelenius, Selectorum Litterariorum page 252 & fuivantes, nous a donné une Differtation fort curieuse touchant la prémiere Edition de son Omeliarius devenue extraordinairement rare.

XXV. Vocabularius Latino-Teutonicus: Presens hoc Opusculum, non Styli aut Penne Suffragio, sed nová artificiosaque Inventione quadam, ad Eusebiam Dei, industriè in Eltwil est consummatum, sub Anno Domini M. CCCC. LXXII. ipso Die Gregorii Pape & Confessoris. . . . . . . ELTWILL, . . . , M. CCCC. LXXII. in folio.

Après cette Date se lisent ces Vers:

Sit benedictus Homo-Deus de Virgine natus! Nota ignota qui volt Teutonica Verba, Legat Opus presens, & retinere valebit Maxima de Minimis. Ex Partibus accipe Totum, Invenies quod, fi studiosus eris; &c.

Spic. vet. Edit.

XXVI. BALDI Jurisconsulti Opera: PARME, ..., M. CCCC. LXXII, in fol. Parmæ, 1472. . . . Maittaire.

XXVII. PETRARCHÆ Rerum Vulgarium Fragmenta: Paduæ, per Bar. de Valde Patavum, & Martinum de Septem-Arboribus Prutenum. M. CCCC. LXXII. Die vi Novembris. . .

. . . PADOUE, BAR. DE VALDE, & MARTIN DE SEPTEM ARBORIBUS, M. CCCC. LXXII. in fol.

XXVIII. DANTIS Capitula, Italice: Magister Georgius, & Magister Paulus, Teutonici, hoc Opus Mantuæ impresserunt, adjuvante Colombino Veronensi, 1472. Maittaire.

Mantoue, Georgius, & Paulus, M. CCCC. LXXII. in folio.

XXIX. STI. AUGUSTINI, Ypponensis Episcopi, de Consensu Evangelistarum Libri IV: Liber Beati Augustini, Ypponensis Episcopi, de Consensu Evangelistarum, explicit feliciter in Civitate Laugingen. Impressus Anno à Partu Virginis salutifero millesimo quadringentesimo tertio, Pridie Idus Aprilis. . . . . . . . . LAUGUINGEN, ..., M.CCCC.LXXIII. in fol.

Spic. vet. Edit. Voiez aussi les Amonit. Litter. Schelhorn. Tom. III, pag. 130.

XXX. JACOBI DE VORAGINE de Gulden Legende in Duytsch vertaalt: ter Goude, by Geraart de Leew, in 't Yaer 1473. . . . . . . . TERGOU, GERARD DE LEEW.

M. CCCC. LXXIII. in folio.

Spic. vet. Edit. ex Cat. Adr. Paw, pag. 67; & Cat. W. van Ruym, pag. 119.

PEU après, les Religieux du Monastere d'Emaüs, dans le Territoire de Stein, près de cette Ville, y établirent une Imprimerie, dont on a vû fortir diverfes Editions affez confidérables, & entre autres les Sermones JACOBI DE VORAGINE, en 1476, qui est peut-être la prémiere. Voïez ci-dessous la Remarque (BBB), Num. cccxiv.

XXXI. PETRI COMESTORIS Hiftoria Scholastica utriusque Testamenti: impressa in Trajecto inferiore, per Magistros Nicolaum Ketzlaer, & Gherardum de Leempt, Anno Domini M. CCCC. LXXIII. . UTRECHT, NIC. KETZLAER, & GER. DE

Spic. vet. Edit. ex Scriverii Laure-Crans, pag. 88; Vossio de Hist. Lat. pag. 733; & Teissier Catal. Catalogor. Tom. 11, pag. 278.

LEEMPT, M. CCCC. LXXIII. in folio.

SECTION

XII.

XXXII. Gesta Romanorum ad Moralitates dilucide reducta: Lovanii, Johan.

de Westphalia, Anno M. CCCC. LXXIII. . . LOUVAIN, JEAN DE WESTPHALIE, Spic. vet. Edit. ex Cat. Will. van Ruym, M. CCCC. LXXIII. in folio.

pag. 155; & Cat. de M. de Cangé, pag. 203.

RHAPSODIE superstitieuse, telle que cent autres de ce Temps-là, & qui méritoit beaucoup mieux le Titre de Thefaurus Ineptiarum, que celui d'Apparatus ou Cornucopia Homeliarum, que Mr. Schelhorn croit qu'on devoit lui donner. Les Extraits, qu'il en donne dans ses Amanitates Historia riæ Ecclesiasticæ & Litterariæ, Tome I, pages 796—807, en sont d'assez Internates Historiae Ecclesiasticæ & Litterariæ, Tome I, pages 796—807, en sont d'assez bonnes Preuves. On en peut voir divers autres Lambeaux dans les Lectiones memorabiles & reconditæ de Wolfius, qui pouvoit à coup sûr ramasser quelque-chose de plus mémorable & de plus recherché. Cela étoit autrefois fort en Vogue; & il y en a eu plusieurs autres Editions, tant en Latin qu'en Flamand, dans le XV Siécle.

XXXIII. Tabulare Fratrum Ordinis Deifere Virginis Marie de Carmelo: ex Alosto Flandrie, Octobris xxviij. Theodorico Mertens Ipressore peractum.

Speculum Conversionis Peccatoris, Magistri Dionysii de Leuwis, alias RIKEL, Ordinis Cartusiensis:

Alosti in Flandria. Anno 1473.

ENEE SILVII Historia de duobus Amantibus: Explicit Opusculū Enee Silvii de duobo Amatibo ipssuz Alosti, Anno Dñi Mo. quadringentesimo septuagesimo 30. . ALOST, THEODORICUS MERTENS, Spic. vet. Edit.

M. CCCC. LXXIII. in quarto.

CES trois Opuscules, imprimez sur même Papier & de mêmes Caracteres, sans Chiffres, Reclames, ni Signatures, & certainement par le même Imprimeur, se trouvoient ensemble dans un même Volume in quarto de Reliure de ce Tems-là.

XXXIV. Liber de Phisionomia, Lapidarius ARISTOTELIS, & alia quædam: impressa Mersburgi, Anno M. CCCC. LXXIII. MERSBOURG, ..., M. CCCC. LXXIII. Spic.vet. Edit. ex Biblioth. Daneschioldiana, pag. 139; & Bunemanni Catal. vet. Edit. pag. 15.

XXXV. JOANNIS BOCCATII Liber de illustribus Feminis, Germanicè versus ab Heinrico Steinhowel von Wylander Wirm, Doctor Ertzny: Spic. vet. Edit. ex Eliæ Frickii Catalogo Script.

German. pag. xljv.

XXXVI. Historia Hungarica, Ladis-Jao, Præposito Ecclesiæ Budensis, ac Regis Matthiæ Corvini Cancellario, dedicata à Typographo. Budæ, Typis Andreæ Hefs, Anno 1473. Bude, Andre Hess, M. CCCC. LXXIII. in fol.

Spic. vet. Edit. ex Lambecii Itinere Cellense, pag. 84. Czwittingerus ne parle point de cet te Edition.

XXXVII. NI-

XXXVII. NICOLAI BONETI feu BONETH, Ord. Minorum, Commentarii in Libros ARISTOTELIS, ac præcipuè Metaphysicos: impressi Barcinone,

Anno 1473. . . . . . . . . . . BARCELONE, . . . M.CCCC.LXXIII. in quarto. 285; Heindreich Pand. Brand. pag. 643; Mongitor. Biblioth. Siculæ Tom. II, pag. 87, où il le confond avec l'Imprimeur de Venise Bonetus Locatellus.

MR. Maittaire n'admet que l'Edition de 1493, celle-ci lui paroissant suspecte. Mais, je ne vois pas pourquoi; vû qu'il est certain, par le Témoignage de Dom Nic. Antonio, Biblioth. Hispan. vet. Tom. II, page 200, que, deux Ans après, le Valesci Tarentini Opus de Epidemid & Peste, traduit en Catalan par JEAN VILLAR, fut imprimé à Barcelone, en 1475, in . . . Quoiqu'il en foit, ce Moine, & quelques autres de son Ordre, avoient une Opinion bien extraordinaire, puisqu'ils s'imaginoient que ces Paroles de Jesus-Christ en Croix, Mulier, ecce Filius tuus, avoient réellement & de fait opéré une Transsubstantiation de la Personne de St. Jean en celle de Jésus-Christ, sans s'inquiéter de l'Atteinte qu'une pareille Imagination pouvoit porter à sa Mort & à sa Réfurrection, & par conséquent à la Rédemption du Genre Humain.

XXXVIII. Breviarium Romanum: Taurini, per Johannem Fabri & Johanninum de Petro, 1474. . . . . . . . TURIN, JEAN FABRI, & JEANNIN DE Maittaire.

PIERRE, M. CCCC. LXXIV. in folio.

XXXIX. LACTANTII Opera: edita Rostochii Anno M. CCCC. LXXIV. . . . Rostoch, . . . , M. CCCC. LXXIV. in fol. Spic, vet. Edit. ex Biblioth. Mallinkrot. pag. 68.

XL. Breviarium, Pfalteriumque Moguntinense: Hocce Volumen Breviarii Pfalteriique Moguntinensis, Artis Impressorie Industria perfectum, & feliciter consummatum, in Domo Fratrum Communis Vitæ Vallis Ste. Marie, ejusdem Diæceseos, in Rhingavia. Anno Domini M. CCCC. LXXIV. Sabbatho post Miserere. . . . . Domus Fratrum Comm. VITÆ VALLIS Spic. vet. Edit.

S. MARIÆ, ... M. CCCC. LXXIV. in quarto.

XLI. The Game and Playe of the Chesse, translated out of French by WILLIAM CAXTON: imprinted by thim, and fynyshed of the last Day of March, the Yer of our Lord God a thousand foure bonderd and lxxiiij. . . . . . . WESTMINSTER, WILL CAXTON.

M. CCCC. LXXIV. in folio.

Spic. vet. Edit. ex Ind. vet. Ed. J. Mori, pag. 382, Maittaire, & Middleton.

C'EST la Traduction Angloise d'une ancienne Traduction Françoise de l'Original Latin d'un Livre de Morale & de Politique, formé sur les Regles du Jeu des Echecs; Livre autresois extrémement en Vogue dans les XIV & XV Siécles; intitulé De Moribus Hominum, Officiisque Principum ac Popularium, Argumento sumpto ex Ludo Schaccorum, composé par un Dominicain de Picardie, nommé Jacques de Cessolis ou Cessulis, & dont on a fort altéré le Nom & la Patrie; imprimé à Milan, en 1479, in folio, & non en 1497, comme le disent Beughem, Orlandi, & Oudin; traduit en Allemand, en François, en Anglois comme on vient de le voir, & en Hollandois dont on a diverses Editions du XV Siécle.

Beyspiel der Weisschet der alten Weisen, von Ambegin der Welt von Geschlecht zu Geschlecht: gedruckt zu Ulm, by Leonbart Hol, 1483, in solio, mit Figuren; est un pareil Livre de Morale & de Politique, traduit en Allemand d'un ancien Ouvrage, fort renommé dans tout l'Orient, & qu'on dit avoir été composé en Indien il y a plus de 2000 Ans, & depuis traduit en Persan, en Syriaque, en Arabe, encore en Persan, en Turc, en Grec, en Hébreu, deux sois en Latin, deux fois en Italien, en Espagnol, & en François, sous le Titre de Livre de Lumieres ou de la Conduite des Rois, par le prétendu David Sahid d'Ispaban, c'est-à-dire par le célébre Gilbert Gaulmin, Homme très savant dans les Langues Orientales. Cette Version, imprimée à Paris, chés Simeon Piget, en 1644, in 8°, & fort estimée de son Tems, a été depuis retouchée pour le Langage, & par conséquent gâtée, & de plus tronquée, sous le Titre de Fables de Pilpay Philosophe Indien, imprimées à Paris, chés de Laulne, en 1698, in 12°. Mr. Galand, convaincu de cette Corruption, vouloit en donner une nouvelle Traduction, meilleure & complete.

Spic. vet. Edit. ex Schelhorn. Amæn. Litter. Tom. III, pag. 135; & Fabricii Biblioth. Græca Tom. VI, pag. 460 & fuiv. où l'on peut voir fort au long l'Histoire de ce merveilleux Ouvrage, & celle de ses différentes Traductions.

XLIII. THEODORICI VON BOCKSDORFF,
Bischop zu Nüenburg, Concordantiæ
über der Sachsen-Spiegel: Explicit der
Sachsen-Spiegel, den der ehrwürdige in Gott
Vater und Herr Theodoricus von Bocksdorff,
Bischop zu Nüenburg, seel gecorrigeret hat.
Gedruckt zu Basel, durch Bernhart Rietzel,
(ou plutôt Richel,) in dem LXXIV. Iahr. BALE, BERNARD RICHEL,
Spic. vet. Edit. ex Jo. Schamelii Numburgo
Litterato, pag. 10.

On a autrefois attribué ce Sachsen-Spiegel, ou Speculum Saxonicum, à Charlemagne: mais, on sait qu'il est d'Ekko de Repkaw, qui le composa vers le Tiers du XIII Siécle, d'abord en Latin, puis en Rime Saxone. C'est le Droit Féodal d'une Partie de l'Allemagne, auquel quelques Commentateurs ajoutérent ensuite leurs Gloses. Environ 150 Ans après, le Pape Gregoire XI le condamna au Feu, comme rempli d'Impertinences & d'Hérésies; mais, cela n'en empécha point l'Usage, ni que différens Auteurs, & entre autres l'Evêque de Naumbourg, ne l'aient accompagné depuis de leurs Eclaircissemens & Remarques. C'en est ici la prémiere Edition, qui a été suivie de quantité d'autres, même dans le XV Siécle. La derniere, & la meilleure, est celle que Schilterus sit imprimer à Strasbourg, en 1697, in 4°.

Les Abbréviateurs de Gesner ont parlé d'une Edition d'Abenragel de Judiciis Astrorum, faite à Bâle en 1471, dont il seroit à souhaiter qu'on eut de meilleures Preuves: & l'on a fait grand Bruit du Reformatorium Vite Morumque Clericorum, prétendu imprimé en cette Ville en 1444; mais, c'est une Erreur, dont on verra la Résutation ci-dessous Remarque (RR).

SECTION XIL

XLIV. Le Livre de Baudoin Conte de Flandres, & Ferrant Fils au Roy de Portugal, qui après fut Conte de Flandres, contenant aulcunes Chronycques du Roy Philippes de France & de ses quatre Fils, & aussi du Roy St. Louys, & de son Fils Jehan Tristan, qu'ils firent encontre les Sarrazins: impresse à Lyon fur le Rhosne, en l'An m. cccc. lxxjv. Lyon, ...., M. CCCC. LXXIV. in folio. Spic. vet. Edit. ex Catal. de la Princ. de Condé, pag. 31; & Biblioth. des Romans, pag.

XLV. Poeticum Certamen de Laudibus B. Mariæ Virginis Deiparæ, variis Linguis: Valentiæ, Anno 1474. . . . VALENCE, ...., M. CCCC. LXXIV. in 4º. Spic. vet. Edit. ex Nic. Antonii Biblioth. Hisp. vet. Tom. II, pag. 200.

XLVI. Supplementum Summæ quæ Pisanella vocatur: Januæ, per Matthiam Moravum de Olmuntz, & Michaelem de Monacho, x. Cal. Julii millesimo quadringintesimo LIJ. quarto. . . . . . GENES, MAT. DEMORAVIE, & M. DE Maittaire.

MONACO, M. CCCC. LXXIV. in folio.

XLVII. HOMERI Ilias, per LAU-RENTIUM VALLENSEM in Latinum Sermonem traducta: Brixiæ Henricus Coloniensis, & Statius Gallicus, feliciter impresse, Henri de Cologne, & Statius Maittaire.

FRANÇOIS, M. CCCC. LXXIV. in folio.

XLVIII. JACOBI DE CLUSA Tractatus de Apparitionibus Animarum post Exitum à Corporibus, & de earumdem Receptaculis: impressus in Oppido Burchdorff, Anno 1475. . . . . . Burchdorff, ..., M. CCCC. LXXV. in folio.

Spic. vet. Edit. ex Petreii Biblioth. Carthuf. pag. 149; & Du Pin Biblioth. des Aut. Eccles. XV Siécle, pag. 338, où il dit mal Bâle.

XLIX. Pelbarti de Themeswar Pomerium Sermonum pro toto Anni Cur-

riculo: Haganoæ, 1475. . . . . . . HAGUENAU, ....., M.CCCC, LXXV. in folio.

Spic. vet. Edit. ex Wadding. de Script. Ord. Minor. pag. 274; & Czwitting. Hungar, Litter. pag. 302.

L. PETRI

L. Petri Nigri Tractatus contra perfidos Judæos de Conditionibus veri Messiæ, ex Textibus Hebraicis: Explicit Tractatus ad Judæorum Persidiam extirpandam, confectus per Fatrem Petrum Nigri &c., qui ipso corrigente impressus est per discretum ac industriosum Virum Conradum Figner de Gerhussen, in Eslingen Imperiali Villa, ac completus Anno ab Incarnatione Domini millessimo CCCC. LXXV. Die sexta Junii.

.... ESLINGEN, CONRAD FIINER,
M. CCCC. LXXV. in folio.

Stern des Mesciach, wieder die Juden, von Bruder Peter Schwartz, imprimé dans la même Ville d'Eslingen, par le même Conrad Feyner, en 1477, in 4°, est le même Livre traduit en Allemand. Mr. Wolsius, Biblioth Hebrææ Tome II, page 1037, semble néanmoins le regarder comme un autre Ouvrage, & quelques autres Auteurs en font de même, comme Wharton Append. ad Cave, page 124, & Fabricius, Syllabi Scriptor. de Verit. Relig. Christ. page 575. Les Peres Quetif & Eschard, Scriptorum Ord. Prædicator. recensitorum Tome I, pages 855 & 861, font mal-à-propos de Niger deux différens Auteurs; & aïant mal lû Inden pour Juden, sont encore plus mal de son Livre un Traité contre les Indiens. La Caille, ensin, Histoire de l'Imprimerie page 32, en nomme ridiculement l'Auteur Frere Pierre Bruder, ignorant aparemment, que Frere, & Bruder, sont précisément là même Chose. L'Edition de 1475 est d'autant plus considérable, que c'est la prémiere Impression où l'on ait vû des Caracteres Hébreux: &, selon Mr. Schelhorn, Amenitatum Litterariarum Tome XIII, page 206, le prémier Essai de Grammaire Hébrasque, qu'on ait imprimé, se trouve joint à cet Ouvrage. Voïez ci-dessous la Rem. (BBB), Num. CCCXLIII.

Spic. vet. Edit. ad Ann. 1475 & 1477.

LI. Alberti von Ybe, Buch von
Ehestand, &c: gedruckt zu Blauburren,
von Conrado Mantz, M. CCCC. lxxv. . . Blauburren, Conrado Mantz,
Spic. vet. Edit. ex Theoph. Sinceri Nachrichten M. CCCC. Lxxv. in 8°.

LII. APPIANI ALEXANDRINI de Bellis Civilibus Romanorum Historiæ, è Græco Latinè versæ à Petro Candido Decembrio: Diligentis ac ingeniosi Calcographi Peregrini Pasquali exactissima tum Opera, tum Cura, hæc Candidi ex Appiani Historico & Sophista Traductio, Scādiani, Camillo Boiardo Comite, impressa est, Anno à Natali Christi M. CCCC. LCXV (LXXV) iiij Iduum Jamuarii

von rar. Buchern, pag. 221.

I 2

LIII. PAN-

LIII. PANTALIONIS Vitæ Sanctorum: DEO GRATIAS. Per clarissimum Medicum & Philosophum Dominum Magistrum Pantalionem, perque Johannem Fabri Gallicum, egregium Artificem, de Vitis Sanctorum Patrum Volumina in Casellarum Oppido feliciter impressa sunt. Anno Domini M. CCCC. LXXV. Herois Calidoney Luce penultima Mensis Augustini. Amen. . . . CASHEL, JEAN FABRI,

M. CCCC. LXXV. in folio.

JE m'imagine, que Casellarum Oppidum doit désigner ici Cashel, Archévéché d'Irlande, & autre-fois Capitale de toute la Monomie sa Partie Méridionale. Quoiqu'il en soit, voilà, non seulement une Edition absolument inconnue à tous ceux qui ont fait quelque Recherche de celles du XV Siécle, mais encore un Auteur parfaitement inconnu à tous les Bibliographes tant généraux que particuliers, même aux Historiens des Ecrivains de l'Histoire Ecclésiastique, & particuliérement à ceux des Auteurs ou Compilateurs de Vies des Saints, tels que Molanus, Hesselius, & Baillet. Il n'est pas plus connu à Teissier, dont le But particulier étoit d'indiquer tous les Ecrivains de Vies, aussi bien que ceux qui en avoient fait quelques Recueils.

LIV. Historia de Beatæ Mariæ Virginis Assumptione: edita Daventria, Anno 1475. . . . , . . . . . . Deventer, ....., M. cccc. Lxxv. in 4°.

Spic. vet Edit. ex Oudino, col. 2758.

LV. PHALARIDIS Epistolæ: in Sancto Ursio Vicentie Districtu Johannes de Rheno impressit. Anno Domini M. CCCC. LXXV. FINIS. . . . . . . .

Spic. vet. Edit.

. . . SANT-URSIO, JO. DE RHENO, M. CCCC. LXXV. in 4.

LVI. CLAUDII PTOLEMÆI COSmographiæ Libri VIII, Interprete JA-COBO ANGELO Florentino, Emendatoribusque ANGELO VADIO, & BAR-NABA PICARDO, Vicentino: En tibi, Lector, Cosmographia Ptolemæi, ab Hermanno Levilapide Coloniensi accuratissimè impressa, Benedicto Trivisano & Angelo Michaele Prasidibus. M. CCCC. LXXV.

IDI. SEPT. . . . . . . . . VICENCE, HERM. LICHTENSTEIN, Spic. vet. Edit., M. CCCC. LXXV. in folio.

LVII. ARNOLDI GEILHOVEN. seu de Roterodamis, Gnotosolitos, sive Speculum Conscientiarum:

In medium prodeo Gnotosolitos (\*) ego, Tam benè limatus, tantoque Labore politus, Ut nusquam similis usque modo fuerit.

Hoc Bruxella mihi pretendit Culmen Honoris, Me Famâ celebri, seque perenne, beans; Virginis à Partu dum fluxissent simul Anni

Mille quadringinti septuagintaque sex. . BRUXELLES, ...., M. CCCC. LXXVI. in folio. Spic. vet. Edit.

(\*) Ivan seauro, felon Oudin, col. 2298, qui croit que le Copiste ou l'Imprimeur ont ainsi estropié ces Mots.

LVIII. BOCCACE du Déchiet des nobles Hommes & cleres Femmes: Bruges, Colard Mansion, 1476. . . . . . Maittaire & alii.

BRUGES, COLARD MANSION. M. CCCC, LXXVI. in folio.

LIX. Biblia Belgica: Dese jegenwoerdige he mit horen Boecken, ende elc Boeck mit alle sijn Capitelen, by enen notabelen Meester wel overgeselt wt den Latine in Duytsche, ende wel naesterlic gecorrigeert, ende wel gespelt: was gemaect te Delf in Hollant, metter Hulpen Gots, ende by ons Jacob Jacobssoen ende Mauricius Yemantszoen van Middelborch, ter Eeren Gods, ende tot Stichticheit ende Leeringhe der Kersten ghelovighen Menschen. Ende wort voleynt int Iaar der Incarnatien ons Heren duysent vier bondert zeven ende 't zeventich, den thienden Dach der Maent Januario. . . . DELFT, J. JACOBSSON, & M. YMANTSSON, Spic. vet. Edit.

M. CCCC. LXXVII. in folio. 2. Voll.

QUELQUES Bibliographes, & entre autres le Pere le Long, parlent d'une autre Edition de la même Ville, & de la même Année, in 4°: mais, elle ne differe que dans la Grandeur du Papier; & c'est ce que j'ai vérissé de mes propres Yeux.

LX. Rabbi Levi Ben Gerschom Commentarii in Librum Job, Hebraicè: Pisauri, R. Abraham ben Chaiim, Anno. Judaico 237, at Christiano 1477, absoluti Die 6 Mensis Sivan seu Maii. . . .

Spic. vet. Edit. ex Bartoloccio apud Reland. pag. 105; le Long Biblioth. Sacr. pag. 827; & Wolfii Biblioth. Hebr. Tom. I, pag. 727.

PESARO, ABRAHAM B. CHAIIM, M. CCCC. LXXVII. in 4°.

LXI. Sti. AU-

LXI. Sti. AUGUSTINI Sermones de Informatione Regularis Vitæ: impressi Mutinæ, per me Baldaserem de Struciis, Impressorem, Mutinæ, Anno Nativitatis Domini nostri Yhefu Christi millesimo CCCC. LXXVII. Die axij Mensis April. &c. . . . Modene, Balth. de Struciis. Maittaire.

M. CCCC. LXXVII. in 4º.

LXII. JOANNIS NASONIS Consuetudines felicis Urbis Panormi: Panormi, apud Andream de Wormacia. 1477. . PALERME, ANDRÉ DE WORMS. Spic. vet. Edit. ex Mongit. Biblioth. Sicul. Tom. I, pag. 355.

M. CCCC. LXXVII. in 4°.

LXIII. Rabbi JACOB BEN ASCHER IV Ordinum Libri Arba Turim, tertius Even Haëser, & quartus Choschen misch pat', dicti: Absolutum est boc Opus sanctissimum Die secundo (Hebdomadis) vigesimo octavo Mensis Tammuz, qui est Mensis quartus, Anno 5238 (Judæorum, at 1478 Christianorum,) secundum Numerum, curatè definitum, in Pheibia de Sacco, (i.e. Piobe de Sacco, Latinè Plebisacium,) in Ædibus R. Meschullam, Cognomine Kosi, qui benedictus sit nunc & perpetud. . . . . PIOBE DE SACCO, R. KOSI,

Spic. vet. Edit. ex Wolfii Biblioth. Hebr. Tom. III, pagg. 444, 445; & Tom. IV, pagg. 447, 450, 452, & pracipud 864. Il affure que les deux prémiers Ordres ont été imprimez de même.

M. CCCC. LXXVIII. in folio.

LXIV. Le Livre de Sapience, traduit du Latin de GUY DE ROYE, Archevêque de Sens, par un Religieux de Cluny, pour les simples Prestres, qui n'entendent, ni le Latin, ni les Escritures: imprimé à Geneve, le 9. Jour d'Octo-

Spic. vet. Edit. ex Bibliotheq. Germaniq. Tom. XXI, pag. 101; & XXIII, pag. 90. Voïez ci-dessous la Citation (936).

bre 1478. . . . . . . . . . GENEVE, ..., M. CCCC. LXXVIII. in folio.

LXV. NICOLAI VON WYLE Verschiedene Schrifften so Theils aus dem Lateinischen vertiret, Theils eigenhandig aufgesetzet sind: Stug. 1478. . . . STUTGARD,..., M. CCCC. LXXVIII. in folio. Spic. vet. Edit. ex Catal, Diecmanni, pag. 29.

LXVI. LEO.

LXVI. LEONARDI ARETINI Opusculum de Calphurnia & Gurgulione: in Monasterio Sorten, Anno Mo. adringentesimo septuagesimo octavo. . . . . S O R T E N Monasterium .

M. CCCC. LXXVIII. in folio.

LXVI\*. Discorso della Magnitudine di Dio, in Rime: in Cusenza, 1478. . . Cosence, ...., M. cccc. LxxvIII. in 4°. Spic. vet. Edit. ex Labbe, pag. 356.

LXVII. BOETII de Consolatione Philosophie Libri V: Pinarolii, per Jacobum de Rubeis, Gallicum, M. CCCC. LXX. nono, Octavo Kal. Novemb. . . . . PIGNEROL, JAQUES DES ROUGES,

Maittaire.

M. CCCC. LXXIX. in folio.

Le P. le Long Biblioth. Sacr. pag. 354, & après lui Mr. Maittaire pag. 110, parlent d'une Bible Italienne comme imprimée à Pignerol, par f. de Rubeis, en 1475, & citent comme Garant la Caille, pag. 21. Mais, outre que la Caille n'indique nullement Pignerol, l'Imprimeur Jaques de Rubeis demeuroit encore alors à Venise, où il imprima divers Ouvrages jusqu'en 1479 qu'il se retira à Pignerol. D'ailleurs, les habiles Italiens, comme Mrs. Maffei Traduttori Italiani, pag. 22, & Fontanini dell' Eloquenza Italiana, pag. 132, ne reconnoissent point cette Edition. Orlandi & Haym, qui la citent pag. 165 & 286, ne le font que d'après les Annales Typographiques.

LXVIII. ENGELBERTI CULTI-FICIS Epistola Declaratoria Privilegiorum Fratrum Ordinum Mendicantium contra Curatos Parochiales; & Epistola de Simonià vitandà in Receptione Noviciorum: impresse Noviomagi, per Johannem de Westphalia, Die 9. Julii. . . . NIMEGUE, J. DE WESTPHALIE, Spic. vet. Edit. ex Biblioth. Teller. pag. 181;

M. CCCC. LXXIX. in quarto.

LXIX. BAPTISTÆ SALII Summa Baptistiniana Casuum Conscientiæ: Stampata in Nove, per Nicolao Ghirarden-

& Script. Ord. Præd. Tom. I, pag. 875.

go, 1479, 8c. . . . . . . Novi, Nic. Ghirardengo, Spic. wet. Edit. ex Soprani Scrittori di Ligu- M. CCCC. LXXIX. in quarto.

LXX. HUGONIS DE S. CHARO Sermones de Tempore & de Sanctis:

ria, pag. 55.

Zwollis, 1479. . . . . . . Zwoll, ...., M. cccc. Lxxix. in quarto.

Spic. vet. Edit. ex Cave, pag. 632; Oleario, pag. 349; & Script. Ord. Præd. Tom. I, pag. 201.

On a une Edition de la Leven Jesu Christi, imprimée à Zwoll, par Peter Os van Breda, avec la Date bien distincte de MCCCClxix, in folio. Mais, outre qu'on n'a aucune autre Edition de ce Peter Os avant 1484, toutes les autres Circonstances de cette Edition prouvent que cette Date est fautive. Voïez ci-dessous la Remarque (AAA), Num. II, Art. 17.

LXXI. Rabbi

LXXI. Rabbi Mosis Maimoni-DIS More Nevochim, five Doctor Perplexorum: Thessalonica, 1479. . . . SALONICHI, ...., M. CCCC. LXXIX. in folio. Spic. vet. Edit. ex Ungero & Wolf. Biblioth. Hebr. Tom. III, pag. 780.

LXXII. Breviarium Historiale, excerptum à Gallo quodam ex LANDUL-PHO DE COLUMNA, Anno 1428: Liber iste Pictavii, in Ædibus Canonici Ecclesiæ B. Hilarii, Typis editus est, Anno Spic. vet. Edit. ex Vossio de Historicis Latinis,

CIO. CCCC. LXXIX. . . . . . . . . . . . POICTIERS, ..., M. CCCC. LXXIX. in quarto.

pagg. 551, 552,

LXXIII. JOANNIS MESUE Ope-

ra Medica: Antuerpiæ, 1479. . . . Anvers, ...., M. cccc. Lxxix. in folio.

LXXIV. Vertrostinge der Menschen:

Maittaire.

Lewis, 1479. . . . . . . LEEUWE, ...., M. CCCC. LXXIX. in quarto. Maittaire, ex Frans Koerten Catalogo.

PEUT-ÊTRE ne s'agit-il-là, que de quelque Ouvrage de Denis Rickel, ou le Chartreux, qui étoit de cette petite Ville, dont on aura fait le Lieu de l'Impression. Voïez ci-dessus le Num. XXXIII.

LXXV. JOHANNIS DE TURRE-CREMATA, Cardinalis, Expositio brevis & utilis super toto Pfalterio: Burgi,

1480. . . . . . . . . . . Burgos, . . . . , M. cccc. Lxxx. in folio.

Spic. vet. Edit. ex D. Nic. Anton. Biblioth. Hifp. vet. Tom. II, pag. 189; & Fabricii Biblioth. Lat. med. & inf. Æt. Tom. IV. pag. 475.

LXXVI. HERMANNI DE PETRA Sermones L. in Orationem Dominicam: Aldenardæ, per Joannem Gæsarem, 1480. OUDENARDE, JEAN L'EMPEREUR, Spic. vet. Edit. ex Swertii & Valer. Andreæ Biblioth. Belg. pag. 343, & 383; & Petreii Biblioth. Carthuf. pag. 143.

M. CCCC. LXXX. in folio.

LXXVII. El Peregrinage de la Vida Humana; compuesto por Fray Guillel-MO DE GRALLEVILLE, Abad de Senlis, traduzido en volgar Castellano, por Fray VINCENTIO MAZUELLO: en Tolosa, por Henrique Aleman, 1480. . . . . TOULOUSE, HENRI ALEMAN,

Spic. vet. Edit. ex Thoma Tamaio, apud D. Nic. Anton. Biblioth. Hisp. vet. Tom. II, pag. 204.

M. CCCC. LXXX. in folio.

C'EST

C'EST une Traduction Espagnole du Pélerinage de la Vie Humaine, Roman Spirituel, compofé en Vers par Guillaume de Guilleville, Prieur de l'Abbaie de Chalis; si-non imprimé à Paris vers le même Tems, in 4°, comme le dit la Bibliotheque des Romans, page 158; certainement, du moins, mais traduit de Vers en Prose par Jean Gallopès, à Lion, chés Matthieu Husz, en 1499, in ..., comme on le voit dans la Bibliotheca Cisterciensis de de Visch, page 135. L'Original, reproduit sous le Titre de Roman des trois Pélerinages, mais retouché & fort altéré sans doute, a été imprimé à Paris, chés Ant. Verard, en 1511, in folio. On en peut voir un Lambeau dans la Bibliotheque Françoise de du Verdier, page 477.

SECTION

LXXVIII. JODOCI GALLI Opusculum Nosce te ipsum inscriptum: Heidelbergæ, 1480. . . . . . . . . . . . Heidelberg, ..., M. CCCC, LXXX, in . . . Spic. vet. Edit. ex Reiseri Biblioth. August. pag.

109; & Hallevord. Biblioth. Cur. pag. 210.

LXXIX. Cronica de Santo Isidoro Menore, con alcune Addizioni cavate del Testo & Istorie de la Bibia, & del Libro de PAULO OROSIO, & de le Passioni de li Santi: editum fuit Opus in Civita-

te Friuli, Anno M. CD. LXXX. . . . CITTA DI FRIULI, ..., M. CCCC. LXXX. in 8.

Spic. vet. Edit. ex D. Nic. Anton. Biblioth. Hispanica vet. Tom. I, pag. 255, qui remarque, que cette Edition altere fort le Texte d'Isidore, & que l'Ouvrage est continué jusqu'en 1250.

LXXX. HORATII Epistolarum Libri II: impressum Cadomum, per Magistrum Jacobum Durandas & Egidium Quijoue, Anno Domini millesimo quadringentesimo octogesimo, Mense Junio, Die verd sextd ejusdem Mensis.

Maittaire.

. . . . . . . . . . . . . . CAEN, J. DURANDAS, & G. QUIJOUE, M. CCCC. LXXX. in quarto.

LXXXI. LAURENTII GUILIEL MI DE SAONA, Ord. Min., Rhetorica nova, composita in Universitate Cantabrigiensi Anno 1478: impressa apud Villam Sansti Albani, Anno Domini 1480. . St. Alban, ..., M. CCCC.LXXX. in quarto.

Spic. vet. Edit. ex Hyde Biblioth. Bodl. Part. II, pag. 137; Indice vet. Edit. Jo. Mori, pag. 391; &c.

Wood, Historia Universitatis Oxoniensis page 228, place cette Edition à Paris; & les Auteurs des Catalogi MSS. Angliæ, Tom. I, page 58, la placent à Cambridge. Comme il n'est guéres vraisemblable, qu'on ait fait trois différentes Editions de ce Livre dans la même Année, il y a lieu de croire, que ce n'en est qu'une seule, touchant laquelle on se sera expliqué diversement, peutêtre par Jalousie Académique. Quoiqu'il en soit, le Soprani, Oldoïni, & Wadding, ne parlent nullement de cette Edition, quoiqu'ils n'aïent point oublié l'Ouvrage, ni fon Auteur, qu'ils font de Savonne, qu'ils surnomment de Traversanis, & qu'ils affirment avoir enseigné à Paris, & en Angleterre. K

LXXXII. Les

LXXXII. Les Expositions des Epistres & Evangiles Dominicales: Troyes, TROYES, ...., M. CCCC. LXXX. in folio. 1480. . . Maittaire.

LA Caille, Histoire de l'Imprimerie, page 51; & Orlandi, Origine della Stampa, page 192; placent ici une Edition du Spiegel der Saffen, faite à Quilambourg, Ville d'Hollande, cette Année 1480, in folio. Mais, c'est une Chimere, uniquement fondée sur ce que ce Livre a effectivement été imprimé cette Année à Cologne, en Flamand Ceulen, que la Caille a pris pour une Abbréviation de Culenbourg, & dont il a forgé Quilambourg, qu'Orlandi avoue bonnement n'avoir pu déterrer.

LXXXIII. VALLENSIS, seu VA-LENCIUS, fuper Pfalterium: Londini 1481. . . . . . . . . . . Londres, ...., M. cccc. Lxxxi. in . . . Spic. vet. Edit. ex Biblioth. Bodl. Parte II, pag. 218.

LXXXIV. Glofa fup. Apocalipfim d' Statu Eccl'ie, ab Anno Salutis pñti sc3 M. cccc. lxxxj. ufque ad Finem Mundi. Es de pelaro r gl'osissió Triupho Xpianorf i Turcos a Maumetanos, quorf Secta 7 Imperiu brevit' incipiet defice, ex Fúdamétis Johanis in Apocalipsi, 7 ex Sensu Irali eiusdé aptissimo; cũ Cổfonatia ex Judiciis Astrorf: ex Genua, M. cccc. lxxx. Die xxxj. Martij in Sabbato sco copletum. Impressum Lipczk, Anno sequente, scilic3. M. cccc. laxaj. in Profesto Michaelis. . . . . . . LEIPSIC, ..., M. CCCC. LXXXI. in quarto.

Spic. vet. Edit.

CES Prédictions sont du fameux Annius de Viterbe, mais n'ont pas fait à beaucoup près autant de Bruit dans la République des Lettres, que ses prétendues Antiquitez Chaldaiques, Babytonienes, &c.

A-PROPOS de cet Ouvrage, la Caille & Orlandi placent vers ce Tems-ci l'Imprimerie à GEN-ZANO petite Place de la Campagne de Rome: mais, c'est une Erreur fondée sur une Suite de Bévues; & sa Généalogie, si je puis m'exprimer de cette sorte, est trop singuliere, pour n'être point observée ici. Saubert, Historia Biblioth. Norimberg. page 138, avoit bien noté le Lieu de cette Impression, Genua. Beughem, Insunabul. Typograph. page 14, en fit Gentia. La Caille, Hist. de l'Imprimerie page 50, traduisit ce Mot imaginaire par Genzano. Orlandi, Origine della Stampa, page 192, adopta sans le moindre Scrupule cette Traduction. Et, par ce Moïen, voilà Genzano érigé en Lieu célébre par l'Imprimerie, quoi qu'on y connoisse sans doute incomparablement moins les Caracteres & la Presse, que les Pressoirs & les Tonneaux.

LXXXV. NICOLAI DE CLEMEN-GIS de Lapsu & Reparatione Justitiæ Tractatus ad Philippum Burgundiæ Ducem: Viennæ, 1481. . . . . . VIENNE, . . . , M. CCCC. LXXXI. in quarto.

Spic. vet. Edit. ex Wharton App. ad Cave, pag. 79; & Olearii Biblioth. Ecclef. Part. II, pag. 18.

PENDANT

PENDANT tout le XV Siécle, on ne connoit point d'autres Editions de cette Ville, que SECTION celles de deux autres Opuscules du même Clemengis, l'un intitulé Disputatio habita per scriptum super Materia Concilii generalis cum quodam Scholastico Parisiensi, & l'autre Responsio quod Vacantica ac minuta Servitia nullo Jure sint debita, tous deux imprimez à Vienne, en 1482, in 4°; & celle du Traité d'Apulée, intitulé Epitoma Divinum de Mundo, seu Cosmographia, Ductu Conradi Celtis editum, & imprimé à Vienne avec cette Souscription singuliere: Împressum Vienne, 1497, per foannem de Hiberna Arce, baud procul Ripis Rhenanis, & Urbe Inventrice & Parente Impressorie Artis Mogunciaco, feliciter. in folio.

Spic. vet. Edit. ex Wharton, Oleario, & Schelhornii Amcenitatibus Hist. Eccl. & Litter. Tom. I, pag. 808.

LXXXVI. Missale secundum Usum Ecclesiæ Herbipolensis, Reverendissimi istius Ecclesiæ Antistitis Auctoritate editum: impressum Herbiboli, per 30rium (Georgium) Ryser, Anno Domini 

VURTSBOURG, G. RYSER,

Spic. vet. Edit. ex Philosophical Transactions, Num. 310. Voïez ci-dessous, la Rem. (BBB), Num. CCXLI, Art. II.

M. CCCC. LXXXI. in folio.

LXXXVII. Rabbi JACOB BEN ASCHER Arba Turim, seu IV Ordines: I, Orach Chajim, i. e. Semita Vitæ; II, Jore Dea, i. e. Docebit Scientiam; III, Even Haëser, i. e. Lapis Auxilii; & IV, Choschen mischpat, i. e. Pectorale Judicii; Corpus Rituum Legumque Judaicarum: Soncini, Anno Judaico 241, at Christiano 1481.

Soncino, ...., M. CCCC. LXXXI. in ...

Spic. vet. Edit. ex Wolfii Biblioth. Hebr. Tom. I, pag. 582; Tom. III, pag. 446; & Tom. IV, pag. 447.

LXXXVIII. Fasciculus Temporum: Nunc non sine magno Labore ad pristinum Statum reducta (Chronica,) cum quibusdam Additionibus, per humilem Fratrem Henricum Wirczburg de Vach, Monachum in Prioratu Rubei Montis, Ordinis Cluniacensis, sub Ludovico Gruerie Comite magnifico, Anno Domini M. CCCC. LXXXI. Et Anno precedenti fuerunt Aquarum Inundationes, &c. . . . . . . . . Mont-Rouge, Prieuré du Comté

de Gruïere, M. CCCC. LXXXI. in folio.

Spic. vet. Edit.

K 2

LXXXIX, JOAN-

LXXXIX. JOANNIS BOCCACHI Genealogiæ Deorum; & de Sylvis, Montibus, &c: Regii, Laurentius & Bartholomæus Bottoni Fratres, M. CCCC. LXXXI. Pridie Nonas Octobris. . . . . . Spic. vet. Edit.

REGIO, BOTTONI Fratres. M. CCCC. LXXXI. in folio 2 Voll.

XC. Quatriregio del Decurfu della Vita Humana de Messer Federico, Vescovo della Citta de Foligni. Dividefe in quatro Libri, il I del Regno de Dio Cupido, il II del Regno de Sathan, il III del Regno delli Vitii, & il IV del Regno de Dea Minerva de Virtù: Finisce el Libro decto Quatriregio del Decursu della Vita Humana, ... impresso à Peruscia, per Maestro Stephano Arns Almanno, nel m. cccc. lxxxi. . . . Perouse, Est. Arns, m. cccc, lxxxi.

in folio.

CE STEPHANO ARNS est probablement le STEPHANUS ARNOLDI, qui se retira à Lubec en 1484, & le Stephanus Arndes, qui imprima beaucoup ensuite en cette Ville.

XCI. MARII PHILELPHI Novum. Epistolarium, sive Ars scribendi Epistolas: Urbini 1481. . . . . . . . . URBIN, ..., M. CCCC. LXXXI. in quarto.

Spic. vet. Edit.

Spic. vet. Edit. ex Biblioth. Dalman. pag. 295. XCII. Fratris HERMANNI Dialo-

gus: Lignis, 1481. . . . . . Lignits, . . . , M. cccc. Lxxxi. in . . . .

Maittaire ex Sauberto & la Caille. Voïez cidessous la Rem. (AAA), Num. I, Art. 14:

XCIII. Esopi Fabulæ, Latino Carmine: Monteregali, per Dominicum de Nivaldis, Anno M. CCCC. LXXXI. octavá Madii. Mondovi, Dom. DE NIVALDIS, Maittaire.

M. CCCC. LXXXI. in folio.

XCIV. Missale Divinum, secundum facerrimum Ordinem Be. Benedicti: in Montis Monachorum Loco, per Johannem Sensenschmidt, Anno à Partu Virginis salutifero M. CCCC. LXXXI. Die xxj Julii, &c. . . . . Maittaire.

Mont des Moines près de Bamberg, J. SENSENSCHMIDT, M. CCCC. LXXXI. in folio.

CE Sensenschmidt étoit un des Imprimeurs de Nuremberg.

XCV. Recollectorium ex Gestis Ro-SECTION manorum: Hasselt, 1481. . . . . Hasselt, ...., M. cccc. LxxxI, in folio. x11. Spic. vet. Edit. ex Beughemii Incunab. Typograph. pag. 192.

XCVI. JOHANNIS DE TURRE-CREMATA Expositio brevis & utilis super toto Pfalterio: Cafaraugusta, 1482. SARRAGOSSE, ..., M. CCCC. LXXXII. in fol. Spic. vet. Edit. ex D. Nic. Anton. Biblioth. Hisp. vet. Tom. II, pag. 189.

XCVII. Pandectarum Juris Pars prior: Koburgi, 1482, Caractere Gothico. . . . Koburg, ...., M. CCCC. LXXXII. in folio. Spic. vet. Edit. ex Bibliothec. Mallinkrot. pag. 74.

XCVIII. Suma de Geographia, por MARTIN FERNANDEZ DENCISO: en Sevilla, 1482. . . . . . . SEVILLE, ..., M. CCCC. LXXXII. in folio. Spic. vet. Edit. ex Biblioth. Barber. Tom. I. pag. 338.

XCIX. FRANCISCI DE ACCOL-TIS Confilia: Pise, 1482. . . . PISE, ...., M. CCCC. LXXXII. in folio. Maittaire.

C. Lutreus de Animâ: Erfurti, ERFORT, ...., M. CCCC. LXXXII. in .... Maittaire, ex Sauberto & la Caille. Voïez ci-dessous la Rem. (AAA), Num. I, Art. 15.

CI. Vite di PLUTARCHO, traducte de Latino in Volgare per BAPTISTA-ALEXANDRO JACOVELLO: stampate in Aquileia, per Maestro Adam de Rotwil, Alamano, Stampatore excellente, M. CCCC. LXXXII. xvj de Septemb. . . . . AQUILÉE, ADAM DE ROTWIL Maittaire, ex la Caille.

M. CCCC. LXXXII, in folio.

CII. GUILLERMI Parisiensis Episcopi Rhetorica Divina: Explicit Rhetorica Divina Doctoris uncti & ungentis Magistri Guillermi Parisiensis de sacra & sanctificativa Oratione aliqualiter abbreviata. Impressa Gandavi, per me Arnoldum Cesaris, Anno Dni M. cccc. lxxxiij. xj°. Kal. Sep. . . . GAND, ARN. L'EMPEREUR, Spic. vet. Edit.

M. CCCC. LXXXIII. in 4°.

 $K_3$ 

CIII. De

CIII. De Spiegel onser (Menslicher) Behoudenisse: Volmaackt in der goede Stede van Culenburch, by Johan Weldenaer, in het Yaer ons Heeren M. CCCC. LXXXIII. de Saterdagh post Matthei Apostoli (Fes-

Spic. vet. Edit. ex Philof. Transact. Num. 310, pag. 2398; & Isaac le Long Boek-Zaal der Nederduytsche Bibels, pag. 405.

. CULENBOURG, J. WELDENAER, M. CCCC. LXXXIII. in 4°.

C'EST une des Editions de Fonte des fameux Speculum Humanæ Salutis, & Spiegel onser Behoudenisse, qu'on prétend être les prémiers Fruits de l'Imprimerie inventée à Harlem par le Moïen de Planches de Bois gravées.

CIIII. HENRICI DE HASSIA Regulæ ad noscendum Discrimen inter Peccatum mortale & veniale; & Antoni-NI Opus de Eruditione Confessariorum: Memmingæ, 1483. . . . . . . MEMMINGEN, ..., M.CCCC.LXXXIII. in 4°.

Spic. vet. Edit. ex Gesnero & ej. Abbreviatoribus, ac Petreio, Possevino, Labbeo, & Oleario.

CV. Officium Missæ: Magdeburgi, 1483. . . . . . . . . . . . . . . . . MAGDEBOURG, ..., M. CCCC. LXXXIII. in 4°. Spic. vet. Edit. ex Cat. Francof. pag. 199.

CVI. Dyalogus Creaturarum moralisatus: impressus Stockholmiæ, à Johanne Snell, Artis Impressoria Magistro, Anno 

Spic. vet. Edit. ex Er. Benzel. Not. in Diarium Vadstenense; Jo. Alnandri Historiola Art. Typogr. in Suecia, Cap. I. Paragr. III; & Act. Litt. Sueciæ, Ann. 1722, pag. 321, 322.

STOCKHOLM, J. SNELL, M. CCCC. LXXXIII. in 4°.

CVII. Nomocanon Juticum, dat is Jutische Low-Book, tribus Libris, è Danico Holfatice versum: editum in Hol-Satid, Anno 1483. . . . . . . En quelque Ville de Holstein,

Spic. vet. Edit. ex Molleri Isag. in Hist. Chers. Cimbr. pag. 265.

M. CCCC. LXXXIII. in ....

CVIII. Coustume du Pays & Duché de Normandie, avec les Déclarations ou Commentaires: imprimée, probablement, a Rouen, en 1483. . . . Rouen, ...., M. CCCC. LXXXIII. in folio. Spic. vet. Edit. ex Biblioth. Teller. pag. 216.

CIX. Le

CIX. Le Livre de Baudoin Comte de Flandres, & de Ferrant Fils au Roy de Portugal: Chambery, Anthoine

Spic. vet. Edit. ex Catal. Com. de Hoym, M. CCCC. LXXXIV. in folio. pag. 282.

Neyret, 1484. . . . . . . . . . . CHAMBERY, ANT. NEYRET,

CX. La Buse de Cour: Vienne, par Pierre Schenck, 1484. . . . . . VIENNE en Dauphiné, P. SCHENCK, La Caille, pag. 44, & ex eo alii.

M. CCCC. LXXXIV. in folio.

LE Titre de ce Livre doit être L'Abusé de Court ou en Court, qui se complainst à l'Asteur du Tems perdu qu'il a fait toute sa Vie; & l'Atteur luy donne Enseignement, & à toutes Personnes. On en a une Edition faite à Lyon, chés Jean Lambany, sans Date, in 4°.

CXI. Coustumes du Duché de Bretagne. L'An de Grace 1484, le 26 Jour de Mars devant Pasques, regnant très haut & très excellent Prince Francois, par la Grace de Dieu, Duc de Bretagne, &c. a esté parachevé d'imprimer ce present Volume de Coustumes, correctées & meurement visitées par M. Nicolas Dalier, M. Guillaume Racine, & Thomas du Tertre, Avocats; avec les Constitutions, Establissemens, & Ordonnances, faites en Parlement de Bretagne ès Temps passez & jusques à ce Jour, pareillement visitées & correctées par Jacques Bouchart Greffier du Parlement, & par M. Alain Bouchart: imprimées à Rennes, chés Pierre Belleesculée, & fosses, 1484. . . . RENNES, P. BELLEESCULEÉ, Spic. vet. Edit.

M. CCCC. LXXXIV. in 12°,

CXII. Der Sondaren Trooft, of een geestelijk ende geinstrueert Procès tusschen Belial een Duyvel der Hellen als Christus ter eenre Sijde, ende Moyses Verwerder ter ander Sijde, met Figuren: Dit Boeck is voleyndt tot Haerlem in Hollandt, Anno M. cccc. lxxxiiij. op ten xv. Dach in Februario. P. H. Au dessus de cette Souscription, une Aigle sou-

tient les Armes de Haerlem. . . . HAERLEM, P. H. .. , M. CCCC. LXXXIV. in fol.

Spic. vet. Edit.

C'EST la Traduction Flamande du Procès de Belial contre J. Christ, Livre autrefois fort en Usage avant la Réformation; intitulé en Latin Jacobs de Theramo Consolatio Peccatorum,

SECTION feu Processus Luciferi Principis Demoniorum, nec non totius Infernalis Congregationis, quorum Procurator Belial, contra fhefum, Creatorem, Redemptorem, ac Salvatorem nostrum, cujus Procurator XII. Moyses, de Spolio Animarum que in Lymbo erant cum descendit ad Inserna, . . . . coram Judice Salomone; imprimé à Augsbourg, chés Jean Schüsler, des 1472, in solio, & quantité d'autres sois dans le XV Siécle; traduit en Allemand, en François, en Italien, en Espagnol, &c; & imprimé plus d'une fois en toutes ces Langues. On a un pareil Procès de Sathan contre la Vierge Marie, intitulé BARTHOLI à SAXOFERRATO Processus Sathana contra D. Virginem, coram Judice The fu, imprimé de même dès le XV Siécle, par Barthelemy Guldibeck, en 1475, in folio. Deux Jurisconsultes célébres, JAQUES AYERER de Nuremberg, & ULRIC TENGLER de Hochstett, ont autrefois pris la Peine d'accompagner ces Ouvrages de longs & abondans Commentaires; & cela a été fouventes-fois imprimé.

On amusoit autrefois le Peuple par ces sortes de Fictions, prétendues pieuses, farcies des Dogmes les plus absurdes ainsi que des Superstitions les plus grossieres, & où l'Écriture étoit ridiculement travestie en Farce; & cela, afin de l'empécher par-là de recourrir à la Source qu'on avoit tout l'Intérêt du Monde de ne lui point laisser connoître: & l'on a remarqué, il y a quelques Années, dans le fournal Litteraire, Tome XIII, pages 352 & 353, que ce fut précisement dans la même Vûe, que les Jésuites firent mettre, par leur Pere Berruyer, l'Histoire du Peuple de Dieu, non seulement en Stile élegant & sleuri, mais même en Ordonnance romanesque

On place sous cette Année M. CCCC. LXXXIV. l'Introduction de l'Imprimerie à BERLIN: mais, c'est un Abus; le Livre qu'on indique aiant été imprime à Harlem. Voïez ci-dessous la Rem. (AAA) Num. V, Art. 13.

CXIII. Coustumes du Duché de Bretagne, &c. comme ci-dessus Art. CXI: imprimées à Lodeac, chés Rolin Fouquet, E Jean Cres, 1485. . . . . LODEAC, R. FOUQUET, & JEAN Spic. vet. Edit.

CRES, M. CCCC. LXXXV. in 8°.

CXIIII. Medecinas prefervativas y curativas de la Pestilencia que significa el Eclipse del Sol del Año, M. cccc. LXXXV., por Diego de Torres: emprentas en Salamanca, M. CD. LXXXV. . . . SALAMANQUE, ..., M. CCCC. LXXXV. in 4°, Spic. vet. Edit. ex D. Nic. Anton. Biblioth.

CXV. JOANNIS DE SACROBOSCO Spheræ Mundi Compendium, & GEOR-GIUS PURBACHIUS de Motu Plane-

Hisp. vet. Tom. II, pag. 212.

tarum: Ara Erhardi, 1485. . . . Ara Erhardi, ..., M. CCCC. LXXXV. in 4°.

Spic. vet. Edit. ex Biblioth. Oizelii, pag. 23.

Beughem, la Caille, & autres, placent ici l'Introduction de l'Imprimerie à CREMONE; mais, c'est une Erreur. Voïez ci-dessous la Rem. (AAA), Num. V, Art. 14.

CXVI. Statuta Provincialia & Dicecesana Monasteriensia: Monasterii Westphalorum, 1486. . . . . . . . Munster, ..., m. cccc. lxxxvi. in 4°.

Spic. vet. Edit. ex Bibloth. Mallinkrot. pag. 96. & I57.

SECTION XIL

CXVII. Rabbi Josephi Albo-NIS Sepher Ikkarim, sive Liber Fundamentorum seu Articulorum Judaicæ Fidei. Hebraice: Arimini, per Soncinatem, M. CCCC. LXXXVI. . . . . . . . RIMINI, l'Imprimeur de Soncino.

Spic. vet. Edit. ex Labbe Biblioth. MSS. pag. 345; Wolfii Biblioth. Hebr. Tom. I, pag. 504; & Arisii Cremon. Litter. pag. 341, qui dit mal Liber Marim.

M. CCCC. LXXXVI. in 4°.

CXVIII. TINCTORIS Commentarius super PETRI HISPANI Tractatus Logicales: Tubinga, M.CCCC.LXXXVI. TUBINGUE, ...., M. CCCC. LXXXVI. in ... Spic. vet. Edit. ex Jonich. Notit. Biblioth. Thorun. pag. 15.

CXIX. Somme Rurale, autrement Somme le Roy, ou Pratique du Droit Civil & Canonique, par JEAN BOU-THILLIER: Abbeville, probablement Jean du Pré, & Pierre Gerard, M. CCCC. LXXXVI. ABBEVILLE, J. DU Pré & P. GERARD, Spic. vet. Edit. ex La Croix du Maine, Biblioth. Françoise, pag. 210; & Labbe Biblioth. MSS. pag. 339.

M. CCCC. LXXXVI. in folio.

LA CROIX DU MAINE, & du Verdier, font cet Auteur François: mais, Valere André, Biblioth. Belg. pag. 464, le dit de Mortaigne entre Valenciennes & Tournai; ajoutant, qu'il étoit Confeiller au Parlement de Paris sous Charles V & VI. En ce Cas, la Croix du Maine dit mal qu'il commença à escrire le dit Livre le 13 four de Juing 1460. Peut-être a-t-il voulu dire 1360. Quoi qu'il en soit, le Testament, ou l'Abrégé de la Vie, de Bouthillier, ou le Bouteiller, se trouve à la Fin de fon Ouvrage: & ce Testament est du 16 de Septembre 1402.

LE GALLOIS, Traité des Bibliotheques de l'Europe, page 164; & fon Plagiaire, Idée générale des Etudes, page 143; mettent en cette Ville, & fous l'Année 1483, l'Edition de la Cité de Dieu de St. Augustin. Mais, outre qu'ils auroient dû noter, que ce n'en étoit qu'une ancienne Traduction par Raoul de Presle, ils se trompent certainement; car, cette Edition n'a été saite, à Ab-

beville, ches Jean du Pre & Pierre Gerard, qu'en 1486, en 2 Volumes in folio.

CXX. Historia Preliorum Alexandri · Magni, Macedonum Regis: Meffanæ, 1486. . . . . . . . . . . . . MESSINE, ...., M. CCCC. LXXXVI. in folio. Spic. vet. Edit. ex Oudino de Script. Eccl. Tom. III, col. 2760.

CXXI. PETRI XIMENÈS Confutatorium Errorum contra Claves Ecclesiæ nuper editorum: impressum Toleti, Anno 1486. . . . . . . . . . Tolede, ...., M. cccc. Lxxxvi. in 4°.

Maittaire.

PEUT-ÊTRE cette Edition est-elle du même Imprimeur Allemand, qui imprima dans la fuite, en cette Ville, deux Ouvrages confidérables, devenus aujourd'hui extraordinairement rares es fçavoir, le Missale mixt., n, & le Breviarium mixtum, secundum Regulam B. Isidori, Mozarabes dictum. Ces deux Ouvrages, revûs & corrigés par Alfonse Ortiz, Chanoine de la Cathédrale de Tolede, &

publiés par Ordre du Cardinal Ximenès, ont été imprimez aux Dépens de Melchior Gorricius de SECTION Novarre, à Tolede, par Pierre Hagembach, le prémier en 1500, & le second en 1502, in folio. XII. Le Pere le Long, Bibliotheca Sacra Tome I, page 362, dit tout le Contraire, & se trompe.

> CXXII. El Valerio de las Historias Escolasticas y de España; con Copilacion de las Batallas Campales; por DIE-GO RODRIGUÈS DE ALMELA, Capellano de la Reyna Isabel: en Murcia, por Juan de la Roca; M. CD. LXXXVII. . MURCIE, J. DE LA ROCA, Spic. vet. Edit. ex D. Nic. Ant. Biblioth. Hisp. vet. Tom. II, pag. 213.

M. CCCC. LXXXVII. in folio.

CXXIII. Tractatus seu Liber de Pestilentia: Bisuntia, 1487. . . . . . Besançon, ..., M. cccc. LxxxvII. in 4°. Spic. vet. Edit. ex Biblioth. Hohend. pag. 27.

CXXIV. Viginti Præcepta Elegantiarum Grammaticalium: Buscoducis, 1487. Bois-le-Duc,.., M.cccc.lxxxvii. in 4°. Spic. vet. Edit. ex Biblioth. Bodl. pag. 300.

CXXV. MATTHEI LUDECI, Card. & Ecclesiæ Havelbergensis Episcopi, Missale, h. e. Cantica, Precationes, & Lectiones Sacræ, quæ ad Officium Mifsæ cantari solent; II Partibus, de Tempore, & de Sanctis: Wittebergæ, 1488. WITTEMBERG,.., M.CCCC.LXXXVIII, in fol:

Spic. vet. Edit. ex Lipen. Biblioth. Theol. Tom. II, pagg. 306, 307.

CXXVI. Saffen-Spiegel, meid der Glosen, gecorrigeeret dorch THEODO-RICUM VAN BOCKSTORPE, Bischop tot Nüenborch: gedruket to Stendal, by Joachim Westphael, 1488. . . . STENDAL, Jo. WESTPHAEL, Spic. vet. Edit. ex Biblioth. Daneschiold. pag. 17.

M. CCCC. LXXXVIII. in folio.

CXXVII. JOHANNIS DE THU-ROCZ Chronicon Rerum Hungaricarum, ab Ortu Gentis & Rege Attila, ad Corvinum Anno 1464: in inclità Terræ Moravie Civitate Brunensi lucubratissimè impressa finit felicius, Anno Salutis M. CCCC. lxxxviij. Die xx Martii. . . . BRINN, . . . , M. CCCC. LXXXVIII. in folio.

Spic. vet. Edit. Czvittingerus ne parle point de sette Edition.

CXXVIII. Mikre

SECTION

XII.

CXXVIII. Mikre Dardeki, feu Lectio Parvulorum, hoc est Lexicon Hebraicum, fecundum Litterarum Seriem dispositum: Constantinopoli, 1488. . . . Constantinople, ..., M.CCCC.LXXXVIII. Spic. vet. Edit. ex Wolsii Biblioth. Hebr. Tom.

11, pag. 1367.

CXXIX. Il Testamento di Gior-Gio Sommariva, Cavalier Veronefe, in Verso: Gradisca, 1488. . . . Gradisch,..., M. cccc. LxxxvIII. in . . Spic. vet. Edit. ex Giorn: de' Letter. d'Ital. Tom. VIII. pag. 45.

CXXX. El Cavallero Conde Partinuples: en Tarrazona, 1488. . . . TARRAGONE, ..., M. CCCC. LXXXVIII. in 8°. Spic. vet. Edit. ex Biblioth. des Romans, pag. 19.

CXXXII. Obsequiale, sive Benedictionale, Eistetæ, per Michaelem Reyser, 1488. . . . . . . . E ISTET, M. REYSER, Maittaire, ex Sauberto & la Caille. M. CCCC. LXXXVIII. in...

CXXXIV. SERVII HONORATI
Libelli duo, de ultimarum Syllabarum
Natura, & de centum Metrorum Generibus: Viterbii, m. cccc. lxxxvIII. Januarii xij. . . . . . . . . . . . . VITERBE,..., m. cccc. lxxxvIII. in 8°.

Maittaire.

CXXXV. Les Lunettes des Princes, composées par Jehan Meschinot:

Nantes, Estiene Larcher, 1488. . . . Nantes, Est. Larcher,

Maittaire. M. CCCC. LXXXVIII. in 4°.

|   |                 | 84 H I                                                                                                                                                                                                               | ST                                                                        | OIRE                                          |
|---|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|   | SECTION<br>XII. | CXXXVI. Biblia Bohem<br>fa in Bohemia, Anno 1489, se<br>distai Bohemia Regis<br>Spic. vet. Edit. ex Err. Benzel. A<br>ciæ, Ann. 1722, pag. 324.                                                                      | eu 18°. Ula-                                                              | EN BOHEME,, M. CCCC. LXXXIX. in fold          |
|   |                 | Le Pere le Long n'a point cont<br>Lichtenstein, en 1566, in folio.                                                                                                                                                   | nu cette Editio                                                           | on, & commence par une de Venise, chés Pierre |
|   |                 | CXXXVII. Rabbi Moso<br>MANIDIS Commentarius in Le<br>fipone, in Ædibus R. Arba, 2<br>co 249, Christiano verò 1489,<br>Spic. vet. Edit. ex Wolsi Bi<br>Tom. IV, pag. 921. Dans le T<br>796, il l'avoit dit de 1490, & | egem: Ulys-<br>Anno Judai-<br>Mense Af.<br>blioth. Hebr.<br>om. III, pag. | LISBONE, R. ARBA, M.CCCC.LXXXIX. in fold      |
|   |                 | CXXXVIII. PETRI DE<br>BEL Commentarii in Symbolu<br>fianum: Pampilone, 1489.<br>Spic. vet. Edit. ex Wadding. Scr<br>nor. pag. 278.                                                                                   | ım Athana-                                                                | Pampelune,, m. cccc. lxxxix.in                |
|   | d               | CXXXIX. THOMÆ A de Imitatione Christi Opuse golstadii, 1489 Spic. vet. Edit. ex Du Pin, Bib. XV Siecle, pag. 572; & Ger lxvij. Schelhornii Amænit. Lit pag. 425.                                                     | culum: In-                                                                | Ingolstad,, m. cccc. lxxxix.in                |
|   |                 | CXL. Breviarium Capuan<br>Capuæ, Anno 1489<br>Spic. vet. Edit. ex Fabricii Biblio<br>Ætat. Tom. I, pag. 751.                                                                                                         |                                                                           | CAPOUE,, M. CCCC. LXXXIX. in 8°.              |
| ٠ |                 | CXLI. ISAACI Liber de conversus à BERNARDO I Eremita in Monteserrato: edinasterio Sti. Cucufatis Vallis Anno M. CD. LXXXIX                                                                                           | DE BOIL, itus in Moretanæ, An-                                            | 4: TT 11/ 12 A .                              |
|   |                 | CXLII. PETRI DE CA<br>Commentarii in varios Phil<br>Libros: Ilardæ, 1489<br>Spic. vet. Edit. ex Wadding Scr<br>nor. pag. 278,                                                                                        | lofophorum                                                                | LERIDA,, M. CCCC. LXXXIX. in                  |
|   |                 | 1.814.                                                                                                                                                                                                               |                                                                           | CXLIII An-                                    |

CXLIII. Au-

| DE LIMPRIMERIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 85            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| CXLIII. Aureus Libellus de duobus Amantibus, ex Boccatio: Constantiæ, 1489                                                                                                                                                                                                                                                                               | E 3           | SECTION XII. |
| CXLIV. ARNALDI BADETI Tractatus de Mirabilibus Mundi, ejufque Compositione: Avenione, 1489 AVIGNON,, M. CCCC. LXXXIX. in Spic. vet. Edit. ex Spach. Nomencl. Philos.  pag. 619.                                                                                                                                                                          | 1 4°.         | •            |
| CXLV. PETRI PHILOMUSI Veneti Claufulæ, Locutiones, Epitheta, &c., Ciceronis, exposita: Senis, Sigismundus Rot, 1489 SIENNE, SIG. ROT, M. CCCC. LXXXIX. in Spic. vet. Edit. ex Gesneri Abbrev. pag. 680; & Cat. J. van Ruym, pag. 197.                                                                                                                    | 2 <b>4</b> °. |              |
| CXLVI. Articuli Passionis Christi, cum Theorematibus & Documentis: Jordanis, 1490 JORDANIS,                                                                                                                                                                                                                                                              | 40.           |              |
| CXLVII. Constitutiones pro bonâ Ordinis Cisterciensis Gubernatione latæ, & à Pontiscibus approbatæ, Jussu Ca- pituli generalis editæ: Divione, per Pe- trum Metlinger Alamannum, 1490 DIJON, P. METLINGER, M.CCCC.xc. in Spic. vet. Edit. ex de Visich Biblioth. Cisterc. pag. 61. Lud. Jacob Biblioth. Cabilon. pag. 147; & Biblioth. Teller. pag. 181. | 2 4.          |              |
| CXLVIII. Le vieux Missel de Cluny: imprimé à Cluny même, en 1490. CLUNY,, M. CCCC. xc. in Spic. vet. Edit. ex Histoire Litteraire de Lyon, Tom. II, pag. 767, où l'on affirme que cette Edition est dans la Bibliotheque du College des Jésuites de cette Ville.                                                                                         |               |              |
| CXLIX. Los Evangelios, desde A- viento, hasta la Dominica in Passione, tra- duzidos en Lengua Castellana, por Fray JUAN LOPEZ de la Orden de San Do- mingo: en Zamora, 1490 ZAMORA,, M. CCCC. xc. in f  Spic. vet. Edit. ex Th. Tamajo de Vargas, apud D. Nic. Anton. Biblioth. Hisp. vet. Tom, II, pag. 206.                                            | folio.        |              |

CL. Statuta Synodalia, Synodo publicà, per Reverendissimum in Christo Patrem & Dominum, Dominum Heinricum Episcopum Bambergensem, in Ecclesia Bambergensi celebrata, lecta, & publicata, Anno M. CCCC. XCI. Menfis Maii xija: Anno Domini M. CCCC. XCI. Kal. Junii impressa, peut-être par Jean Pfeyl, qui y imprima le Breviarium Romanum, & le Liber Missalis secundum Ordinem Ecclesie Babebergensis, Anno Incarnationis Dnice M. CCCC. XCIX. quarto yo. Kl'as Junii. in folio. . . . . . BAMBERG, ...., M. CCCC. XCI, in 8°.

Spic. vet. Edit.

CLI. Litteræ Confraternitatis Vadftenensium: Vadsteni, 1491. . . . .

Spic. vet. Edit. ex Alnandri Historiola Typogr. Suec. Cap. I, § III; apud Acta Erud. Lips. Suppl. Tom. VIII, pag. 507.

VADSTEIN, ...., M. CCCC. XCI. in ... Monastere de Suede, où il y avoit une Imprimerie qui fut consumée par le Feu dès 1405.

CLII. Statuta Synodalia Ecclesiæ Lingonensis, sub Joanne d'Amboise ejus Episcopo, Anno 1491: Lingonibus, 1491. LANGRES, ...., M. CCCC. XCI. in 4°. Spic. vet. Edit. ex Biblioth. Teller. pag. 165; & le Long Biblioth. de la France, pag. 100.

CLIII. Laudes B. Mariæ Virginis: Hamburgi, per Johannem & Thomam Brochardum, 1491. . . . . . . . . . . . HAMBOURG, J. & T. BROCHARD,

Spic. vet. Edit. ex Hallevord. Biblioth. Cur. pag. 230; & Oudin de Script. Eccles. Tom. III, col. 2760.

M. CCCC. XCI. in folio.

CLIV. PETRARCHA de Remediis utriusque Fortunæ: Accipe tandem, candidissime Lector, Divinum Francisci Petrarchæ Opus, Nicolai Lugari Industria sollerti nitidissimum, Bernardini de Misintis Papiensis, ac Cæsaris Parmensis, Sociorum, diligenti Opera impressum Cremonæ. Anno Incarnationis Dnicæ 1492, Die 17 Mensis Novembris. . . . . . . . . . . . CREMONE, B. DE MISINTIS, & Soc.

M. CCCC. XCII. in folio.

Spic. vet. Edit.

CLV. JOHANNIS HEBERLING, Gammundiensis, Lectio declarativa su-

SECTION XII.

per Epidemiæ Morbo: Dolæ, 1492. . Dole, ...., M. cccc. xcii. in 4°. Spic. vet. Edit. ex van der Linden, Merckli-

no, & Mangeto, de Scriptis Medicorum, pagg. 365, 601, & 615.

CLVI. THOMAS DE KEMPIS de Imitatione Christi, & JOHANNES GERson de Meditatione Cordis: Tractatulus Venerabilis Magistri Johannis GERSON, de Meditatione Cordis, Luneborch impressus, per me Johannem Luce, Anno Dñi M. CCCC. xciij. xxj Die Mensis Maij, finit feliciter. . . . . . . . . . LUNEBOURG, J. LUCE. Spic. vet. Edit.

M. CCCC. XCIII. in 4°.

CLVII. Regule emendate correcteque Hafnye de figuratis Constructionibus Grammaticis, ex diversis Passibus Sacre Scripture ac Poetarum: impresse Hafnye, per Gothofridum de Ghemen, Anno 1493. . . . . . . . . . COPENHAGUE, GOD. DE GHEMEN,

Spic. vet. Edit. ex Nouvelles de la Rép. des Lettres, Janvier 1709, pag. 79.

M. CCCC. XCIII. in ....

CLVIII. S. BONAVENTURÆ Commentarius in Sententiarum Libros: Friburgi, per Kilianum, 1493. . . . FRIBOURG, KILIAN, M. CCCC. XCIII. in fol. Spic. vet. Edit. ex la Caille, pag. 49.

CLIX. Spiegel der wharen Rhetorica: Fribourg in Brisgaw, 1493. . FRIBOURG EN BRISGAW, Spic. vet. Edit. ex Biblioth. Carpzov. pag. 313.

M. CCCC. XCIII. in folio.

PEUT-ÊTRE cette Edition, & la précédente, font-elles de la même Ville, quoi qu'indiquées différemment.

CLX. Græcismus: Angolismi, 1493. Angoulême, ..., M. CCCC. xCIII. in ... Spic. vet. Edit. ex Duchat Rem. fur Rabelais, Tom. I, pag. 90.

C'EST un Ouvrage de Grammaire, dans le Gout du Donat & de l'Alexandri Doctrinale, par EBRARD de Bethune, dans le XIII ou le XIII Siécle, comme il paroit par ce Distique équivoque,

Anno milleno centeno bis duodeno, Condidit Ebrardus Græcismum Bethuniensis,

qui fignifie également 1124, ou 1212, & non 1112 comme le veut Mr. le Duchat. Un VIN-CENTIUS METULINUS, que Mr. le Duchat nomme aussi Quillet ou Quillot, le surchargea d'Expositions, & le sit imprimer à Lyon, en 1490, in 4°. Mr. du Cange parle de cette Edition dans la belle Préface de fon Glossarium media & infima Latinitatis, page xxxvij; & Mr. le Duchat d'une feconde, aussi à Lyon, chés fean du Pré, en 1493, in . . . Valere André, & Ant. Sanderus, qui parlent de cet Auteur, l'un dans sa Biblioth. Belgica, page 211, & l'autre dans sa Biblioth. Belgica MSS. page 222, n'indiquent aucune Edition de son Ouvrage.

CLXI. Missale secundum Usum Ecclesiæ Bituricensis: Biturigibus, Anno
1493, editum. . . . . . . . . . . . Bourges, ..., M. cccc. xciii. in ...

Spic. vet. Edit. ex Catherinot Annal. Typogr.

de Bourges, pag. 1.

CLXII. Rabbi LEVI BEN GERson Commentarius in Prophetas priores, Hebraïcè: Leiriæ, 1494. . . . LEIRIA, ..., M. CCCC. XCIV. in folio. Spic. vet. Edit. ex le Long Biblioth. Sacra, pag. 827.

CETTE Dispute particuliere sur l'immaculée Conception de la Vierge s'éleva à l'occasion d'un Livre de Tritheme de Laudibus Sancta Anna, dans le VII Chapitre duquel il avoit fortement relevé cette prétendue Immaculation. Elle produisit divers autres Ecrits, tant de la Part de Tritheme & de ses Amis, que de celle de ce Wigand Wirt ou Caupo, Dominicain, qui se cachoit sous le faux Nom de Pensans - Manus, & qui peut par conséquent augmenter le Nombre des Auteurs déguisés. Il sut ensin obligé de se retracter, & de donner Satisfaction à Tritheme touchant les Injures grossieres dont il avoit usé envers lui. Voïez à cet Egard. L'Historia Universitatis Parisiensis, Tome V, page 311.

On a un autre Ouvrage du même Auteur, intitulé Dialogus Apologeticus Wigandi Wirt contra Wesalianicam Persidiam atque Ordinis Fratrum Pradicatorum Persecutores, imprimé de même à Oppenheim, in 4°, mais sans Date, & inconnu aux Auteurs des Scriptores Ordinis Predicatorum recessiti: & je le note d'autant plus volontiers ici, qu'on trouve à la fin des Vers de Pierre Gunther, Régent du College d'Oppenheim, à la Louange des Inventeurs de l'Imprimerie, rapportez aussi par Mr. Schelhorn, Amenitatum Litterariarum Tome I, pages 16 & 17.

CE fut aussi dans cette même Ville, que les Théologiens de Cologne publièrent, peu après, divers Ouvrages, où ils ne firent aucune Difficulté d'avancer, qu'Aristote avoit été le Précurseur de Jésus-Christ dans la Nature, de même que Jean-Batiste le sut ensuite dans la Grace. Tels sont, par exemple, de Vità & Morte Aristotelis Liber Versu & Metro, & De Salute Aristotelis Liber, imprimez à Oppenheim, en 1498, in...

Spic. vet. Edit. ex Agrippa de Vanit. Scientiar. Cap. LII, pag. 95; Gisb. Voetii Difput. Theol. Tom. II, pag. 602; & Bayle, Art. Aristote, Rem. (R).

CLXIV. Malleus Maleficarum, Maleficas, & earum Hæresim, ut Frameâ, potentissimè conterens: Marpurgii, 1494. MARPOURG,...., M. CCCC. XCIV. in 4°. Spic. vet. Edit. ex Biblioth. Oizel. pag. 166.

SELON Fontana, cité dans les Scriptores Ordinis Prædicatorum recensiti, Tome I, page 897, ce Livre avoit déjà été imprimé à Lion, chés les Juntes en 1484; mais, il y a-là probablement quel-

que Brouillerie. Peut-être faut-il 1584. Quoiqu'il en foit, ce mauvais Ouvrage, rempli de Section Superstitions groffieres, de Puérilitez risibles, & même d'Impertinences intolérables, a souvent été rimprimé depuis. Mr. Bunneman parle d'une Edition sans aucune Indication, à la Fin de laquelle le Laus Deo, Pax Vivis, & Requies Defunctis, étoit augmenté de ces Mots notables, Exterminium Hærest: Clause tout-à-fait digne du Livre & de ses Auteurs, Jacques Sprenger, & Henri Institor, Dominicains, & Inquisiteurs de la Foi en Allemagne.

CLXV. De Indagatione Celestium

Motuum, fine Calculo: Carpen, 1494. CARPEN, ..... M. CCCC. XCIV. in 4. Spic. vet. Edit. ex Catal. L. Billaine, Chil. IV,

Mais, que veut dire Carpen? Gesner, Bibliotheca Universalis folio 286 vso; Frifius, Epit. Biblioth. Gesneri page 299; Spachius, Nomenclatoris Philosophici page 365; Fr. Sweertius, Athenarum Belgicarum page 297; Valere André, Bibliothecæ Belgicæ page 305; Oudheit en Gestigt van Zeeland, page 75; Heindreich, Pandest. Brandenburg. page 45; & Pieter de la Rue, Geletterd Zeeland, page 292; parlent bien tous d'un Livre de semblable Titre, imprimé en 1494, in 4°: mais, comme ils n'indiquent aucun Lieu d'Impression, on n'en sauroit tirer aucun Secours pour expliquer cet étrange Carpen. Peut-être faudroit - il Campen. Quoiqu'il en foit, tous ces Auteurs attribuent cet Ouvrage à un Guillelmus Ægidius, ou Gillis, Zélandois; mais, Gesner & ses Abbréviateurs le font mal de Visselreck, & Valere André de Wilskerk, au lieu de Wissekerke en Zuyd-Bevelandt. C'étoit un Mathématicien, dont l'on avoit alors une si haute Opinion, qu'on fit ce Distique à sa Louange:

> In Calo, scribens Stellam, sedisse videris, Indagat Motus cum tua Dextra leves.

Mais, fes Hiftoriens ne lui reffembloient guéres à cet Egard : car, excepté Swecrtius, & Mr. de la Rue qui l'a copié, ils s'accordent tous à estropier le Titre de son Livre, en y mettant sine Calculo, au lieu de five Calculo, que le Sujet indiquoit naturellement; &, comme pour rendre la Bévue indubitable, Heindreich a trouvé bon de mettre absque Calculo.

MR. BUNNEMAN place fous cette Année M. cd. xciv. l'Introduction de l'Imprimetie à Complus-TE, ou ALCALA DE HENARÈS; mais, c'est une Erreur : voïez ci-dessous la Remarque (CC), Num. XIX. Selon le Catalogue de la Bibliotheque de Bonaventure Vulcanius, on la placeroit bien plus haut, puis qu'on y annonce, page 67, l'Ordo examinandi Testes, & Practica Judicialis Audienciarum, de François Gonzalès, comme imprimez Compluti, Anno 1481, in 8°. Mais, cela n'a aucun Fondement. On ne connoit aucune Édition faite en cette Ville pendant le XV Siécle.

LES Abbréviateurs de Gesner font plaisamment, page 22, de cet Alcala de Henarès l'Auteur des Ordines (Ordinationes, apparemment,) Regales Caftilienses, imprimées chés Seb. Martines, en 1565: &, page 4, ils avoient de même fait traduire le Roman d'Amadis de Flamand en Espagnol par Acuerdus Oliva, faifant ainfi d'Acuerdo y Olvido, Devise de l'Auteur Espagnol, qui signifie Souvenir & Oubli, le Nom de ce prétendu Traducteur; presque aussi risibles en cela, que Possevin, seur Copiste perpétuel, qui reproche bonnement à Luther d'avoir fait traduire ce Roman en François, afin de corrompre par-là tout le Roïaume de France. Voïez sa Bibliotheca Selecta, Tome II, page 345.

CLXVI. Incipit Pfalterium & Breviarium secundum Chorum Ecclesie Ratis-

ponensis: in fine legitur M. CCCC. XCV. . RATISBONE, ..., M. CCCC. XCV. in folio. Spic. vet. Edit.

C'EST un grand in folio de Caracteres Gothiques rouges & noirs, accompagnés de Notes de Plein-Chant.

CLXVII. Des Heilighen Romischen Reichs Abscheid: Wormbs, 1495. . . Worms, ...., M. cccc. xcv. in folio.

Spic. vet. Edit. ex Biblioth, Mallinkrot. pag. 24.

CLXVIII.

CLXVIII. El Nacimiento, y primeras Empresas del Conde Orlando, traduzidas en Castellano por Pero Lo-PEZ HENRIQUEZ de Catalajud: en Valadolid . 1495. . . . . . Spic. vet. Edit.

VALADOLID, ...., M. CCCC. XCV. in 40.

CLXIX. Rabbi Mosts Kim-CHI Mahalac Schevile Haddas, seu Grammatica Hebraica, cum aliorum Tractatibus Grammaticam Artem spectantibus: Orthonæ, in Scicilia [ seu Regno Neapolitano.] Karoli Regis Sciciliæ & Jherusalem Anno secundo [i. e. 1496.] Editio tertia. ORTONA DEL MARE, M. CCCC. XCVI. in 40.

Spic. vet. Edit. ex Catall. Biblioth. Lugd. Batavæ, Annor. 1674 & 1716, pag. 277 & 404. Voïez ci-dessous la Remarque (AAA), Num. I, Art. 5.

CLXX. JOANNIS PICI, Mirandulæ Principis; Opera omnia: Mirandulæ, 1496, Editio I. . . . . . . MIRANDOLE, .., M. CCCC. XCVI. in folio. Spic. vet. Edit. ex Biblioth Petaviana, pag. 129.

Comme il y a une Edition des Opuscules de cet Auteur faite à Boulogne, chés Benoît d'Hestor, en 1496, peut-être y a-t-on pris le Nom de sa Principauté pour celle du Lieu de l'Impression de son Livre; & que ce n'est qu'une seule & même Edition. En tout cas, voici une autre Edition de cette Ville, & de cette Année.

D. CECILII CYPRIANI Carmen de Ligno Crucis: Mirandulæ, 1496. in ....

Spic. vet. Edit. ex Beughemio.

CLXXI. FRANCISCUS XIME-NIUS de Vità Christiana, &c. Granatæ, 1496. Maittaire, ex la Caille.

. . . . . . . . . Grenade, ...., M. cccc. xcvi. in ...

CLXXII. La Vie & les Miracles de Monseigneur St. Martin, translatée de Latin en François: imprimée à Tours, par Matthieu Lateron, le 7 de May Mil. CCCC. IIII. XX. & XVI. par Jean du Liege, Li-Maittaire.

Tours, M. LATERON, M.CCCC. XCVI. in ...

CLXXIII. ROBERTI de Licio Sermones Quadragesimales Lix. de Peccatis: Offembachii, 1496. . . . . . . . . Maittaire.

OFFENBACH, ..., M. CCCC. XCVI. in 4°.

CLXXIV. Oeffe-

CLXXIV. Oeffeninge van der Paf-SECTION XIL fie ons Heeren: Schoonhoven, 1497. . Schoonhoven, .., M. CCCC. XCVII. in 8°. Spic. vet. Edit. ex Catal. Adr. Paw, pag. 80.

CLXXV. Hier beghint een goede Oefenighe van den Leven ons Heren Ihesu Christi: gheprent te Leyden, bi mi Hugo fassoen van Woerden aan die Vischmarcht, int Yaer ons Heren M. CCCC. en zevij. . . . . . . . . LEYDEN, HUGO JANSSOEN. Spic. vet. Edit.

M. CCCC. XCVII. in 8°.

CLXXVI. La Regle des Marchands de JEAN LE LISEUR de l'Ordre des Freres Prescheurs: imprimée à Provins, par Guillaume Tavernier, en 1497. . . PROVINS, G. TAVERNIER. Maittaire, ex la Caille,

M. CCCC. XCVII. in ...

CLXXVII. JOA-NNIS BRUGMAN-NI Vita Sanctæ Lidwinæ sive Lidwigis, Batavis Lydwyt, Virginis Schiedamenfis: Schiedami 1498. . . . . . Schiedam, ..., M. CCCC. XCVIII. in 4°.

Spic. vet. Edit. ex J. Molani Annot, in Martyrol. Usuardi, folio 52 vso; Val. Andr. Bi-blioth. Belg. pag. 469; & Hallevord. Biblioth. Cur. pag. 167.

CLXXVIII. Chirurgia Guidonis, BRUNI, THEODORICI, ROLANDI, & LANFRANCI: Bergomi, 1498. BERGAME, ...., M. CCCC. XCVIII. in folio. Spic. vet. Edit. ex Biblioth. Heinfiana, pag. 162.

CLXXIX. GREGORII AMASÆI Panegyricus in Laudem Cardinalis Grimani & Utinenfium: Utini 1498. . . UDINE, ...., M. cccc. xcvIII. in 4°.

Spic. vet. Edit. ex Biblioth, Bigot. pag. 158; & Rutg. pag. 31.

On a débité, que les Sermones Aurei de Sanctis de Leonardus de Utino avoient été imprimez en cette Ville des m. cccc. xivi. Mais, ce n'est qu'un Abus de la Date de la Composition ou Collection de ces Sermons. On a dit aussi la même chose de m. cccc. ixvi; ce qui n'est non plus qu'un Renversement de cette Date de m. cccc. xxvi. en m. cccc. xxvi. Voïez ci-dessous la Remarque (AAA), Num. V, Art. 2.

CLXXX. CICERONIS Officiorum Libri III, & alii Libelli, cum Commentariis PETRI MARSI & aliorum: venales reperiuntur in Domo Joannis Alexandri , Librarii Andegavis , Vico , Vocabulo Gallico à la Chaussée de St. Pierre. M. cccc. xcviii. . . . .

ANGERS, J. ALEXANDRE, M. CCCC. XCVIII. in folio. M 2 CLXXXI.PAU-

Maittaire.

SECTION XII.

CLXXXI. PAULI WANN Sermo-

nes de Sanctis: Hanoviæ, 1499. . . HANAW, ...., M. CCCC. XCIX. in 40.

Spic. vet. Edit. ex Biblioth. Ittig. Part. I, pag. 126.

CLXXXII. Levas hechas por el Rey Fernando y la Reyna Dona Ysabel, por la Brevedad y Orden de los Pleytos, fechas en la Villa de Madrid: y estampadas en el Año M. CCCC. XCIX. . .

MADRID, ...., M. CCCC. XCIX. in folio.

Spic. vet. Edit. ex Biblioth. Hohend. pag. 149. LA CAILLE introduit-là l'Imprimerie dès 1494; mais, le Concilium Illiberitanum qu'il cite est de 100 Ans plus nouveau.

CLXXXIII. Catholicon Armorico-Franco-Latinum, à JOANNE LAGA-DEC, Dioecesis Trecorensis, compositum, ad Utilitatem Clericorum novellorum Britanniæ: editum Lantriguieri, per Foannem Casnez, v Novemb. Anno M. CCCC. XCIX. .

TREGUIER, J. CASNEZ, M. CCCC. XCIX. in folio.

Spic. vet. Edit. ex Cangii Præf. in Gloffarium med. & inf. Latinit. pagg. xl, xlj.

DANS la Bibliotheca Hohendorfiana, page 237, on indique un autre Catholicon, lequel contient trois Langues, Breton, François, & Latin, construit & compilé par Maitre AUFFRET QUOATQUEVE-

RAN, & imprimé à Antreguier, en 1499, in folio.

AUROIT-ON imprimé alors deux Ouvrages de même Genre, dans la même Ville, & dans la même Année? Ou feroit-ce le même Ouvrage attribué à deux différens Auteurs? Peut-être y ontils travaillé tous deux, l'un fournissant le Latin & le François, & l'autre le Breton; & que Mr. du Cange aura choisi le Titre Latin, & la Bibliotheca Hobendorfiana le Titre François.

CLXXXIV. Biblia Latina, cum Glossa ordinaria, Postillis Nicolai de Lyra, &c: edita in Valle Engaddi vulgò En-

gebal, Curd Conradi Leontorii. . . Engebal, Conr. Leontorius, ...... in folio 7 Voll.

Spic. vet. Edit. ex le Long, Biblioth. Sacræ pag. 253.

CETTE Edition n'a point de Date; mais, le P. le Long la place entre les Années 1498 & 1500 de son Enumération des Bibles Latines. La Vallée d'Engaddi est une Région de la seconde des Li-gues Grises, où elle a peut-être été faite: ou bien, comme ce Conradus Leontorius étoit Imprimeur à Nuremberg, peut-être n'a-t-il fait que mettre le Nom de cette Vallée à un Nombre d'Exemplaires qu'il y aura distribué; ou, peut-être encore, cet Engaddi n'est-il que quelque Endroit du Voisinage de Nuremberg, ainsi nommé par Esprit de Dévotion, à l'imitation de beaucoup d'autres, qui font appellez Sion, Betbleem, Emaüs, Férusalem, le Calvaire, &c.

CLXXXV. JOANNIS ANGLEBER-MÆI Institutio boni Magistratûs, & alia Opufcula inter quæ Vita Sti. Evurtii Aurelianensis Præsidis, ac Divi quoque Aniani Laudes: Aureliani, per Petrum Affelinum, M. CCCCC. . . . . ORLÉANS, P. ASSELIN, ...., M. D. in 4.

Spic. vet. Edit. ex Ant. Verderii Suppl. ad Biblioth. Gefneri, pag. 32; & Spach. Nomencl. Philof. pag. 673.

CLXXXVI. Bre-

SECTION

XIL

CLXXXVI. Breviarium fecundum Consuetudinem Ecclesiæ Elnensis: Perpiniani, per J. Rosembach, 1500. . PERPIGNAN, J. ROSEMBACH, M. D. in 80. Spic. vet. Edit. ex Biblioth, Teller. & Mait-

CLXXXVII. CICERONIS ad Herennium Rhetoricorum Libri IV, cum Raphaëlis Regii Præfatione: & Oratio pro Q. Ligario: Editiones antiquæ excufæ Cracovia, Anno 1500. . . . . . . CRACOVIE, .......

Spic. vet. Edit. ex Fabricii Biblioth. Lat. Supplem. pag. 108.

CES Editions pourroient bien être de Jean Haller, qui imprimoit en cette Ville au Commencement du XVI Siecle, comme le remarquent Simon Starovolski, Elogiorum Scriptorum Pelonorum page 102; & David Braun, Catalogi Scriptorum Polonia & Prussia pag. 1.

QUELQUES-UNES de ces Villes-là ne feignirent point de s'at- section tribuer, ou de trouver bon qu'on leur attribuât, l'Invention de Plusieurs de l'Imprimerie. L'on en compte jusqu'à treize; savoir, Strasbourg, Harlem, Dordrecht, Rome, Boulogne, Venise, Feltri, Augsbourg, Nuremberg, un Bourgeois de Maïence nommé Thierry Gresmond ou Gresimond, Russembourg, Bâle, & Lubeck: en sorte que, si merie. l'on y veut ajouter Maience, c'est réellement & de fait, que l'Origine de ce bel Art a été deux fois aussi disputée, que la Naissance d'Homere (rrr). Mais, après tout ce que nous avons établi jusqu'à présent, il est aisé de se convaincre, que les Prétentions de ces Villes ne sont nullement fondées: & comme ce seroit une Discussion de très grande Etendue, dans laquelle je ne saurois actuellement entrer, je me contenterai d'observer présentement, que celles de Strasbourg & de Harlem ont fait incomparablement plus de Bruit, & ont été beaucoup plus vigoureusement soutenues & contestées, que toutes les autres ensemble; qu'elles n'en sont pas pour cela plus certaines, n'étant probablement fondées, que fur la Retraitte & l'Etablissement de Guttemberg en ces deux Villes, indiqués ci-dessus Section VII, Citations (pp) & (qq); que tout ce qu'elles paroissent pouvoir légitimement prétendre est que Strasbourg est la seconde, & Harlem la troisieme, de toutes les Villes du Monde où l'Imprimerie ait été exercée (sss);

(rrt) Voiez ci-deffin l'Introduction, Citt. ( b & c ). (135) On ne voit néanmoins aucune Edition de Strasbourg avant 1466, ni de Harlem avant 1484, foit qu'elles se soient perdues, soit que l'E-

rablissement de Guttemberg n'ait pas mieux réissis dans la dérnière de ces Villes qu'en l'autre. Mais, comme on a pû le remarquer dam la précédente Liste, il s'en trouve de bien glus anciennes de diverses autres

SECTION &, enfin, qu'on ne fauroit raisonnablement resuser à Maience, & à ses trois illustres Citoïens, Guttemberg, Fust, & Schoiffer, l'Honneur de l'Invention de ce bel Art.

C'EST précisement aussi ce qu'a autrefois publiquement reconnu un très célébre Critique, & l'un de ceux qui ont le plus scrupuleusement éxaminé ce Sujet. Tout ce que l'on a débité des autres Inventeurs de l'Imprimerie, dit-il, n'est fondé que sur des Rapports, des Conjectures, des Vraisemblances, des Authoritez forcées, & des Jalousies de Villes les unes contre les autres; & tous ceux, qui donnent cette Invention à d'autres, . . . s'embarrassent, se contredisent, se détruisent l'un l'autre, font des Ignorances groffieres, & le plus souvent

, Delphinum Sylvis appingunt, Fluctibus Aprum (ttt): ,,

& c'est ce qu'on peut aussi légitimement que singuliérement reprocher à un Voïageur incomparablement plus agréable qu'éxact & fincere (AA).

XIV. PEU

(BB) Un

Villes des Pais-Bas; comme de Tergou, d'Utrecht, de Louvain, & d'Aloft, en 1473; de Deventer, en 1475; de Bruges & de Bruxelles, en 1476; de Delft, en 1477; de Nimegue, de Zwoll, de Leuve, &

d'Anvers, en 1479; d'Oudenarde, en 1480; de Hasselt, en 1481; & ensin de Gand, & de Culembourg, en 1483.

(ttt) Naudé, Mascurat, pagg. 135, 136.

(AA) Un Volageur incomparablement plus agréable qu'exact & sincere.] CE Voïageur est Maximilien Misson, qui, multipliant sans raison Guttemberg; faisant mal-à-propos deux différens Personnages de Pierre Schoiffer & de Pierre Gernsbeim, de même que de Laurens Coster & de Laurens Genson; en un mot, confondant & brouillant la plûpart des fausses Opinions entre elles, aussi bien qu'avec la véritable; s'est fort légérement imaginé, qu'il est facile de voir ce qui a donné lieu à cette Diversité de Sentimens touchant l'Inventeur de l'Imprimerie, & le Lieu dans lequel elle a été inventée. On trouve, dit-il (233), les Noms de toutes ces Personnes, comme aussi ceux du prétendu Magicien Jean Faustus, de Conrad & Arnaud Freres & Bourgeois de Maience, & de Thomas Pieterson, dans les Livres qui furent les prémiers imprimez à Harlem, à Maience, à Spire, à Strasbourg, & ailleurs; parce que les uns étant associés des autres, l'Associé pour la Dépense se voulut aussi associer pour la Gloire.

Mais, quelque plausible qu'ait paru cette Conjecture à un Ecrivain d'ailleurs judicieux & éxact (234),

aucun de ceux qui connoissent un peu les anciens Monumens de l'Imprimerie ne la regardera jamais comme telle, à moins qu'on ne lui fasse voir bien positivement quelques-unes de ces prétendues prémieres Editions communes à Maïence & à Strasbourg, ou à Maïence & à Harlem, & ainsi des autres. Or, bien loin que cela eut été aussi facile à Misson qu'il ôse l'avancer, c'est certainement ce qui lui auroit été absolument impossible. En effet, excepté les seuls Noms de Fust & de Schoiffer, qu'on voit effectivement sur les prémieres Editions de Maïence, on l'auroit fûrement pû défier, & même fous Condition d'Amende, de montrer le Nom d'aucun de ces autres Imprimeurs sur aucune de ces prétendues Editions qu'il affure si décisivement qu'on trouve : & tout ce qu'il débite à cet Egard, avec tant de Confiance & de Sécurité, n'est pas mieux fondé, que tout ce qu'il a si témérairement avancé touchant la Garde des prétendues prémieres Impressions de Harlem, & que Mr. d'Uffenbach a si solidement & si vigoureusement réfuté (235).

(233) Millon, Voiage d'Italie, &c. Tom. I, pagg. 22, 23. (234) La Brune, Mélanges Historiques, pag. 228. (235) Uffenbach; apud Schelhorn. Amenit. Litter, Tom. IX, pag. 969. & seqq.

XIV. PEU après l'Etablissement de l'Art dans la plûpart de ces section Villes, les Imprimeries & les Librairies se multipliérent si fortement, & en tant d'Endroits, que, selon la Remarque d'un très habile Homme en ces sortes de Connoissances, dès l'Année 1474, tous les bons Livres avoient déjà été imprimez plus d'une fois, sans rent ces vilcompter les mauvais & les superflus (BB). Cette Quantité s'aug-

Multiplici-

(BB) Un très babile Homme a remarqué, que, dès l'Année 1474, tous les bons Livres avoient déjà été imprimez plus d'une fois, sans compter les superflus.] Voici ses propres Termes, qui réjouïront sans doute par leur Naïveté. Ce qui est grandement à remarquer, dit-il, c'est que l'on s'adonna si chaudement à pratiquer cette nouvelle Invention [de l'Imprimerie,] qu'un certain Petrus Trecius se vantoit, quelque tems après, d'avoir corrigé 3000. Volumes (236). En effet, je puis dire avoir remarqué, qu'auparavant l'Année 1474, tous les bons Livres, quoique gros & laborieux, avoient dejà été imprimez deux & trois fois; sans excepter les vieux Jurisconsultes Balde, Bartole, Abbas, Felin, de Sto. Geminiano, Barbatias, & mille autres, que l'on peut voir dans la Biblio-theque du College Royal de Navarre, qui n'a point encore condamné ces vieux Livres à servir aux Fusées du Feu de la St. Jean.

IL n'y a rien de plus certain que cette Observation: & quiconque voudra prendre la Peine de jetter les Yeux sur les Listes des anciennes Editions, y reconnoitra bien vîte, qu'il y avoit alors tels Livres, comme les Bibles, le Petrus Comestor, le Ludolphus Saxo, le Petrus Lombardus, le Thomas Aquinas, le Nicelaus de Lyra, le Mamotrectus, le Berchorius, le Jacobus de Voragine, le Vincentius Bellovacensis, le Fasciculus Temporum, & divers autres, qui s'imprimoient en 4 ou 5 Villes, tout-à-la fois, & dans la même Année. Cette Observation est du fameux Naudé (237), qu'on a toujours regardé avec raison comme une Bibliotheque vivante; qui se vantoit de sa laborieuse Recherche & Inspection de plus de quinze mille vieux Livres en vingt-cinq ou trente des meilleures & plus fameuses Bibliotheques de Paris (238); & qui s'est fait une si belle Réputation dans la République des Lettres, tant par les Ouvrages curieux dont il l'a enrichie, que par les Soins qu'il a pris de former & d'arranger les belles Bibliotheques de Mrs. de Mesme, du Cardinal Ba-

gni, du Cardinal Barberin, de la Reine Christine, & du Cardinal Mazarin.

Le Sort de la prémiere & de la derniere de ces Bibliotheques a été bien trifte. Malgré les Murmures de beaucoup de Gens, & les vives Remonstrances du pauvre Naudé; tant dans sa Remise de la Bibliotheque de Mr. le Cardinal Mazarin par le Sr. Naudé entre les Mains de Mr. Tubeuf, imprimée à Paris, en 1651, in 40; que dans son Avis à Nosseigneurs du Parlement sur la Vente de la Bibliotheque de Mr. le Cardinal Mazarin, imprimé à Paris, en 1652, in 4°; cette Bibliotheque fut dissipée & vendue à l'Enchere par Ordre du Parlement de Paris: &, les Manuscrits aïant été pris pour la Bibliotheque du Roi, Naudé se fit ajuger tous les Livres de Médecine pour 3500 Livres (239). Le célébre Gilbert Gaulmin, Maitre des Requêtes, & Savant du prémier Ordre, indigné d'une Distipation si préjudiciable aux Gens de Lettres, ne put en cacher fa Douleur, & son Ressentiment éclata par les Vers suivans.

Juliades toto Libros dum colligit Orbe, Et vocat Aonias ad sua Tecta Deas: Testa, Deas, Libros, infami Curia Lege, Vendidit, in medio prostituitque Foro. Hoc Sceleris Pretium, sævi Commercia Pacti, Diraque promissas Auctio monstrat Opes. Nec mirere Nefas. Emptus probat emptu Senatus: Vendidit bic Libros, vendere Jura solet (240).

Après le Retour de Mazarin à Paris, il refit une nouvelle Bibliotheque, tant des Débris qu'il put raffembler de celle-là, que de Livres nouvellement ache-tez: & c'est celle qui se conserve encore aujourd'hui sous son Nom au College des quatre Nations à Paris.

QUANT à la Bibliotheque de Mrs. de Mesme, pour l'Ornement, l'Aggrandissement, & l'Arrangement de laquelle Naudé avoit composé cet agréable & utile A. vis pour dresser une Bibliotheque (241); & de laquelle

(236) Celaest tiré de Sabellicus, Enneade X, Libr, VI, qui dit bien tout au long trente mille: en quoi il y a certainement de la Fanfaronade, so par Volumes il entend autant de différentes Editions; mais en quoi il n'y a rien de sont merveilleux, si par-la il entend simplement chaque Exemplaire de chaeune de ces Editions. (237) Addition à l'Hist. de Louïs XI, pag. 307. (238) Avec tout cela, des XIV prémieres Editions, indiquées ci-defsus settion XI, il n'a comu que la Bible de 1462, & les Offices de Ciceron de 1466: & quantité de celles qui ont été découvertes dans ces derniers Tems-ci par Saubert, Labbe, Reiser, Beughem, Maitraire, & autres, lui ont été absolument inconnues. (239) Patin, Lettre du 5 Mars 1652, Toms I, pag. 195. (240) Là-même. (241) Addressé au Président de Messon, & imprimé à Patis, chez Fr. Targa, en 1627, in 8; & avec quelques Augmentations, à Paris, chez Rolet le Duc, en 1644, in 8, à la tête du Traité des Bibliotheques du P. Louïs Jacob. On en a deux Traductions Latines; l'une intitulée Gabr. Naudai Dissertaio de Racione Bibliothecam erigendi. Oricus Mauricii edidit, Prafationem, Notas, & Episto-las duas de pracipuis ac ineditis nonnullis Gallia ac Germania MSS. adjunxit; & imprimée Hamburgi, apud Jo. Naumannum 1658, in 12; & l'autre, intitulée Gabrielis Naudai Dissertaio de institutendé à Bibliotheca. l'autre, intitulée Gabrielis Naudzi Dissertatio de institutenda Bibliotheca, è Gallico in Latinum translata per P. I. L. M., & inserée dans la Collection de Bibliothecis de Maderus & de Schmidius, imprimée à Helmstad, chez Hammius, en 1702, 1703, & 1705, en 3 Volumes in 4. XIV.

BECTION menta bien autrement encore dans les Années qui suivirent jusqu'à la Fin du Siécle: en sorte que c'est avec beaucoup de Fondement qu'on a remarqué, qu'un Homme seul pourroit à peine suffire pour dresser la Notice des anciennes Editions; & c'est ce que prouvera très bien la Liste que je donnerai ci-dessous des Auteurs qui l'ont entreprise (CC).

XV. PAR

Catalogue Historique, Critique, & Philosophique, qu'il nous en avoit promis sous le Titre de Bibliotheca Memmiana (242); sa Destinée a encore été plus malheureuse. En effet, elle fut dissipée sans retour en 1706, & l'on n'en a pas même conservé le Souvenir dans le Catalogue qui en fut dressé pour lors sous le Titre de Bibliotheca Bigotiana, parce que la Bibliotheque du célébre Emeric Bigot, Conseiller au Parlement de Rouën, y fut jointe & vendue en même Tems (243): Catalogue; auquel on peut très bien appliquer le Fronti nulla Fides du Poëte, & qui auroit dû être intitulé encore, imò & Memmiana. Mais, ce fut ce qu'on affecta de cacher avec tant de soin, qu'on ne fe fit aucun Scrupule de gâter la Reliure de tous ceux de ces Livres, où se trouvérent les Armes de Mrs. de Mesme, en en faisant enlever avec un Fer taillé exprès le Morceau de Cuir qu'elles occupoient. Cette Pré-caution fut néanmoins fort inutile; car, l'Empreinte de ces Armes paroissoit encore assez sur le Carton de quelques-uns de ces Livres, pour découvrir ce vain Mistere: & tout Paris se mocqua de cette mauvaise Finesse. Un des principaux Ornemens de cette belle Bibliotheque étoit un magnifique Recueil d'Auteurs Classiques, tous d'Edition d'Alde Manuce, la plûpart imprimez sur Velin, ornez de très belles Miniatures & Lettres peintes, & enrichis de cette Reliure si révérée des Savans de France à cause de l'Inscription foannis Grollierii & Amicorum. Malheureusement, cela tomba entre les Mains d'un Gredin de Notaire, qui n'achetoit des Livres que pour en tapisser un Cabinet, & qui, absolument incapable de connoitre le Mérite de ceux-là, les fit impitoïablement dépouiller de ces Vêtemens précieux & respectables, pour les revêtir de Reliures modernes plus brillantes à son Gré: Attentat, véritablement digne de l'Indignation des Honnêtes-Gens, & qui méritoit incomparablement mieux la Berne ou les Etrivieres, que celui de ce Vieillard du Boccalin qui s'amufoit à lire des Chansons & des Madrigaux avec des Lunettes (244).

(CC) Un Homme pourroit à peine suffire pour faire l'Histoire des anciennes Editions, comme le prouvera la

il est bien facheux, qu'il ne nous ait point donné le Liste de ceux qui l'ont entreprise.] CETTE Remarque est du laborieux & infatigable Mr. Fabricius, dans sa Préface fur le Prodromus Historiæ Litterariæ & l'Iter Cellense de Lambecius, la Methodus arcana Studiorum d'Alexandre Fichet, & le Catalogus Manuscriptorum Bibliotheca Medicea de Guillaume Langius (245). Si quis, dit-il (246), à primo Tempore quo Libri impressi sunt optet auspicari, ut ut Laude dignissimos fateor præstantium Virorum Labbæi, Reiseri, Chevillerii, & Beughemii maxime, in boc Genere Conatus, affirmo tamen, vix unius Hominis Ætatem adbuc sufficere, ut digna Librorum ante Annum MD excusorum, quæ adbuc desideratur Notitia, ex Bibliothecarum Abditis eruatur, & Eruditorum Curiositati satisfaciat; ne memorem, videri multa Scripta illo Tempore impressa jam periisse, aut vix ac ne vix quidem obvia ese. En effet, tous les Auteurs qu'il nomme-là, & ceux que je vais y ajouter, fans en excepter même l'Ouvrage de Mr. Maittaire, quelque abondant qu'il foit, & le Supplement confidérable que j'ai eu occasion d'y faire dans mes Lectures, n'ont point encore porté ce Recueil à sa Persection.

#### LISTE DES HISTORIENS DES ANCIENNES EDITIONS DU XV SIECLE.

I. Catalogus Librorum editorum ante Annum 1500:

editus Anno 1643, in 16.

C'EST tout ce que j'en connois; & cela, fur la Citation assez fréquente qu'en font les Peres Quetif & Echard dans leurs Scriptores Ordinis Pradicatorum recensiti (247). Il ne faut pas le consondre avec celui du Pere Louïs Jacob, annoncé à la 196 page du Menagiana, en ces mauvais Termes: Il a fait un Livre des anciennes Editions de tous les Livres qui ont été imprimez depuis 1440 que commença l'Impression jusqu'en 1500 inclusivement ; car , Teissier , qui l'intitule plus correctement Bibliotheca antiquarum Editionum ad Annum 1500 inclusive, remarque que cela n'a jamais été publié.

II. JOHANNIS SAUBERTI Catalogus Librorum editorum usque ad Annum 1500, extantium in Bibliothe-

ca Norimbergensi.

<sup>(242)</sup> Voie fon Addition à l'Hist. de Louis XI, pag. 97, & son Avis pour dresser une Bibliotheque, pag. 163. (243) Ce Catalogue substitute à Paris, chez Jean Boudot, &c., en 1706, in 12. (244) Boccalini, Ragguagli di Parnasso, Centur. I, pag. 31. (245) Ces IV Ouvrages ont été simprime à ensemble à Hambourg, chez Libezeit, en 1710, in solio. (246) Signat, \*\* 3. (247) Voie cen pasticulierement de Tom. I, pag. 362, col. 2.

XV. PAR un Préjugé trop généralement répandu, & dont SECTION les Brocanteurs & les Libraires ont parfaitement bien sû faire Estime outrée

. CE Catalogue se trouve au bout de l'Historia Bibliohteca Reipublica Norimbergensis du même Auteur, imprimée à Nuremberg, chez les Endters, en 1643, in 12. A en juger par cer-tains Articles emploïés par Beughem, la Caille, & quelques autres, mais solidement réfutez par Chevillier, ce Catalogue n'est pas fort éxact. Zeltner a reproché à son Auteur de n'avoir écrit, que pour vanter les anciennes Editions de la Bibliotheque de cette Ville (248); & Chevillier a fait voir, qu'il se trompoit fort, en affirmant, même avec Défi de prouver le Contraire, qu'il n'y avoit point d'Edition plus ancienne que 1459, & qu'avant 1466 les Imprimeurs ne mettoient point leurs Noms à leurs Impri-

mez (249).

J'AJOUTERAI à cela, qu'après s'être imaginé, que le Platina de Vitis Pontificum Romanorum, imprimé à Nuremberg, chez Antoine Koburger, en 1481, in folio, étoit la prémiere Edition de cet Ouvrage, il ajoute fort témérairement, ut foris Rei Periculum faceret quod Domi non auderet (250); comme st, dans ce Tems-là, Nuremberg n'avoit pas été tout aussi Catholique que Rome même: & ne sachant pas, sans doute, que cette Histoire avoit déjà été imprimée à Venise, chez fean de Cologne & fean Manthen de Gheretzem, en 1479, in solio; Edition, dans laquelle les Endroits scabreux, tels que le Lucas Médicus ... Uxorem habuit impudemment changé depuis en non habuit, & le notable Aveu du Pape Pie II sur la Nécessité de la Restitution du Mariage aux Ecclésiastiques, ne se trouvent pas moins, que dans la prétendue audaciense Edition de Nuremberg, l'une à la Fin de Clet, & l'autre à la Fin de Pie II. Si ces Passages étoient du Nombre de ceux qu'avoit copiés dans ses Collectanea Miscellanea l'infortuné Sigismond d'Unrug, Gentil-Homme Polonois, il n'est pas étonnant, que le Tribunal de Petrikow ait prononcé contre lui. son Livre, & celui du pauvre Platine qui n'en pouvoit mais, l'affreuse & incroïable Sentence. éxécutée en 1715, hautement condamnée par la Sorbonne comme violant tout Droit tant Humain que Divin, & rapportée par Mr. Schelhorn, Amanitatum Litterariar. Tome IX.

pages 683 & 736-741.

CE qui a pu jetter Saubert dans l'Erreur est que cet Antoine Koburger ne se fit aucun Scrupule de mettre son Nom, au lieu de ceux de Jean de Cologne & de Jean Manthen de Gheretzem, dans l'Epitre de Jérome Squarzafichi placée à la Tête de cet Ouvrage. Antonio Moretto, Libraire de Venise, fit encore bien pis: il ôta sans façon de l'Epitre Dédicatoire du Commentariolus Nicolai Perotti in Procemium Historia Naturalis Plinii le Nom de Francesco Guarnerio, Homme de Lettres, & Ami de l'Auteur, pour y substituer impudemment le sien, & se donner ainsi des Airs d'Homme d'Importance. Le favant & judicienx Auteur du Giornale de' Letterati d'Italia, de qui je tiens ce Détail, s'éleve avec beaucoup de Justice contre des Tromperies si criminelles & si condamnables; ajoutant avee Douleur, que ce ne sont point-là les seules de cette Espece qu'on ait vû pratiquer dans cette Profession-là (251).

(248) Zeltneri Theatrum Correctorum, pag. 3. (249) Chevillier, pag. 19. Voicz austi pagg. 40 & 61 pour une fausse Edition de Quintilien, à Paris, en 1471; & pour une de St. Cyprien, à Spire, en la même Année. (250) Sauberti Hist, Biblioth. Norimberg, pagg. 77, 141. Hallevord, Spicil, de Hist. Latinis, pag. 150, a adopté aussi cela, & Bunemann, Catalog. MSS. & vet. Edit, pag. 17. Oudin de Script. Eccles, Tom. III. col. 2683, prétend aussi que Platine n'a été imprimé pour la prémiere sois qu'en 1481. (251) Giornale de Letterati d'Italia, Tom. XIII, pagg. 426-428. Beaucoup d'autres Savans ont fait de pareilles Plaintes, tant à cet Egand, qu'à celui de l'Ignorance & de l'Inégactitude. Telles sont celles de Nic. Perot dans le Commentatiolus qui vient d'être cité; du Passage simpulier de Mancinellus contre Tacuin, ci-dessons Citation (304); de celui de Fernus contre Eucharius Silber, ci-dessons Citation (1); de l'Epitre Dédicatoire des Epistola Phalaridis d'Edition de Burthol, Justinopolitanus, en 1498; d'Erasine sur le Proverbe Festina lentè, pag. 292 Collectionis Adagiorum absolutissima e Burthol, Justinopolitanus, en 1498; d'Erasine sur le Proverbe Festina lentè, pag. 292 Collectionis Adagiorum absolutissima; de la Fin de l'Encomium Calcographia de J. A. Bergellanus, de Jaq. Fontaine, dans ce Trait notable, Illis debenus Studiosi, quòd pro unâquique Litterà invenimus Plagam, pro Syllabà Crucem, pro Libro Tormentum; de la Querela Jac. Ravissi Textoris, à la Fin de son Epithetorum Opus; de Conrad Gesner, dans l'Epitre Dédicatoire du XII L'vre de ses Pandectes addressée à Sebastien Gryphe; d'Angelo Roccha, de Bibliotheca Vaticanà, pag. 412; des Chapitres IV-IX de Chevillier, de l'Origine de l'Imprimerie de Paris; de Morhof, Polyhistoris Tom. I. pag. 838; de Cre-

leur Profit (uuu), beaucoup de Gens préférent ces anciennes Editions aux postérieures; parce, disent-ils, qu'elles sont plus

(unu) Ea mant ferè universa convaluit Librorum ante-quingenorum Opinio, ut pra illis reliqui omnes contemnantur. En quo antiquaria illa Editionum Merces requiri nbique, & Sosiis merere Ara caperunt .... Emptores non nisi Marsupiis benè nummatis onustos admittunt ..... Contendo nibilominus his .... ..... Pretii plus nimio statui posse; ideogue id intra quosdam Limites coercendum esse, nec Arbitrio quorundam, qui nihil aliud quam Lucrum spectant, Bibliopolarum permittendum. Maittaire, in Prasfatione Tomi II Annalium Typographicorum, pag. vj.

En effet, avant Koburger & Moretto, Giovanni da Reno, Imprimeur de Vicence, avoit de même mis son Nom à la Place de celui de Christofal Valdarser, Imprimeur de Venise, dans des Vers Italiens qui se trouvent également à la Fin de leurs Editions du Decamerone di Bocçaccio, imprimé, par le prémier, à Venise, en 1471, in solio; &, par le second, à Vicence, en 1478, in solio: depuis, Martin Flach ou Simus, Imprimeur de Strasbourg, a fait la même Chose à l'égard de Nicolas Kester, Imprimeur de Bâle, dans des Vers Latins mis à la Fin de leurs Editions des Gersonis Opera de 1489 & de 1494, en 3 voll. in solio; & l'on en trouveroit sans doute divers autres Exemples.

III. PHILIPPI LABBE veterum Editionum ante Annum Christi MD Breviarium.

CELA se trouve dans sa Bibliotheca nova MSS. Librorum, imprimée à Paris, chez Jean Henault, en 1653, in quarto, depuis la page 337 jusqu'à la 360. C'est une Liste des anciennes Editions qu'il a trouvées dans la Bibliotheque du Roi de France, & à laquelle il seroit à souhaiter, qu'il eut donné plus d'Ordre, & plus de Soin à circonstancier les Titres & les

Années de ces Editions. Elle est d'ailleurs affez éxacte, & je n'y ai remarqué que quelques Fautes dignes d'Attention: par éxemple, pag. 319, les Epitres d'Ovide d'Octavien de St. Gelais, imprimées en 1446, pour 1496; pag. 340, Andreas de Ieremia, pour de Mernia, ce qu'a fidélement imité Catherinot, Art d'imprimer, page 4; page 343, Bernardo Glicini, pour Illicinio; pages 344, 346, & 471, Jean Gobein, pour Golain, ou Golein; page 346, Pierre Forget, pour Farget; & page 347, Colard Mansion, qu'il donne pour Traducteur au lieu de Libraire. Page 301 du même Livre, il se trompe assez plaisamment, en faisant du fameux Poëme, intitulé Quatriregio del Decursu della Vita Humana, un Livre de Cosmographie, auquel il fabrique cet autre Titre: Cosmographia in terza Rima di Frederico Vescovo de Foligno, con varie Historie & varii Viaggii in diverse Provincie. S'il y avoit bien pris garde, il se seroit apperçu, que ces Provinces-là n'étoient autres que le Regne de Cupidon, celui de Sathan, celui des Vices, & celui de Minerve & de la Vertu. Voiez ci-dessus, Section XII, Num. XC.

IV. SUF-

Crenius, Animadversionum Philolog. & Histor. Part. IV, pagg. 218-233, & Part. VI, pagg. 87-120; de Caspar Lindemberg, dans son Scholion de Erroribus Typographicis, instréé dans les Nova Litteraria Maris Balthici de 1706, pagg. 12-32; de Zeltner, de son Scholion de Erroribus Typographicis, instréé dans les Nova Litteraria Maris Balthici de 1706, pagg. 12-32; de Zeltner, de son Scholion de Erroribus Typographici on pent très légitimement ajouter celles de leurs Conferers mêmes, comme celles de Josse Bade, qu'on verra ci-dessous Remarque (BBB), Num. XXX; celles d'Alde Manuce, dans son Epitre sur la Cornucopia Nicol. Perotti; celles de sen Froben, dans sa Présace sur Celius Rhodiginus; celles de l'illustre Henty Etienne, dans son Artis Typographica Querimonia de illiteratis quibusdam Typographis proptequos in Contemptum venit, & dans son Epitola de misera veterum Scriptorum, in quorundam Typographorum Præla incidentium, Conditione; celles du célébre Vitré, dans son Discours touchant la Continuation des Privileges; celles de Jean van der Linden, d la Tête de son Catalogus Bibliotheca Brandwiciana; & beaucomp d'autres sans donte: toutes Plaintes comme réunies dans celles de Paul Majllet, tapportées par Chevillier, pagg. 206, 207, 211, &c., & sinissant par ces Traits parodiés d'Horace & de Juvenal,

Proh Jupiter! ..... Pressoribus atque Poëtis Quodlibet audendi semper manet æqua Potestas.

Quid de temerariis quibusdam, ne dicam falsariis, qui audent aliquid .

Brevibus Gyariis & Carcere dignum?

conformes aux Manuscrits, & qu'elles en peuvent quelquesois tenir secrion lieu (xxx): Préjugé, qu'ils ont tellement & si prosondement

(xxx) Editiones, qux in primis Rei Typographica Incunabulis prodierunt, ex optimis quibufvis MSS, expreffs funt, adeo ut desideratis jam plerisque Codicibus MSS. Editiones ista non immerità MSS. Vicem supplere possunt .... Editiones, ab inventà Typographià .... ad Annum 1517 in publicum emissa, Auro contra non

chare astimari debent. Cave , Proleg. ad Hist. Scriptor. Ecclesiasticor. pag. xvj. Earum Editionum Authoritatem allis omnibus esse preservadam sentio, quippe qua solla MSS. Fide nitatur. Maittaire, pag. 61. Vint autres Auteurs ont dit & répété la même Chose, qui n'en est pourtant pas mieux fondée, comme on le va voir.

IV. SUFFRIDI AB OOSTERWYK, Senatoris & Consulis Embricensis, Catalogus veterum Editionum ante Annum MD.

JE ne connois cela, que parce que je le vois cité par Mrs. Paschius & Fabricius d'après le II Volume de la Politia Ecclesiastica de Voetius, page 1130 (252).

V. ANTONII REISERI Appendix eorum, (Auctorum) quorum Scripta primis ab Inventione Artis Typographica Annis sunt impressa, usque ad Initium Seculi post decimum sexti.

CET Appendix se voit au bout de son Index Manuscriptorum Bibliothecæ Augustanæ, imprime à Augsbourg, chez Jaques Koppmaierus, en 1675, in quarto, depuis la page 93 jusqu'à la 118. L'Auteur y est assez exact, si ce n'est lorsqu'il fait Sixte IV Pape en 1467 (253); qu'il ôte à Regiomontanus son Calendarium, pour le donner à Bernard Pictor, Pierre Loslein, & Erhard Ratdolt, qui n'en sont que les Imprimeurs (254); qu'il change par-tout le Nom de ce dernier en Radholt (255); & qu'il parle d'une Impression faite avec des Caracteres d'Or (256).

VI. Impressions anciennes, & prémieres Edi-

tions, par le Sr. CATHERINOT.

CE sont deux Paragraphes de son Art d'imprimer, pages 3 & 4. Il n'y donne simplement que le Nom de l'Auteur, & la Date de l'Edition, de chaque Livre: & cela paroit tiré de la Liste du P. Labbe; du moins y donne-t-il, de même que lui, à André de Mernia, le Nom d'André de Jeremie, page 4. Dans la sui-vante, il introduit, dès le XV Siécle, l'Im-primerie dans diverses Villes où elle n'a été réellement que dans le XVI, même assez tard,

& peut-être pour quelques-unes que dans le XVII; comme Aix en Provence, Amsterdam, Berne, Breslau, Colmar, Conimbre, Dantzig, Donay, Dublin, Edimbourg, Eugubio, 1es deux Francfort, la Haye, Lausanne, Limoges, Osnabruk, Paderborn, Pont-à-Monsson, Prague, Ravenne, Saumur, Scelestat, Stetin, Treves, &

VII. CORNELII A BEUGHEM Incunabula Typographie, five Catalogus Librorum Scriptorumque, proximis ab Inventione Typographia Annis, ad Annum Christi M.D. inclusive, in quâvis Linguâ editorum; Opusculum sæpius expetitum, Notisque Historicis, & Chronologicis, & Criticis intermixtum: imprimé à Amsterdam, chez Jean Wolters, en 1688, in 12.

CE Titre promet un peu plus qu'il ne tient, & Mrs. Morhofius, Fabricius, & Maittaire, ont eu Raison de trouver l'Ouvrage très imparfait & très fautif (257). En voici diverses Preuves. Dans son Discours Préliminaire sur les Bibles, il en admet trois généralement reconnues pour fausses; une Latine de Maience, en 1459; une Flamande de Tergou, en 1479; & une Allemande d'Augsbourg, en 1494. Page 9, il donne deux Editions chimériques d'Alexander ab Alexandro, de Nuremberg 1484, & Bâle 1486. Page 14, il change le Genna de Saubert en Gentia, & fait tomber par là la Caille & Orlandi dans une singuliere Bévûe (258). Page 24, il produit 6 Editions des Castigationes Hermolai Barbari in Plinium: mais, celle de Rome 1493, & même simplement de la II Partie, est la seule réelle. Page 36, il nomme un Petrus Burgensis, Auteur chimérique forgé sur Paulus de Sta. Maria, Episcopus

<sup>(252)</sup> Paschii Inventa Nov-Antiqua, pag. 793. Fabricii Bibliographia Antiquaria, pag. 417. (253) Reiseri Index vet. Edit. Biblioth. August. pag. 93. (254) Idem, pag. 114. (255) Idem, pagg. 106, 107, 114, 115, 116, &c. (256) Voiex ci-dessus la Citation (112). (257) Morhosti Polyhistor. Litter. pag. 732. Fabricii Bibliographia Antiquaria, pag. 417. Maittaire, pag. 280. (258) Voiex ci-dessus la Sect. XII, Num. LXXXIV, dans la Remarque.

imprimé dans la Tête des Curieux simplement curieux, Gens d'ordinaire très peu capables de se fervir de leurs Livres, &

Burgensis, qu'il avoit bien mis en son Rang. Page 49, il fait Henricus de Comenen, de Henricus de Someren. Page 58, de Farget, Traducteur François du Fasciculus Temporum, & du Speculum Vit.e Humanæ, il en fait l'Auteur. Page 62, il fait l'Imprimeur André Frisner Auteur du Repertorium Theologicum de Perrus Brixiensis, à qui il le donne bien page 106. Page 64, il nomme Garlan-dria, Jean de Garlandia. Page 66, il adopte le Bernardus Glicinus du Pere Labbe, pour Illicinio, & met son Livre en Latin au lieu d'Italien. Page 68, de Cosmas Guymier, il fait C. Griemier: &, non-seulement Orlandi, pag. 339, mais même Fabricius, Bibliothec. Lat. Med. Ætatis, Tom. III, pag. 312, ont adopte cela. Page 72, d'Herbolt, il fait Herlot. Page 75, de Guillaume Ockam, il fait Gull. Holram. Page 77, il fait Jacobus Januensis, ou de Voragine, Auteur du Catholicon, au lieu de Johan-nes Januensis ou de Balbis. Page 80, de Nico-laus Kesterus, il fait Nic. Kestnerus, & d'un Libraire un Auteur. Page 83, il fait de Gerard de Leew, Libraire, un Auteur. Pages 88 & 89, il fait deux Auteurs de Nic. de Malherbis. Page 90, il nomme Mansion, Libraire de Bruges, Conradus, au lieu de Colardus; &, de plus, il le fait Auteur. Page 93, de Thomas Medius, il fait Th. Medicus. Page 108, il donne à P. Pintor, le Surnom d'Aggregator pris du Titre de son Ouvrage, Aggregator Sententiarum Doctorum de Pestilentia, imprimé à Rome, chés Eucharins Silber, en 1499, in solio; mais, c'est à Jaques de Dondis, & non point à lui, que les Bibliothécaires de Médecine donnent particuliérement ce Titre. Page 109, il dit Johannes Placentinus, Belga, ce qui est contradictoire: aussi Tritheme & d'autres Bibliographes le nomment-ils simplement fo. Placentinus. Gesner, & ses Abbréviateurs, le nomment Joannes Crestonus; & ajoutent, qu'il étoit Italien, & de Plaisance. Page 109, il cite trois Editions de Platine, toutes trois fausses: il n'y en a point eu en 1475, ni de Bâle en 1479, ni de Nuremberg en 1482. Page 112, Palyphilus, Tarvisii 1467 ou 1469. Ni l'une ni l'autre, mais seulement de 1499. D'ailleurs, il faut Poli-philus. Page 112, R. de Prestis: il falloit R.

de Prellis. Donatus Possius, pour Bossius. Page 115, Quillerinus, seu Grillerinus: ni l'un ni l'autre, mais Guillerinus. Page 116, d'Erhard Ratdolt il fait un Auteur, & de plus écrit Radholt. Page 116, il donne à Ranulphus Cestriensis le Prénom de Daniel. Pages 123, 124, il multiplie Joannes Saxoniensis, & Job. de Saxonia, & de plus le nomme Saroniensis. Page 124, il attribue à Ludolphus Saxo les Canones in Alphonsi Regis Tabulas Astronomicas, auxquelles ce bon Chartreux étoit bien éloigné de songer. Pages 125 & 130, il fait de Paulus Scriptor, & de Paulus Snevus, deux Auteurs, & ce n'en est qu'un. Page 136 de Tortis Libraire est fait Auteur. Page 137, il donne une fausse Edition de Tostat en 1491. Page 139, il donne une Edition des Opera Johannis de Turrecremata, saite à Augsbourg, en 1472, en 8 Volumes; & personne ne connoit cela. Page 144, de Barthol. Unckelius, Libraire, il fait un Auteur. Page 153, il change le Titre & la Date de l'Art & Science de Rhétorique pour faire Rymes & Ballades, imprimé en 1493, in folio, & dans lequel on donne ce plaisant Dictum,

#### Preudes Femmes, par St. Denis, Autant est que de Fenis,

pour Exemple de-la Rime Leonine. Page 158, il donne une Historia Destructionis Lugdunensis, Germanice; & cela est chimérique. Page 162, au lieu de Pocuitas cito, où l'on ne comprend rien, il faudroit Paniteas citò; &, au lieu de Baseaducis, il faudroit Buscoducis. Page 174, des Collations des Sts. Peres, il fait des Consola-tions; & de Jean Golein leur Traducteur, il fait Jean Gobain. Page 176, au lieu d'Octavicus de St. Gervais, Personnage imaginaire, il faudroit Octavien de St. Gelais. Je ne dis rien d'une infinité de Mots estropiés par des Fautes d'Impression, & qui rendent quelquesois les Titres des Ouvrages incompréhensibles. Ces seuls Exemples de la Page 190 suffiront: Plaretra Doctorum, vel Dictionariom Vocabulorum secundum Mobebiti Ordinem: Fratrum Waldensium Fidei votesno ad Vladislaum Hungaria Regem. VIII. Inle plus souvent le vrai servum Pecus d'Horace, que nous leur avons vû de nos Jours porter le Prix de ces Editions jufqu'à

VIII. Index Librorum nonnullorum sub Artis Typographica Primordia, vel Temporibus ab ejus Inventione hand ità remotis impressorum, in Bibliotheca JOHANNIS MORI, Episcopi Nor-

vicensis, adservatorum.

CE Catalogue, qu'on croit de la Façon même de ce Prélat, & qui n'est nullement indigne de lui, se trouve dans la Collection intitulée Catalogi Manuscriptorum Anglia & Hibernia, imprimée à Oxford, dans le Théatre de Scheldon, en 1697, en 2 Volumes in folio, depuis la page 379 jusqu'à la 384 du II Tome; & indique, entre autres Livres très rares & très curieux, une Edition du Decamerone di Boccaccio, faite à Venise, en 1470, in folio, de la Réalité de laquelle il seroit bon de s'assurer.

IX. Appendix to the Chapter Rerum memorabilium Guidonis Panciroli of Printing, Sheving the Time of its Beginning, and the first Book printed in each City before Jear 1500: imprimé

à Londres en 1715, in octavo.

CE n'est qu'une simple Enumération des anciennes Editions connues à l'Auteur de cet Appendix. Il n'en parle pas toujours éxactement: témoin l'Hypnerotomachia di Poliphilo, qu'il donne pour imprimée à Trévise en 1467, trompé par la Date de la Composition de cet Ouvrage mise

à la Fin par forme de Souscription.

X. XI. XII. LA CAILLE, MAITTAIRE, & ORLANDI. Le prémier de ces Auteurs est très inéxact; &, à quelques nouveaux Articles près. le Livre d'Orlandi n'est qu'une Copie renversée, & souvent altérée, de celui de Mr. Maittaire, le meilleur Ouvrage qu'on ait encore vû touchant la Notice des anciennes Editions. Il sera parlé plus particuliérement de ces Auteurs cidessous parmi les Historiens de l'Imprimerie.

XIII. CHRISTIANI GOTTLIEB SCHWARTZII Index Librorum Seculo XV impressorum, quos ipse possidet. Norimbergæ, 1727, in oc-

tavo.

JE ne le connois que par la simple Citation qu'en font Struve, Introductio in Notitiam Rei Litteraria, pag. 896; & Mr. Fabricius, Bibliotheca Latina media & infima Ætatis Tom. II, pag. 24, & Tom. III, pag. 818. Le prémier se contente de le nommer. Ce n'est apparemment qu'un Supplément à Mr. Maittaire, de même

que la plûpart des suivans.

VALENTINI ERNESTI LÖSCHERI Incunabula Typographia, & Supplementum Catalogi Maettaeriani primorum, qui Typis editi sunt, Librorum.

CES deux Morceaux se trouvent dans son Stromateus, sive Dissertationes varia, imprimé à Wittemberg, en 1724, in quarto. C'en sont les Dissertations VII & XI; & elles s'étendent, depuis la page 134 jusqu'à la 152, & depuis la 238 jusqu'à la 287. L'Auteur a quelquefois des Idées fort singulieres, comme quand il s'est imaginé, contre toute Vraisemblance, que la Bible imprimée par Ulric, Martin, & Michel, certainement les prémiers Imprimeurs de Paris, avec la Souscription Jam tribus undecimus Lustris Francos Ludovicus rexerat, l'avoit été à Augsbourg, dans l'Abbaye de St. Ulric, & de Ste. Afre: & les Editions, qu'il indique, ne sont pas toujours indubitables, en ce qu'il s'est trop arrété à de simples Catalogues de Ventes publiques, dont la Fidélité est très souvent fort suspecte.

XV. DANS les Amanitates Literariæ de

Mr. JEAN-GEORGE SCHELHORN, Recueil utile & curieux de bonnes Piéces concernant principalement l'Histoire Littéraire, & dont nous avons 14 Volumes in octavo, imprimez à Francfort & à Leipsic, chez Daniel Bartholomæi, depuis 1725 jusqu'en 1732, il s'en trouve huit qui concernent, non-seulement les anciennes Editions, mais même les prémiers Essais de l'Imprimerie. En voici les Titres. 1º. Notitia Libri rarissimi sub ipsis Typographiæ inventæ Initiis excusi, Tome I, pages 1-17. 20. De vetusta quadam Editione Lactantii Anni 1471, Tome I, pages 312-317. 3°. Libri sub ipsis Typographia Primordiis excusi, Tome II, pages Typographia Primordiis excust, Tome 11, pages 326-329. 4°. Libri paulo post Typographiam inventam impress. Tome II, pages 329-336. 5°. Libri sub Artis Typographica, & paulo post, à Johanne Fust & Letro Schoessero, vel ab hoc solo excust, inter Memorabilia Bibliotheca Raymundi Krast, Tome III, pages 121-143. 6°. Notitia rarissimi cujusdam primigenia Typographia Monumenti, Tome IV, pages 293-300. 7°. De Artis Typographica Originibus, Tome IV,

l'Extravagance, & les faire acheter à des Prix excessifs aux véritables Connoisseurs qui trouvoient à propos d'en décorer leurs

pages 300-306. 80. De Primitiis Typographicis Harlemensibus & Uffenbachianis, Tome IX, pages 969-986. Ces Piéces ne sont pas de simples Enumérations de Volumes, mais des Differtations curieuses sur les Sujets qu'elles concernent.

XVI. Catalogus Librorum rarissimorum, ab Artis Typographicæ Inventoribus, aliisque ejus Artis Principibus, ante Annum millesimum quingentesimum excusorum: imprimé sans Note de Ville, ni d'Imprimeur, ni d'Année, in octavo.

PAR l'Inscription suivante, qui se lit à la Fin de ce petit Volume, Pretiosissima hac Librorum Collectio, cujusvis magni Principis Bibliothecâ dignissima, constat Voluminibus CCXXVII., il est aisé de juger, qu'on ne l'a fait imprimer, que pour se désaire avantageusement de cette très précieuse Collection. Quoiqu'il en soit, ce petit Nombre d'Editions anciennes est ici rangé par Ordre Alphabétique, & quelquesois accompagné de petites Observations assez curieuses. Le tout ne remplit que quatre Feuilles, imprimées par Ordre du Possesseur de ces Curiositez Littéraires; & l'on dit, qu'il n'en a fait tirer que 25 Exemplaires.

XVII. ZACHARIÆ-CONRADI AB UFFENBACH Incunabula Typographiæ.

CELA se trouve à la Fin du II Tome du Catalogue de sa Bibliotheque, imprimé à Francfort, chez Jean-Benjamin André, en 1729 & c.,
en 4 Volumes in octavo: & c'est la Notice de
ses anciennes Editions, qui sont en fort grand
Nombre, & très bien détaillées. Il s'y trouve
pourtant quelques petites Inéxactitudes, comme page 22, sous 1470 une Edition du Liber summarius
Decrétalium de 1476: page 60, de Tortis pris
pour Auteur, & Campani Opera donnez comme imprimez à Milan: page 72, Pindari Opera
avec un Privilege du Pape Léon X, donnez
pour imprimez en 1500: &c.

XVIII. CHRISTIANT GOTTHOLD WILLISCHII Annalium Typographicorum Specimen, sive Catalogus Editionum ab Anno 1466 ad 1500 in Bibliothecâ Annabergensi ex-

tantium.

CE petit Recueil se trouve à la Fin de ses Arcana Bibliothece Annabergensis, imprimez à Leipsic, chez les Héritiers de Lanckissus, en

1730, in octavo.

XIX. JOANNIS LUDOVICI BÜNEMANNI Catalogus Librorum ab inventâ Typographiâ usque ad Annum 1500 & ulterius impressorum, Manuscriptorumque rarissimorum, &
pro assignato Pretio venalium apud Autorem.

CELA a été imprimé à Minden, aux Dépens de l'Auteur, en 1732, in octavo, & n'a pas eu tout le Succès qu'il s'en étoit promis; nonfeulement parce que Marchandise offerte est presque toujours négligée & rejettée, mais encore parce qu'on a trouvé les Prix fixés un peu trop excessifs.

OUTRE les anciennes Editions qu'il possédoit, il en avoit indiqué beaucoup d'autres fort eurieuses à Mr. Maittaire pour la seconde Edition du I Volume de ses Annales Typographici: mais, elles ne sont pas toutes également certaines; & il y en a même quelques unes d'absolument fausses. Par éxemple, celle de Gabriel Vasquez de Cultu Adorationis ne sauroit avoir été faite, comme il le dit, à Complute, en 1494, in quarto, vû que c'est l'Ouvrage d'un célébre Jésuite, qui n'a pu le faire imprimer que vers la Fin du Siécle suivant, peut-être en 1594. Si Ribadeneira, & Alegambe, avoient daigné noter les Editions des Ouvrages particuliers de cet Auteur, j'aurois pu parler plus affirmativement.

XX Spicilegium veterum Seculi XV Editionum, in variis Historiæ Litterariæ Scriptoribus Occasione data repertarum, ac à Cl. Maittairio aliisque prætormissarum, aut insufficienter

expositarum. MS. in quarto.

C'EST une Collection que j'ai dressée pour mon propre Usage, tant sur les Livres que j'ai eu Occasion d'éxaminer moi-même depuis 1715 jusqu'à présent dans diverses Bibliotheques & Ventes publiques, que sur ceux que j'ai rencontrez pendant le Cours de mes Lectures dans les divers Ecrivains de Bibliographie. Outre le Catholicon Johannis Januensis de Caracteres sondus & mobiles, autérieur au Psalmorum Codex de Maience, chés Fust & Schoiffer, en 1457; le Dieterici Archiepiscopi Monguntini Scriptum publicum, imprimé chés les mêmes, en 1462; la Bible

Bibliotheques; témoins le Boccace de 1471 qui fut vendu 100 Gui- Section nées, le Quintilien de 1470 qui fut vendu 405 Florins, le Terence de 1469 qui le fut 500, toute suspecte qu'étoit cette Date d'avoir été habilement ajoutée à la Main avec de mauvais Caracteres d'Imprimerie, & divers autres Exemples que je pourrois ajouter à ceux-là.

XVI. Mais, c'est une Erreur grossiere, que plusieurs habiles Gens ont parfaitement bien démontrée, en prouvant que beaucoup d'entre elles ont été, non-seulement faites sur de mauvais Manuscrits par des Imprimeurs tout-à-sait incapables d'en juger, mais encore fort corrompues par l'Ignorance & la Témérité de divers Editeurs & Correcteurs, Gens alors plus titrez qu'habiles & bien instruits (DD).

XVII.

Bible Allemande, imprimée aussi chés les mêmes, en 1462; une autre Bible Allemande, imprimée à Strasbourg, chés Jean Mentell, en 1466; toutes Impressions indiquées ci-dessus Section XI & XII, & jusqu'à présent inconnues; les Editions faites dans des Villes dont on n'en connoiss faites dans des Villes dont on n'en con-noissoit encore aucune, comme Eltwil, Lau-gingen, Mersbourg, le Monastere des Freres de la Vie commune de la Vallée de Ste. Marie, Co-mo, Blaubüren, Cashel, Piobe de Sacco, Stut-gard, Novi, Citta di Friuli, Wurtzbourg, le Prieure Calorelouge dans le Comté de Gruiere, Villes de Mont-rouge dans le Comté de Gruiere, Rrieure de Mont-rouge dans le Comté de Gruiere, Koburg, Culembourg, quelque Ville de Holftein, Chambery, Rennes, Lodeac, Ara Erhardi, Murcie, Wittemberg, Stendal, Gradisch, Tarragone, quelque Ville de Boheme, Capoue, le Monastere de St. Cucuphat, dans la Vallée d'Arete, Lérida, Fordanis, Cluny, Zamora, Leccé, l'Abbaie de Wadstein, Langres, Hambourg, Coppenhague, Fribourg en Brisgaw, Bourges, Marpourg, Carpen ou Campen, Inspruck, Ratisbonne, Worms, Valladolid, la Mirandole, Hanaw, Madrid, & la Valladolid, la Mirandole, Hanaw, Madrid, & la Vallée d'Engaddi: ces Editions, dis-je, rapportées ci-dessus Section XII, & toutes tirées de cette Collection, peuvent faire voir, qu'elle contient quelques Nouveautez intéressantes, & prouver en même tems avec solidité le Texte de cette

SELON Mr. Seelenius, Selectorum Litterariorum page 690, un seul Particulier se vantoit en 1725 de posséder 5000 de ces Editions du XV Siécle, toutes accompagnées de leurs

Dates distinctement marquées: &, tant dans ce grand Nombre, que parmi celles que peuvent avoir rassemblées d'autres Particuliers, il s'en trouveroit sans doute plusieurs inconnues aux Auteurs des précédens Recueils.

(DD) Les prémieres Editions, ... faites fur des mauvais Manuscrits, ... & corrompues par des Correcteurs ... mal instruits.]

COMME c'est-là une Espece de Blaspheme Littéraire, contre lequel ne manqueront point de se récrier fortement, & les Vendeurs, & les Curieux, d'anciennes Editions, il est absolument nécessaire de le prouver par des Autoritez respectables.

I. CES Editions étoient souvent faites par des Imprimeurs aussi ignorans que jaloux de leur Secret, & aussi destituez de Gout que de Lumieres; lesquels, par Esprit de Défiance & d'Intérêt, ne consultoient le plus souvent que des Gens aussi peu éclairez qu'eux, & n'imprimoient par conséquent que des Sottises. C'est ce que reconnoit sincérement Mr. Schelhorn, en ces Termes. Primi Typographi, Homines elegantis Literaturæ planè rudes, Inventum suum, quoad ejus sieri poterat, celantes, ne Lucrum inde speratum ab aliis sibi præriperetur, inconsultis doctioribus, quorum tum parva admodum Seges erat, Nubem plerumque pro Junone amplexi sunt, & ex tam immensa prastantissimorum Operum, que id temporis in variis Bibliothecis latebant, Copia, sapenumero futiles & levioris vel nullius Momenti Libros elegerunt, in quibus priXVII. Ainsi, excepté l'Agrément qu'on en reçoit lorfqu'on s'attache à y découvrir les Commencemens & les Progrès

ma Tyrocinii Rudimenta ponerent, suo tantum fudicio usi, ne Arcanum proderetur. Et hac pracipua tanta eorum Raritatis Causa mihi esse videtur, quod postea, in tam sacundo optimorum Authorum Proventu, neglecti sunt asperi & squalidi hi Libri, in obscuros projecti Angulos, Gliribusque & Tineis in squalidissimum Pabulum relicti (259). Et c'est ce que Mr. Maittaire, quelque tavorablement disposé qu'il soit pour les anciennes Editions, n'a pu se dispenser de reconnoitre ensin lui-même (260).

II. CELA étant, il étoit fort naturel, que fouvent ces Editions fussent faites sur de mauvais Manuscrits, pris au hazard, ou choisis sans jugement, par des Imprimeurs & des Correcteurs qui n'avoient pas assez de Discernement pour distinguer le Bon d'avec le Mauvais; & qui, non-seulement les imprimoient ainsi quelque corrompus qu'ils sussent même y ajoutoient souvent de nouvelles

Fautes.

C'EST ce dont s'est autrefois plaint le célébre Grévius à la Tête de son Edition des Offices de Cicéron, reconnoissant de bonne-foi, que celle de Fust & de Schoiffer avoit été faite sur un mauvais Manuscrit (261). Chevillier reconnoit aussi la même Chose de l'Edition des Oeuvres de St. Augustin achevée à Bâle, par Jean Amerbach, en 1506, en divers Volumes in folio: & Erasme, de l'Homere, du Ciceron, & du Plutarque, imprimez par Alde, qu'il traitte nettement de depravatissima. D'ailleurs, divers autres judicieux Critiques, & entre autres Mr. le Président Bouhier, avonent très sincérement, que les Manuscrits sont d'ordinaire fort altérez, & présentent souvent des Leçons monstrueuses & inintelligibles (262).

Mais, Richard Simon se plaint bien d'un autre Air à cet Egard. Je vons avertis en passant,

dit-il au sujet des Oeuvres de Lactance & des Epitres de St. Férome, des Editions de Rome, chez Sweynheym & Pannartz, en 1468, & 1470, qu'il ne regarde pourtant toutes deux que comme une seule & même Edition dont on a renouvellé la Date: fe vons avertis, que les prémieres Editions des Peres, qui ont été faites à Rome en ce Tems-là, ne sont point éxactes (263). Ces Exemples, dit-il ailleurs (264), sont fort contraires à ceux qui vantent tant les prémieres Editions des Livres, comme si elles tenoient lieu d'Originaux. Car, ou ces Livres passoient par les Mains des Critiques, qui le plus sonvent les désiguroient, ou les Imprimeurs mettoient sous la Presse les Exemplaires manuscrits avec toutes les Fautes qui y étoient, & ils en ajoûtoient de nouvelles.

AVANT Alde Manuce, dit un Auteur Italien (205), loin de se donner la Peine de confronter un Manuscrit avec plusieurs autres, on imprimoit le prémier qu'on rencontroit, quoique très souvent rempli de Fautes, sans compter celles que commettoient les Compositeurs des Impri-

meries.

Que presque tous les Manuscrits sufsent ainsi corrompus, c'est ce dont les plus habiles Gens ne font aucune Dissiculté de convenir. Et, en esset, la Chose ne pouvoit guére être autrement: vû que la plûpart d'entre eux n'étoient faits que par de mauvais Copistes, mal païés par des Libraires intéressés; & que, dès avant le IX Siécle, les Moines, presque tous très ignorans, s'étoient emparez de ce Trasic. Plerique MSSC., dit un très-habile Homme, scripti à Librariis indoctis, qui Bibliopolis Operas locaverant, & de quorum Oscitatione conqueruntur Strabo, Libr. XIII, pag. 419, & Gellius, Noct. Atticar. Libr. VIII, Cap. XX. Post Seculum IX, immò & antea, Monachi hunc descri-

e (259) Schelhornii Ameenit. Literariæ, Tom. I, pag. 12. (260) Maittaire, Annal. Typograph. pag. 364. (261) Editio prima Officiorum Ciceronis, que Moguntiæ à Joanne Fust edita est Anno 1465, tanti non erat ad nostrum Institutum, cum non sit ex Exemplari meliore descripta. Jo. Georg. Grevii Præt. in suam Edit. Officior. Ciceronis, pag. 2. (262) Chevillier, Origine de l'Imprim. de Paris, pag. 127, 128, où il cite Vita Erasmi Edit. Lugd. Eat. 1642, in 16. Mr. Bouhier, Présace de sa Traduct. du Poume de Pétrone sur la Guerre entre César & Pompée, pag. xv. Voiex aussi la Bibliotheque Critique de Sainjore ou Simon, Tom. I, pag. 257. (263) Lettres de R. Simon, Tom. II, pagg. 153, 154. (264) Là-même, Tom. I, pag. 275. (265) Celui du Caractere des Italiens, imprimé en divers Volumes de la Bibliotheque Italique. Ceci est pris du Tome X, pag. 120, 121.

de l'Art, toute l'Utilité de la plûpart d'entre elles se réduit, & SECTION cela plus particuliérement pour les Livres de Théologie, à faire Leur véritable

describendi Laborem occupaverant, iique plerumque indoctissimi (266). Des Copies de pareils Originaux ne pouvoient donc être que très fautives: &, après cela, comme le remarque très judicieusement l'Auteur Italien que je viens de citer (267), n'y avoit il pas lieu d'être surpris de voir, il y a quelques Années, des Anglois changer les belles Editions d'Alde, & même avec un très gros Retour d'Argent, contre de pareilles Editions? Ce qu'ils faisoient, sans doute, ou faute de les bien connoitre, ou par une Prévention excessive pour l'Aucienneté (268).

III. CES Editeurs & Correcteurs étoient alors plus titrez qu'habiles & bien instruits. Jugeons-en par un des principaux d'entre eux, non-seulement Evêque, mais même Bibliothécaire du Vatican, Emploi distingué, & qui demandoit nécessairement un Homme de Lettres. Il se nommoit, dit Richard Simon, Jean André, Evêque d'Alérie, & Garde de la Bibliotheque Vaticane. Dans son Epitre Dédicatoire au Pape Paul II, qui est à la Tête de son I Volume des Epitres de St. Jérome, il nous apprend, que des Personnes savantes dans les Langues Orientales étoient chargées de traduire en Latin les Livres Grecs, Hébreux, & Arabes, de cette riche Bibliotheque; & que, pour lui, qui n'avoit pas de si grands Talens, il se contentoit de revoir les Manuscrits, qui avoient été tellement corrompus par des Ignorans, qu'on ne pouvoit plus les entendre; & que, s'il n'en avoit pas ôté toutes les Fautes, au moins il en avoit corrigé quelquesunes (269). Il est de Notoriété publique, ajoute R. Simon dans un autre Ouvrage (270), que les prémieres Editions de Rome sont fort peu éxactes. Jean André, Evêque d'Alérie, qui a été le Reviseur d'une Partie des MSS. sur lesquels elles ont été faites, avoue de fort bonne-foi, qu'il les a retouchés exprès, & les a rendus plus clairs & plus intelligibles pour la Commodité de

ceux qui liroient les Imprimez. Mais, on verra beaucoup mieux dans l'Article suivant, quels

étoient ses Talens & sa Capacité. IV. CES Editions ont été très corrompues par des Correcteurs très téméraires, & qui présumoient beaucoup trop de leurs Forces. Ecoutons encore R. Simon, Juge très compétent dans ces fortes de Matieres. "Lorsque l'Evêque d'A"lérie, "dit-il (271), "trouvoit des Mots qui
"avoient besoin d'être traduits, il les mettoit
"en Llain; & s'il y en avoit qui ne fussent plus ,, d'Usage, il en mettoit d'autres en leurs pla-,, ces, qui sussent plus intelligibles. Mihi Doc-", torum Abortivo, dit l'Evêque d'Alérie, satis , visum est si in Recognitione Librorum, qui , quidem Imperitorum Incuria depravati usque ,, adeò erant, ut intelligi nullo modo posse vide-,, rentur, adhibito Labore, Mendas, si non vale-,, rem, omnes, aliquas certe tollerem, & Ami-" corum Confilio, si qua vertenda essent, efficerene , Latina, si nimis obsoleta ad Usum nostrumque " Sermonem redigerem (272). C'est sur ce ", Pied-là, que le Bibliothécaire du Vatican a ,, fait imprimer .... Aulugelle, St. Irenée, & , une bonne Partie des Epitres & des Opuscules " de St. Férome .... Et il est surprenant, que " l'Auteur de l'Essai de la nouvelle Edition de , St Jérome (273), qui .... crie de toute , sa Force contre Erasme & Marianus Victo-" rius, qu'il traite de Corrupteurs des Livres ", de St. Jérome, ne dise pas un Mot du Bi-,, bliothécaire du Vatican, qui les avoit défigu-,, rez, auparavant, d'une si étrange manière, ,, sous prétexte de les rendre plus corrects &

,, plus intelligibles.,, Mais, tout cela n'est encore rien, en comparaison des justes Plaintes du Journaliste d'Italie au sujet du Nicolai Perotti, Episcopi Sipontini, Commentariolus in Proæmium Historiæ Naturalis Caii Plinii Secundi; petit Traité fait exprès pour

<sup>(266)</sup> Jo. Gottl. Heineccii Fundamenta Stili cultioris, pag. 11. (267) Biblioth. Italique, Tom. X. pag. 121. (258) J'ap ai donné des Preuves convaincantes ci-dessis Section XV, à la Fin. (269) Lettres de Richard Simon, Tom. I, pag. 278. (271) Lettres de R. Simon, Tom. I, pag. 278. (271) Lettres de R. Simon, Tom. I, pag. 275. (272) On peut voir quelques Exemples de cela dans l'Epitre Dédicat. de son Edition des Epistolæ Sti. Cypriani, imprinaée en 1471. (273) Le Pere Martianay, Bénédictin.

XVII.

voir avec combien d'Infidélité, d'Imposture, & de Mauvaise-Foi. les nouvelles Editions de divers de ces mêmes Livres ont été corrompues & mutilées, depuis l'Etablissement de la Réformation, la Tenue du Concile de Trente, & l'Institution des Indices Expurgatoires (EE).

XVIII. PAR-

reprocher à ce Correcteur Eveque 22 Fautes très confidérables dans la seule Préface de son Edition de l'Historia Naturalis Plinii, faite à Rome, chez Sweynbeym & Pannartz, en 1470, in folio. Voici ces Plaintes. Qui non fa altro il Perotti, se non andar notando e mostrando 22 Errori commessi nella Stampa della Prefazione della Storia Naturale di Plinio, fatta in Roma, l'Anno 1470, con l'Assistenza di Giovanni Andrea, Vescovo d'Aleria, al quale Paolo II aveva raccommandata la Correzione de' Libri da stamparsi .... La Prefazione premessa dal Sipontino a questo suo piccolo Commentario merita d'esser letta, per le giuste Querimonie che sa intorno agli Abust della Stampa, e intorno alla Liberta che si prendono i Correttori nell' alterare i Testi de gli Antichi, e in farli parlare à Modo loro (274) Le même Journaliste fait de pareilles Plaintes au sujet des Vita Virorum illustrium Plutarchi, imprimées selon lui à Rome, chez Sweynheym & Pannartz, en 1471, in folio; & dont le même Evêque avoit brouillé & confondu toutes les Traductions Latines. Anche il vecchio Filelfo, dit-il, scrivendo una Lettera allo stesso Vescovo Aleriense, in Data di Milano 1471 (\*), si lamenta della poca Attenzione usata da lui nella Stampa delle Vite di Plutarco traslatate in Latino da molti Autori .... Si lamenta, che quelle di Teseo e Romolo portino in Fronte il Nome suo in luogo di quello di Lapo Fiorentino. Allo stesso Lapo vuole che sieno restituite alcune di quelle che vi stanno sotto Nome d'Antonio Tudertino; e cosi seque a mostrare di altre. La stessa Disgracia e avenuta à quelle tradotte dal Rinuccini, il quale se ne lamenta nella sua Lettera al Conte Federigo di Urbino premessa al suo Filostrato (275).

MALGRE' tout cela, ce bon Evêque n'a pas laissé d'être extraordinairement vanté par une infinité d'Ecrivains modernes : tant il est vrai, qu'en toutes Choses il n'y a qu'Heur & Malheur, & que, pour rendre éxactement Justice au Mérite, il faut nécessairement éxaminer de ses propres Yeux.

V. BIEN loin donc, que ces Editions anciennes soient légitimement dignes de cette Préférence, Je ne crains point de dire au contraire, ajoute Richard Simon (276), que, généra-lement parlant, plus les Editions des Peres sont anciennes, moins elles sont éxactes; & qu'il en est de même de celles de tous les autres Ecrivains, en quelque Genre que ce soit. Et c'est ce que Mrs. Heumann, Seelenius, & Schelhorn, reconnoissent de même en ces Termes: Falluntur, qui sibi persuadent, primis exorta Typographia Temporibus, Libros exscriptos fuisse accuratissimè, cum Inspectio eorum doceat contra-rium .... Orti sunt .... Errores tam multi... ex Defectu peritorum industriorumque Correctorum, quos primis Typographia Temporibus raros fuisse, imò rarissimos, ... permulti Libri, quibus Tirocinia, posuerunt primi Typographi, Tirones potiùs quam Magistri ... dicendi, demons-trant (277).

(EE) La principale Utilité de la plupart des anciennes Editions consiste ... à faire voir l'Infidélité des nouvelles, depuis la Réformation, le Concile de Trente, & l'Institution des Indices

Expurgatoires.

On ne sauroit guéres mieux prouver cette Vérité, que par ce Passage un peu long, mais extrémement curieux & remarquable, du célébre Gisbert Voetius, Professeur en Théologie à Utrecht.

(274) Giornale de' Letterati d'Italia, Tom. XXII, pagg. 464, 465. Voiez dans Mallinkrot, pagg. 107 & 108, nm long Paffage de ce Commentariolus de Perot. (\*) Philelphi Epistolar. Libr. XXXIV, pag. 238. (275) Giornale de' Letterati d'Italia, Tom. XIII, pag. 464, & Tom. XXI, pagg. 388, 389. (276) Bibliotheque Critique, Tom. I, pag. 256. (277) Idemanni Conspectus Republica Litteraria, pag. 291. Seelenii Sciecta Litteraria, pag. 585. On vient de voir le Passage de Schellour d'éches Citalian (250) horn si-deffus Citation (259).

XVIII. PARMI ces anciennes Editions, il s'en trouve une assertions as a second assertions as a second assertion as a second assertions as a second assertion as a second assertion as a second as a second assertion as a second assertion as a second as a second as a second assertion as a second as a

OUIA Editiones Patrum, Historicorum antiquorum & recentiorum , Canonistarum , Theo. logorum, Pontificiorum plerorumque, adhæc aliquorum Politicorum, Juridicorum, Philosophorum, Litteratorum, post Concilium Tridentinum in Papatu expurgatæ & mutatæ sunt; necesse est, ut Indices Expurgatorii, & Editiones nove post Concilium Tridentinum, cum Editionibus antiquioribus conferantur: de quo docte & prudenter monuit Thomas Jamesius, in eximio illo Tractatu Anglico, Titulo de Corruptione Scripturæ, Patrum, Conciliorum, aliorumque Authorum; quem ut in Latinum Sermonem quis transferat, cui tantum Otii est, & Literatis in Europâ Anglici Idiomatis ignaris communicet, vehementer optamus atque obtestamur. Addimus nos præambulum Opus Operi Collationis à Jamesto illic intento, requiri Enumerationem scilicet & Notationem singularum Editionum cujuscumque Autoris, jam inde ab inventà Typographia usque in hanc Diem; adhec Collectionem Exemplarium cujusque Editionis, corumque in publicis Bibliothecis Asservationem.

DISTRIBUIMUS Editiones omnes in tres Classes: I, in eas quas dederunt rudiores Typographiæ, ab-Anno 1440, usque ad Tempus Reformationis, Annum scilicet 1517; II, in eas quæ prodierunt ab Anno 1517 usque ad Decreta Tridentina de expurgandis & prohibendis Auctoribus, eorumque Executionem, Anno scilicet 1570; III, in eas quæ exinde prodierunt usque in hune Diem

in hunc Diem. .

I. EDITIONUM I Classis Inquisitio, Annotatio, Collectio, & diligens Asservatio, & quidem in clausis Publicarum Bibliothecarum Capsis, propter Insidiatores & Fures, imprimis necessaria est, ob Rationes sequentes. 1°. Quia inde Barbaries & Caccitas Doctorum istius Temporis, prafertim Theologorum, ad Oculum demonstrari potest. Videas ibi Autores nunc in Tenebris suis sepultos, Hugnottom, Gemmam Gemmarum, Alexandrum, Catholicom, Mamotrectum, Floristam, Gesta Romanorum moralizata, Litem seu Processium inter Christum & Belial,.... Sermones Discipuli de Tempore de Sanctis & de Marià, Legendas Sanctorum, Francisci

Conformitates [cum Christo], Historiam Scholasticam, Librum de Gestis trium Regum, Reformatorium Clericorum, Missalia, Pastoralia, Breviaria, Hortulos Animi, Variorum Chronica & Historias universales, aliosque istius aut similis Commatis Libros quamplurimos ..... 20. Quia non pauci, tum antiqui, tum intermedii, tum novi Autores, ex MSS. Exemplaribus integriores & meliori Fide quam post Tempus Reformationis, tum in Papatu editi sunt, cim Adversarios non haberent, saltem eos non metuerent. 3º. Quia talium Exemplarium Editionis prima, & proxime subsequentium, Copia antehac laborarunt Reformati, nunc autem Inopia. Nostri enim per Incogitantiam fastidierunt ea, illecti nitidioribus Edionibus, & Characteribus elegan-tioribus: & Adversarii Pontisicii ea, quantum in se fuit, abolitum iverunt; post har multa Dicta, Facta, Scripta, Edita, negaturi; & primos, post inchoatam Reformationem, Doctores nostros, qui multa ex Libris illis indicarunt ad evincendam Reformationis Necessitatem, Mendacii & Calumnia condemnaturi .... In Indicibus Expurgatoriis comparent denique tot suppressi & damnati Autores, qui, tunc Temporis editi, nunc autem non recunduntur; immò quorandam ne qui-dem Nomina notantur à Bellarmino, Possevino, aliifque Scriptorum Catologis in Papatu editis.

II. EDITIONUM II Classis Inquisitio, Collectio, & Custodia, necessaria est, ut ex Collatione torum cum Editionibus I & III Classis deprehendi possit, & Mutatio qua tunc tentata in nonnullis, & Refranatio ab horrendis Falsi Criminibus in qua post Concilium Tridentinum palàm

proruerunt

III. EDITIONUM III Class Inquistio, Collectio, & Custodia, necessaria est; tum ut ex Collatione earum cum primis & antiquis, quas antehac Papatus peperit, fiant introduction; tum etiam, ut deprehendatur, quam male inter se Falsarii subinde conveniant, dum certatim variis Locis & Temporibus idem tentant, idem contendunt, & tamen per divinam Maledictionem Labia eorum in Executione tam slagitioss Operis dividuntur.

pues à dessein, ou inintelligibles, ou absolument imaginaires (FF); ses, sausses, cela, parce que l'Inéxactitude, ou l'Intérêt, ou la Mauvaise-Foi,

In primas [itaque] & antiquissimas Editiones, ante omnia, inquirendum est; ut cum Editionibus II & III Classis semper conferri possint, ubi Occasio tulerit (278).

Tour cela est parfaitement bon: & il est fans aucun doute très utile, & même très nécessaire, de conserver les anciennes Editions pour cet Usage; mais, il sussit que cela se fasse dans les Bibliotheques Rojales ou Publiques, asin d'y pouvoir recourrir en Cas de Né-

cessité. QUANT aux Particuliers, ils ont une autre Voie bien plus courte de se convaincre de l'Infidélité de quantité de nouvelles Editions, & de l'infigne Mauvaise-Foi de leurs Editeurs, sans s'exposer à tant de Soins & de Dépenses: c'est l'Aveu propre des Censeurs & des Inquisiteurs, ce sont leurs Indices Expurgatoires mêmes; dans lesquels on ordonne de retrancher d'une infinité d'Ecrits tout ce qui ne s'accorde point, ou paroit simplement ne pas s'accorder, avec la Doctrine de l'Eglise Romaine; & qu'on a fort judicieusement, quoiqu'assez plaisamment, comparez aux Priapeia réunis à la Fin des Commentaires ad Usum Delphini, en ce qu'ils procurent de même le meilleur Moien du Monde de trouver tout d'un Coup, & sans aucune Recherche, tout ce qu'il y a de scabreux dans un Livre, & qu'on auroit peut-être eu bien de la Peine à y dé-

MESSIEURS de l'Eglise Romaine paroissent l'avoir enfin senti. Car, le dernier Index Expurgatorius, qu'ils aient publié, ou du moins qui me soit connu, est celui d'Antoine de Sotomayor, qui a déjà près de 100 Ans d'Ancienneté (280): au lieu que, pendant les seuls 70 Ans précédens, on leur en avoit vû publier neus autres; savoir, 10. celui de Philippe II & du Duc d'Albe, à Anvers, en 1571, in quarto; 20. celui de George d'Almeida, à Lisbonne, en 1581, in quarto; 30. celui de

Quiroga, à Madrid, en 1584, in quarto; 40. celui de Naples ou du Capucin Gregoire, à Venise, en 1588, in octavo; 50. celui de Brasichelli, à Rome, en 1607, in octavo; 60. celui de Sandoval, à Madrid, en 1612, in folio; 70. celui de Mascarenhas, à Alcala, en 1624, in folio; 80. celui de Sandoval, rimprime à Palerme, en 1628, in folio; & 50. celui de Zapata, à Seville, en 1631, in folio. On ne leur en voit donc plus imprimer que de Prohibitorii, qui ne sont point sujets à cet Inconvénient, & dans lesquels on proserit les Livres sans en donner d'autre Raison que le

Sic volo, six jubeo, sit pro Ratione Voluntas.

(FF) Il y a beaucoup d'anciennes Editions, ou douteuses, ou fautives, ou corrompues à dessein, ou inintelligibles, ou absolument imaginaires.

J'EN pourrois citer par milliers, &, au lieu d'une simple Remarque, faire un Livre entier, si je Voulois emploier à cet Egard les Catalogues de quantité de Bibliotheques, & sur-tout ceux de seurs Ventes publiques, qui, à l'exception d'un très petit Nombre, sont d'ordinaire très misérablement disposez: les Titres des Ouvrages y étant le plus souvent, si-non cruellement abbandonnez au Bras féculier de la Servante ainsi que les Romans de l'infortuné Dom Quichotte, du moins aussi pitoiablement estropiés, que les Amas de Ganles, les Cadets de Tire-Lire, & les Ainez de Vigile, du Matthieu Garreau de Cyrano-Bergerac (281): l'Ordre & l'Arrangement des Livres y étant si mauvais & si perverti, que les Matieres les moins convenables y sont étrangement mélées & confondues ensemble, & les Ecrits les plus opposez & les plus contradictoires tout étonnez de se voir les uns à côté des autres: enfin, les Rangs & les Qualitez des Personnes y étant si négligemment rapportées,

(278) Gisberti Voetii Bibliotheca Studii Theologiæ, pagg. 256-260 Editionis Ultrajecti, apud Jo. à Waasberge, 1651, in 12. Voiez aussi Daniel Francus de Papistarum Indicibus Expurgatoriis, pag. 210. (279) Journal Littéraire, Tom. XVI, pag. 474. (280) Il a été donné en 1640, imprimé la même Année à Madrid, chés D. Diaz, in folio, & rimprimé avec diverses Augmentations à Geneve, mais sons le même Nom de Madrid, en 1667, in folio. (281) Voiez le Dom Quichotte, Livr. I, Chap. VI; de Pedant joué de Cyrano, Ast. II, Sten. II, pag. \$70.

Foi, y ont introduit des Dates fausses ou supposées, non- section seule-

qu'on y fait, non seulement des Libraires les Auteurs de Livres, mais même des Rois & des Princes auxquels ils sont dédiés, de simples Imprimeurs. C'est ains, par éxemple, qu'on voit avec un extrême Etonnement, & cela non seulement dans ces simples Catalogues, mais même dans des Bibliothécaires de grande Réputation, les Disputationes Joannis de Sacro Bosco contra Deliramenta Joannis de Monte Regio, postérieur néanmoins de 200 Ans à son prétendu Censeur; le Rationale Divinorum Officiorum du fameux Guillaume Durand, Livre imprimé quantité de fois, & conséquemment très connu, changé cependant en De Ritibus Ecclesia Liber; le Discours d'Hermolaüs Barbarus, De Re Uxoria metrice, changé en De Re Uxoria & Meretrice seu Meretricià; & une infinité de semblables Métamorphoses: que les Histoires Ethiopiques d'Héliodore, ou son Roman des Amours de Theagene & de Cariclée, y sont rangées parmi les Histoires réelles & effectives de l'Empire d'Ethiopie; le Discourse of the Grounds and Reasons of the Christian Religion d'An-toine Collins, parmi les Désenseurs de l'Inspi-ration & de la Divinité des Livres de l'Ecriture; Thomas de Cantimpré & Céfar de Heisterbach, les Raconteurs les plus superstitieux de Miracles faux & ridicules, affociés avec Vanini & Beverland leurs Antipodes, & aussi ridiculement placés les uns que les autres parmi les Critiques Sacrez & la Théologie; le Moien de parvenir, & l'Ecole des Filles, parmi les Livres de Missicité & de Spiritualité; l'Historia Scholastica Petri Comestoris, & le Magister Sententiarum, parmi les Litterateurs & les Critiques; le Traité de la Délicatesse de l'Abbé de Villars, parmi les Traités de Chirurgie & de Cuifine; & cent autres Renversemens de cette Espece: enfin, que Nicolas Kesler, Gerard de Leew, Colard Mansion, Erhard Ratdolt, Antoine Vitré, Adrien Moetjens, & divers autres Imprimeurs & Libraires, y sont érigés en Auteurs; pendant que Jean II Roi de Castille, & les Doges de Venise Vendramini & Marcello, y sont risiblement ravalez à la simple Condition d'Imprimeurs. Mais, quelque étrange que soit cette derniere Bévûe, elle se peut bien pardonner à de simples Libraires, puisque des Bibliothécaires distingués, & décorez du Titre de Docteurs, en sont de toutes pareilles: témoin Nicolao Trono, autre Doge de Venise, métamorphosé de même en Libraire dans la nouvelle Edition du Catalogue d'une des plus célébres Bibliotheques de l'Europe (282).

J'A v 0 18 rassemblé un assez grand Nombre de ces sortes d'Editions, d'autant plus dignes d'être indiquées ici, qu'elles sont la plûpart citées par des Auteurs de Réputation, &, par conséquent, très propres à jetter ou consirmer dans l'Erreur. Mais, de peur de trop retarder la Publication de cet Ouvrage, je me contenterai, pour le présent, de donner quelques Exemples notables de chacune de ces Especes d'Editions, les unes citées par de sort habiles Gens, & les autres que j'ai vûes de mes propres Veny.

## I. EXEMPLES D'ÉDITIONS DE DATES DOUTEUSES.

On cite trois diverses Editions du Donatus, toutes trois également douteuses.

10. Le Donatus, non Authoris, sed Libri enjustam, Titulus: Estque Institutio Grammatica, Harlemi Ligno foliatim incisa, ibidemque circa Annum Christi 1440 edita, & sic conglutinata, Teste Petro Scriverio in Tractatu de Arte Typographica. Vulgo Artis Typographica primum Specimen habetur (283).

Tour

<sup>(282)</sup> Voiex, sur tout sela, Biblioth. Barberina, Tom. II, pag. 333. Jacob, Traité des Biblioth. pag. 532. & d'après lui Furctiere, au Mot Imprimerie. Teiffier, Additions aux Eloges de Mr. de Thou, Tom. II, pag. 332. Papadoli Hist. Gymnas, Patavini, Tom. II, pag. 28. Struvii Biblioth. Historica, pag. 266. Antohio de Leon, Biblioth. Oriental y Occidental, pag. 48. Fabricii Syllabus Scriptor. de Verit. Relig. Christ. pag. 526. Biblioth. Hulf. Tom. III, pagg. 20, 22, 24, 25, 66, 272, &c. Biblioth. Menars. pag. 140. Labbe Biblioth. MSS. pag. 347. Reiseri Index vet. Edit. Biblioth. Augustanx, pag. 114. Beughem, Incunabula Typographix, pagg. 80, 83, 90, & 116. Orlandi, Origine della Stampa, pagg. 319, 354, 356, 363, 396. Lenglet, Méthode d'étudier l'Histoire, Tom. II, pag. 456. La Caille, Hist. de l'Imprim. pagg. 43, & 323. Biblioth. Hulf. Tom. I, pagg. 272 & 277. Catal. Libr. impressor. Biblioth. Bodleianx, Tow. II, pagg. 395 & 646. (283) Beughem, Incunabula Typographix, 1826. 54, 55.

seulement plus anciennes que l'Etablissement de l'Imprime-SECTION XVIII. rie

Tour cela n'est que Préjugé & Brouillerie de Beughem. I. Scriverius, qu'il cite, dit ce Donat de Maience, & non de Harlem (284). II. En faire le prémier Essai ou Fruit de l'Imprimerie, c'est contredire Junius, qui regarde comme tel le Spiegel onser Behondenisse; & c'est se contredire soi-même, vû que l'on adopte aussi cela. III. C'est s'exprimer fort mal, que de dire absolument Donatus non Autoris sed Libri Titalus, puisqu'on sait que c'est-là le Nom d'Ælius Donatus, Précepteur de St. Jérome. Ce Volume, qu'on appelle bien à la vérité un Donat, comme on a dit depuis un Despantere, & un Clénard, mais qui n'est point ainsi nommé simplement de son Titre, comme le Micrologus, le Brunellus, le Mămotrectus, &c., que bien des Gens, tout au rebours de Beughem, ont bonnement pris pour des Auteurs: ce Volume, dis-je, n'est point simplement un fort petit Ouvrage de la Qualité de seux gu'on donne aux petits Enfans pour apprendre à lire, comme l'a cru Mr. Chevillier page 283, mais un Recueil de quelques petits Traités de Grammaire composez par Donat, com-me Ars sive Editio prima; De Litteris, Syllabis, Pedibus, & Tonis, Editio secunda; De octo Partibus Orationis; De Barbarismo, Solæcismo, Schematibus, & Tropis; imprimez une infinité de fois, ensemble ou séparez, avec ou sans Commentaires & Explications; & que chaque Nation a approprié à son Usage. On en peut voir un Détail fort sec & fort ennu'ant dans Draudius sous le Mot Grammatica, & dans Lipenius sous le Mot Donati varii, au Tome I' de sa Bibliotheca Philosophica. On en a mis quelquechose en François, sous ce Titre, Le Donnet, Traicté de Grammaire, baillé au Roy Charles VIII de ce Nom: & cela se trouve dans le Fardin de Plaisance, & Fleur de Rhétorique, contenant plusieurs beaux Livres, rimprimé à Paris, ches la Veuve de Jehan Treperel, & Jeban febannot, en 1547, in octavo. 2°. LE Donatus & les Confessionalia, à la

Tête du prémier desquels Alde Manuce le jeune fit voir à Angelo Roccha ces Mots écrits de la Main, disoit-il, de Mariangelus Accurfius: JOANNES FUST, Civis Moguntinus, Avus maternus Joannis Schoeffer, primus excogitavit imprimendi Artem Typis æreis, quos deinde plumbeos invenit; multaque ad Artem poliendam addidit ejus Filius PETRUS SCHOEFFER. Impressus autem est hic Donatus, & Confessio-nalia, primum omnium, Anno M. CCCC. L. Admonitus certe suit ex Donato Hollandiæ, prius impresso in Tabula incisa (285). A côte de cela se lisoient encore ces autres Mots de la même Ecriture, Hac scripsit Mariangelus Accursius, qui pourroient faire soupçonner, que ces prémiers Mots n'étoient qu'une Copie de ce qu'avoit autrefois écrit Mariangelus Accursius sur quelque autre Exemplaire.

QUOIQU'IL EN SOIT, ce qu'on dit-là de Fust est visiblement tiré de la Souscription que Jean Schoeffer son Petit-Fils a mise à la Fin de son Edition du Trithemii Breviarium Historia Francorum, faite à Maience en 1515; de même que ce qu'on y dit du Donat de Hol-lande est visiblement tiré de la Chronique anonime de Cologne, imprimée en cette Ville en 1499, & qui pouvoit tout aussi bien être connue à Mariangelus Accursius en Italie, que le Quintilien d'Omnibonus Leonicenus l'étoit à Tritheme & à l'Auteur de cette Chronique en Allemagne (286): &, pour s'en convaincre, il suffit de conférer ce Narré d'Accursius, tant avec cette Sonscription, qu'avec le Passage de cette Chronique, qu'on trouvera ci-dessous pages 4-10 de la Il Partie. Cependant, asin de ne laisser aucun Doute touchant ces Extraits, j'ajouterai ici quelques légeres Observations sur ce fameux Passage de Mariangelus Accur-

On ne sait en aucune façon ce que ce peut être que ces Confessionalia; cet Auteur étant absolument le seul qui les ait indiqués. Ainsi,

A

je n'ai rien à y opposer.

(284) Scriverii Laure-Crans, pagg. 48-50. Naudé, Addit. à l'Hist. de Louis XI, pag. 261. Oudin de Script. Ecclel. Tom. III, col. 2744. (285) Ang. Roccha de Bibliotheca Vaticana, pag. 411. (286) Poiez et atsfins les Citations (51) & (61).

rie en certaines Villes, mais même fort antérieures à fon sterieures de fon Ori-

A L'E'GARD du Donatus, il est bien vrai, que Jean Fust & ses Associés en ont donné un; mais imprimé avec des Planches de Bois gravées, comme le reconnoissent expressément Salmuth & Hagenbruch, ci-dessus Citations (76) & (77); & non avec des Caracteres de Plomb, Typis plumbeis, comme le dit bien clairement ici Mariangelus Accursius. D'ailleurs, comme il n'y avoit absolument à ce Donat aucune Indication, ni de Ville, ni d'Imprimeur, ni de Date; & que la Conjecture sur tout cela y étoit simplement écrite de la Main, soupçonnoit-on, de cet Accursius (287); ce n'est-là qu'un Soupçon sondé sur une Incertitude: & un pa-

reil Argument ne prouve rien.

QUANT au Donat de Hollande, cité tant de fois depuis, & avec tant d'Emphase, par Scaliger, Scriverius, Boxhornius, en un mot par tous les autres Partisans de Harlem (288), qui n'ont néanmoins aucun autre Garant que ce Mariangelus Accursius, il n'est vraisemblablement sonde, que sur ce qu'Ulric Zel, Libraire de Cologne, voisin de la Hollande, & qui y commerçoit apparemment, pouvoit avoir entendu dire consusement, & raconté de même à l'Auteur de la Chronique de Cologne, de l'Eta-blissement de l'Imprimerie à Harlem, & de l'Impression d'un Donat en cette Ville. Or, comme je l'ai suffisamment prouvé ci-dessus (289), cet Etablissement de Harlem sut formé par Guttemberg, qui put bien s'y affocier avec Laurent Coster, du Secours duquel il eut probablement besoin-là, comme il avoit en besoin de celui de Fust. à Maience; & qui commença peut-être par y imprimer un Donat, non pas avec des Tables de Bois gravées comme l'infinue le Chroniqueur de Cologne, ou plûtôt le Libraire Zel, mais avec de vrais & réels Caracteres de Fonte. C'étoit un léger Essai, par lequel commençoient volontiers alors ceux qui établissoient de nouvelles Imprimeries. On vient de voir, qu'il avoit commencé par-là luimême avec ses anciens Associés à Maience; & l'on sait, que ce sut aussi par-là, que commencérent depuis Conrad Sweynheym & Arnold Panuartz, les deux prémiers Imprimeurs de Rome, qui peuvent bien n'avoir pas plus mis leurs Noms à ce prémier Essai de leur Presse, qu'à quelques autres de leurs prémieres Impres-

fions (290).

SANS infister plus affirmativement sur ce Donat inconnu de Hollande, en voilà donc deux autres bien connus & bien certains. Or, de ces deux-là, il est très probable, que celui, que le jeune Manuce sit voir à Roccha, étoit celui de Rome; & cela, tant parce qu'ils étoient alors en cette Ville, où il est naturel qu'il s'en soit conservé quelque Exemplaire, que parce que celui qu'ils virent étoit de Caracteres de Fonte, ce qui ne convient point du tout à celui de Fust. Peut-être pourroit-on trouver quelque Eclaircissement sur cela dans l'Académie de Pise, où l'on sait que la Bibliotheque de Manuce a été transportée, & où se retrouveroit peut-être cet Exemplaire.

NAUDE' s'est extrémement trompé, lors qu'il a dit que l'Auteur de la Chronique anonyme de Cologne, escrite longtemps après ce Mariangelus Accurssus, aura suivi son Erreur touchant le Donat de Hollande (291). Car, c'est précisement tout le contraire. La Cause de son Erreur vient de ce qu'il fait cette Chronique trop nouvelle, en ne jugeant d'elle que par l'Edition de 1499; & Mariangelus Accursius trop ancien, en le plaçant avant 1500, au lieu de le placer plus de trente Ans plus tard. En estet, il est certain, qu'il dédia à Antoine. Fugger, à Augsbourg, le 1 d'Avril 1533, son Ammianus Marcellinus, à Mariangelo Lecursio Mendis quinque millibus purgatus, & Libris quinque auctus, ultimis nunc primum ab eodem inventis, magnisque Edition, imprimée à

(287) Naudé, Addit. à l'Hist. de Louis XI, pag. 261. Chevillier, Orig. de l'Imprim. pag. 27. (288) Scaliger, in Consutation. Fabula Burdonum, pag. 361. Scriverius, in Laure-Cranz, page. 49, & 99. Boxhornius, in Theatro Hollandia, pag. 138. & in Différent. de Inv. Typograph. pag. 37. Variique alii. (289) Session VII, Citation (99), & Remarg. (8). (290) Voiez ci-dessits La Sest. XII, Nom. IV, ams la Nove. (291) Naudé, Addit. à l'Hist. de Louis XI, pag. 262.

SECTION Origine: & les Curieux, ou peu Connoisseurs par eux-mêmes

Augsbourg, chés Silvain Otmar, en 1533, in folio. Le Toppi, & le Nicodemo, avoient donc beaucoup mieux rencontré que Naudé, en

le faifant fleurir en 1533 (292).

3°. LE Donatus, imprimé à Cologne, chés Quentel, en M: CCCC. LVII., in quarto. Quelques - uns parlent de cette Edition (293): & Mr. le Duchat me fit l'Honneur de m'écrire le 18 de Mai 1722, que Mr. La Croze & lui l'avoient vûe & éxaminée plus d'une fois; qu'elle étoit actuellement à Dresde, dans la Bibliotheque du Baron de Besser; & qu'au bas du Titre, tout entouré de Figures en Forme de Vignetes, se lit bien distinctement à Cologne, chés

Quentel, M. CCCC. LVII.

CETTE derniere Particularité détruit suffifamment l'Ancienneté prétendue de cette Edition. Dans les prémiers Tems de l'Imprimerie, on ne mettoit point ainsi de Titres aux Livres, sur-tout de Titres accompagnés du Nom de l'Imprimeur, & encore moins des Titres enjolivez de Figures & de Vignetes, ainsi que celui-là. Si Mr. le Duchat m'avoit marqué le Prénom de ce Quentel, peut-être se seroit-il trouvé, que c'est une Edition, non du vieux Henri Quentel, qui ne commença à imprimer, qu'en 1479, mais de Pierre son Fils, ou d'Armold son Petit-Fils, célébres Imprimeurs du XVI Siécle; & qu'un C, échappé de la Forme, l'avoit ainsi vieillie d'un Siécle entier.

On ne cite que deux Editions prétendues de Maïence du Doctrinale ALEXANDRI DOLEN-SIS sen de Villa Dei, & des Tractatus Logicales

PETRI HISPANI.

1º. LE Doctrinale ALEXANDRI GALLI, & les Tractatus Logicales PETRI HISPANI, imprimez, felon Junius, & la plûpart de ses Partisans, à Maience, par Jean Fust, en 1442; & cela, avec les mêmes Caracteres, qu'il avoit volez, selon le Récit du même Junius, cinq Ans plus tard à Laurent Coster en 1447 (294). Sans parler de la Contradiction maniseste de cet Exposé, personne n'a jamais vû de pareilles

Editions: & tous ceux, qui en ont parlé, ne l'ont fait que sur la Bonne-Foi de Junius & de ses Copistes, sans recourrir au moindre Examen. Jusqu'à ce qu'on nous les montre, ou au moins qu'on nous les fasse yoir bien & dûment attestées par d'habiles Gens nullement intéressés dans la Querelle entre Maïence & Harlem, elles ne sont donc nullement recevables.

AU-RESTE, ces deux Ouvrages, accompagnés de nombreux Commentaires, ont été imprimez quantité de fois dans le XV Siécle. Les Tractatus seu Summa Logicales PETRI HISPANI, vulgairement attribuées au Pape JEAN XXI, étoient la Logique vetilleuse & plus sophistique qu'instructive du même Age, qu'ALEXANDER DE VILLA DEI, Moine Franciscain de Dole au XIII Siécle, avoit composée en Vers Leonins, dont voici les prémiers:

Scribere Clericulis paro Doctrinale novellis, Puraque Doctorum sociabo Scripta meorum. Quamvis hec generalis non sit Doctrina satis, Proderit ipsa tamen plus Nugis Maximiani.

Comme ces merveilleux Vers avoient banni des Ecôles ceux d'un certain Maximianus dont par-le le dernier, ils lé furent à leur Tour par ceux de fean Despantere au Commencement du XVI Siécle, auxquels vers le Milieu du XVII les Méthodes versisées de Mrs. de Port-Roial firent subir le même Sort, qu'elles acheveront peut-être bientôt de subir pareillement elles-mêmes.

CE fut, dit-on, un Vers de ce pitoiable Ouvrage du Moine Alexander, qui causa la Mort de l'illustre & savant Cardinal Bessarion. Le Pape Eugene, dit Brantôme aussi agréablement que peu éxactement selon sa Coutume, Le Pape Eugene ayant une sois envoyé vers Louis XI un grand, suffisant, & docte Personnage du Pais Grec, nommé Bessario, pour son Légat à

(292) Toppi, Biblioteca Napolet. pag. 206. Nicodemo. Addizioni alla Bibliot. Napolet. pag. 170. (293) Voirz Maittaire, pag. 32. (294) Voirz Hadriani Junii Batavia, Cap. XVII, pagg. 253-258 Edit. Lugd. Bat. ap. Rapheleng. 1588, in quarto; & fur-tent pag. 271, où il remarque, qu'il écrivoit en 1575, 128 Ans après le prétendu Vol de Fust, c'est-à-dire en 1447.

mes, ou prévenus par les Brocanteurs & les Libraires, ou peu en garde

Barbara Græca Genus retinent quod habere folebant;

E, sans lui faire autre Responce, le planta-là tout esbaby...: dont le pauvre Révérendissime ent tel Desplaisir & Despit, que, retourné à Rome, il en mourut (295). Où Diable, continue Brantome, ce Roi avoit-il pris ce Vers, pour le dire & appliquer si à propos? Ailleurs, sans doute, qu'où lui-même avoit trouvé, que ce Cardinal avoit été envoié par Eugene IV, mort longtems avant que Louis XI sût Roi, & que Charles sût Duc de Bourgogne. Mais, le bon Brantome n'y regardoit pas de si près; &, sans s'inquiéter, ni de Chronologie, ni de Géographie, il étoit toujours très content de lui-même, pourvû qu'il débitât en passant son petit Conte. Si celui-là a quelque Réalité, il a dû arriver, non pas sous Eugene, mais sous Sixte IV; & ce sera apparemment ce Nombre de IV, qui aura brouillé les Idées de Brantome. On attribue un pareil Trait à François I, qui, voulant se saiste le Chancelier & Cardinal du Prat,

inséra, dit-on, dans l'Ordre qu'il donna à ses Trésoriers de ne lui plus rien paier, ce dernier Vers de la III Eglogue de Virgile:

Claudite jam Rivos, Pueri; sat Prata bibe-

2º. LE Doctrinale ALEXANDRI GALLI, & les Tractatus Logicales PETRI HISPANI, citez par Beughem, & d'après lui par Oudin, comme imprimez à Maience, en 1462 (296). Mais, ils ne doivent probablement leur Existence qu'à un Renversement de Chiffres, c'est-à-dire de M. CCCC. XLII., Date de la prétendue précédente Edition, en celle de M. CCCC. LXII; ou bien, comme le conjecture Chevillier, qu'au Dessein formé de rectifier l'Anachronisme étonnant de Junius, remarqué ci-dessus Citation (294).

# IF EXEMPLE D'ÉDITIONS DE DATES FAUTIVES.

JE ne prétens point mettre en ce Rang les Editions du MARTIALIS totum Opus impressum Ferraria Die secunda Julii M. LXXI. noté ci-dessus Section XII, Num. XXII; de l'Herbarius, imprimé certainement à Maience, en Lxxiiij, in quarto, puis qu'on y voit les Armes de Schoiffer; ni de quantité d'autres Livres de pateilles Dates; parce qu'il paroit, que c'est à dessein, que leurs Imprimeurs en ont ôté les Millesimes & les Centesimes: mais, seulement, celles où il est visible qu'il y a manisestement Erreur, soit dans les Auteurs qui les citent, soit dans l'Impression même, ainsi que dans la suivante.

CLAU-

(295) Brantome; Hommes Illustres François, Tom. I, pagg. 52; 53. Naudé, Addit. à l'Hist. de Louis XI, pag. 20. Nicolao Comneno Papadoli, Hist. Gymnasii Patavini, Tom. II, pag. 173, attribue mat-à-propos cela à Louis XII, de lini fait dire cet autre Vers,

Græca per Aufonios Fines fine Lege vagantur.

Mais., Bessarion étoit mort bien avant que Louis XII sut Roi; &, d'ailleurs, ce n'étoit pas-là le Génie de ce bon Prince. [296] Beughem Incunab. Typograph. pag. 9. Oudin de Scriptor. Eccles. Tom. III, col. 2744. Voiez Chevillier, pag. 22.

garde contre leurs Infinuations, y font affez fouvent trompez. SECTION XVIII. TELS

CLAUDII PTOLEMEI Cosmographia five Geographia Libri VIII, Latine, Interprete JACOBO ANGELO, cum Tabulis: imprimez, dit-on, Bononia, 1462, in folio.

CETTE Edition,,, ajoute Mr. l'Abbé

Lenglet (297), ,, se trouve dans la Bibliotheque , de Mr. Colbert; & l'on prétend, qu'elle est , antérieure à la fameuse Edition de la Bible de , Maience de 1462, que l'on a pris longtems

,, pour le prémier Livre imprimé.,, EN EFFET, cette Date, & cette Observation, se trouvent, non seulement dans la Bibliotheca Colbertina page 98, mais même dans le Catalogus Librorum Bibliothecæ Comitis de Hoym page 327, où l'on s'étend un peu plus en ces Termes: Стапри Ртогем жи Cosmographia, Latine ex Graco, JAC. AN-GELO Interprete, sum Tabulis in Æs incisis; " impressa Bononia, Opera Dominici de Lan pis, Civis Bononiensis, Anno 1462, Mense Hunii 23. Editio anterior Bibliis Mogunti-

Voila' qui est bien positif: mais, avec tout cela, on ne le peut regarder, que comme une Chimere, à moins que de vouloir renverser d'un seul Trait tout ce qu'on connoit de bien certain de l'Introduction & de l'Etablissement de l'Imprimerie en Italie, & principalement à Boulogne, où l'on sait qu'on ne commença à imprimer, qu'en 1471 (298). Il seroit donc fort à souhaiter, que cet Abbé, très capable de s'en bien acquitter, eut pris la Peine d'éxaminer ce Livre avec soin sur les Lieux-mêmes, afin de pouvoir nous exposer bien positivement ce que ce peut être que cette Edition si vantée.

PEUT-ETRE ne s'agit-il-là, que de quelque Renversement dans les Chisfres de cette Date, ce Dominicus de Lapis aïant effectivement imprimé à Boulogne. La prémiere de ses Editions, qu'on connoisse, est l'Opus BENEDICTI DE NURSIA ad Conservationem Sanitatis, imprimé à Bologne, en 1477. in quarto: & si l'on éxaminoit bien celle dont il s'agit ici, peut-être y trouveroit-on des Chiffres. des Signatures, & des Reclames, & se convaincroit-on par-là, qu'elle est plus nouvelle que sa Date. C'est au moins ce que me font croire les Cartes gravées en Cuivre dont on la dit ornée: car, cette Espece de Gravûre, qui, en 1462, ne faisoit encore que de naitre, ne s'emploioit dans ses Commencemens que pour de simples Figures, & non pas pour des Corps confidérables d'Ouvrages tels que celui de Ptolémée.

#### III. EXEMPLES D'EDITIONS DE DATES CORROMPUES A' DESSEIN.

IL y a beaucoup plus d'Editions de cette Espece qu'on ne s'imagineroit: &, si l'on vouloit mettre en ce Rang toutes celles dont les Libraires ont refait les Titres, & renouvellé les Dates (299), le Nombre en seroit infini. Mais, je ne prétens parler ici que de celles, qui tiennent de l'Imposture, & que l'Intérêt & la Mauvaise-Foi ont fait alterer ainsi; comme diverfes Personnes s'en sont plaintes, & particulièrement le Pere Orlandi, en ces Termes: La Malizia, o l'Interesse, de gli Uomini vi abbiano sagiungere a Mano, con la Penna, certi Millesimi apocrisi, nei quali la Stampa non era pur anco stata sognata (300). Je n'en donnersi pour le présent que les Preuves suidonnerai, pour le présent, que les Preuves suivantes.

Pars Prima Secunde Sansti THOME, à la Fin de la quelle j'ai lû bien distinctement: Preclară boc opus prime secăde sancti thome de aquino. Alma in vrbe moguntina. inclite nationis germanice. quă dei clementia tam alti ingenij lumine. donog3 gratuitu. ceteris terrarf nacoib9 pjerre illustarega dignata e. Artificiosa quadă adinuençõe impmedi seu caracterizandi absq3 vlla calami

(297) Méthode pour étudier l'Histoire, Tom. 111, pag. 8. (298) Voiex ci-dessus la Sedios XII, Num. IV & XXI. (299) Voiez ci-dessus la Citation (eee). (300) Orlandi, Origine della Stampa, pag. 7.

Tels furent l'Origine & les Progrès de l'Imprimerie jusqu'en 1500, non-seulement selon les Ecrivains les plus voisins Notice des de l'Imprimerie.

calami exaratione sic essigiată. S ad eusebiă dei industrie est consummată, p. petră schoisfer de gerns'hem. Anno dăi millesimo quadringentesimo quiquagesimo smo. Octava die novembris. Sit laus deo: &, au dessous, les Armes de Fust & de Schoisfer.

C'E'TOIT un parfaitement bel Exemplaire, imprimé sur Velin, in folio. Cette Date m'embarassa d'abord. Mais, après avoir bien éxaminé le Livre, je reconnus enfin, à divers Endroits, & en le comparant ensuite avec un autre Exemplaire, que c'étoit l'Edition de 1471, dont on avoit très adroitement effacé du Mot septuagesimo les quatre Lettres sept, pour y substituer ces quatre autres quiq, en faire ainsi le Mot quinquagesimo, & vanter de cette sorte ce Volume comme une Edition de 1451. Cela étoit si proprement rétabli avec des Caracteres de Fonte, qu'il étoit bien difficile de s'en appercevoir: & ce ne fut, qu'en présentant le Velin à la Chandelle, que je découvris enfin l'Esfaçure, qui avoit été très légérement faite. Ce Piége étoit d'autant plus habilement tendu, que cette Edition de 1471 est d'un assez mauvais Caractere, fort irrégulier, & horriblement chargé d'Abbréviations presque indéchiffrables; & que la grande Simplicité de son Titre, Incipit prima pars secunde edita a fratre Thoma de Aquino, étoit toute propre à faire-réuffir la Fourbe. Comme celui, qui me fit voir ce Volume, étoit en même tems Împrimeur & Libraire, je le soupçonnai d'autant plus aisément d'être l'Auteur de cette Supercherie, que c'étoit d'ailleurs un Homme d'assez peu de Bon-

MR. Schelhorn a remarqué dans la Bibliotheque de Mr. Raymond Krasst, Bourguemaitre d'Ulm, un CICERO de Officiis d'Édition de Fust & de Schoisser en 1465, altéré de même dans la Date, où l'on avoit si habilement changé le lxy en xl, qu'à peine pouvoient s'en appercevoir ceux-mêmes qui connoissoient déjà le Livre (301).

MR. Middleton, Auteur d'une curieuse Dissertation concerning the Origin of Printing in England, &c., imprimée à Cambridge, chés Guill. Thurlbourn, en 1735, in quarto, y dit après Bagford, qu'on montre à Harlem un Bartholomaus de Proprietatibus Rerum en Flamand, imprimé en M. CCCC. XXXV., en grand in quarto; & ajoute, que c'est une Date frauduleuse, en ce qu'on en a fort subtilement effacé le Chiffre L (302). Mais, Mr. Uffenbach, qui a vû deux diverses fois ce même Volume à Harlem, dit y avoir bien 1û м. сссс. LXXXV (303); & je peux aussi affirmer la même Chofe. D'ailleurs, j'en ai vû un autre Exemplaire, où cette Date étoit éxactement exprimée en ces Termes: Hier eyndet der Boeck welck ghehieten Bartholomeus van den Proprieteyten der Dinghen, in den Iaar ons Heeren M. CCCC. ende LXXXV. op ten heylighen Kersavent. Ende is gheprint ende oeck mede voleyndt te Haerlem in Hollant, ter Eren Godes ende Leringhe der Mensch, van my Meester JACOP BEUAERT, geboren van Zierinzee. C'est un in folio, & non un in quarto.

## IV. EXEMPLES D'EDITIONS DE DATES ININTELLIGIBLES.

VEGETIUS & alii de Re Militari, à la Finduquel il y a, Impressum Venetiis, per Joannem de Tridino aliàs Tacninum, Anno Domini M. CCCC. IC. VIIII. Die xx Aprilis. Regnante illustrissimo & excellentissimo Do. Augustino Barbadico. C'est un in quarto de très belles Lettres.

LA même Date, précisément en autant de Mots & de Lettres, se trouve à la Fin d'un VALE-

(301) Schelhornii Amoenit. Litterar. Tom. 111, pagg. 121, 122. (302) Middleton, Differtation conc. the Orig. of Printing. in England, pag. 7. (303.) Schelhornii Amoenit. Litter. Tom. IX, pag. 981.

de ce Tems-là, & ceux qui en ont fait depuis les plus éxactes Recherches, mais même felon les Monumens les plus certains

VALERIUS PROBUS de Litteris Romano-

rum, imprimé de même in quarto.

MR. Maittaire explique ces Chiffres par 1509: mais, cela ne fauroit être; ce Barbarigo n'aïant régné, que depuis 1486, jusqu'en 1501. Ainsi, il faut que ces Editions aïent été faites dans cet Espace de Tems; peut-être en M. CCCC. XC. VIIII., un 1 aïant pris la Place

du x.

CETTE double Faute est d'autant moins étonnante, que ce Joannes de Cereto de Tridino, qui se faisoit surnommer Tacuin, étoit un Imprimeur très inéxact, s'il en faut croire les Plaintes ameres de Mancinellus. Si quis, dit-il, Antonii Mancinelli Opuscula, jam sapius per Joannem Tacninum, Latina Lingua Exitium, Venetiis impressa, inde Mediolani, & alibi extra Urbem per alios, qui Exemplaria Tacuini secuti funt, legerit; nullam illis Fidem adhibeat, corrupta enim maxima ex Parte. Qua de Re Vulcano tradiderit emendanda, ematque Romæ impressa .... Tuncque Mancinellum, non Tacuinum, legerit (304). Le Mal est, que son egregius Vir, Magister Eucharius Silber, alias Franck, qui se surnommoit quelquesois en Grec Argyrios, comme en Latin Argenteus, n'étoit pas plus éxact que Tacuin; & que Fernus s'en étoit plaint plus vivement encore, comme on l'a vû ci-dessus Citation (1).

#### V. Exemples D'Editions Absolu-MENT IMAGINAIRES.

Je ne me propose point de parler ici des prétendus Livres imprimez, dont l'Empereur Fré-

déric II enrichit sa très exquise Bibliotheque; parce que le bon Pere Jacob, qui débite sérieusement cela, ne connoissoit apparemment guéres mieux l'Age de ce Prince, que la Personne de son prétendu Evêque Halam, & celle de son Luthérien imaginaire Articulus Alsmacaldus, qui lui a été si souvent reproché (305): ni les Livres sur le Droit, la Philosophie, la Médecine, & les Langues savantes, que les Journalistes de Trévoux affirment trop positivement, que le même Empereur Frédéric II fit imprimer à ses Dépens (306); parce que cela n'est apparemment fondé que sur le Mot editus de leur Pere Giannettasio mal interprété: ni de l'Apocalypse imprimée il y a trois ou quatre cens Ans, disoit Scaliger, il y a déjà environ 130 Ans, à la page 27 de ses Scaligerana; parce qu'il n'y a nullement à s'arreter sur ce qu'on lui fait débiter dans un pareil Recueil: ni des Catéchismes, qu'un bon Catéchiste Allemand s'imaginoit avoir été imprimez dès le Tems du Prophete Isaie, im Drucke heraus gekomen (307); parce que c'étoit Ignorance toute pure : ni du R. SELOMONIS BEN MELECH Miclal Fophi, seu Perfectio Pulchritudinis, donné, à la page 220 du Catalogus Librorum Jo. B. Fatio & Joan. de la Faye, pour imprimé Amst. Creat. 1445, in quarto; parce que c'est la Bévûe risi-ble, ou plûtôt la Correction téméraire, de l'Editeur de ce Catalogue, qui, tout stupéfait à l'Aspect inconnu de la Supputation Judaique Anno Creationis 5445, qu'un très habile Hom-me avoit éxactement notée, la prit pour une groffiere Erreur, & crut admirablement la corriger en changeant simplement le prémier 5 en 1;

Franck, 1503, in quarto. Voiez le Giornale de' Letterati d'Italia, Tom. XXVIII, pagg. 156, 157. Ce Mot Silber, se trouvant quelquesois rendu par Argenteus, a fait croire à l'Auteur, pag. 186, que cet Imprimeur Romain étoit de Strasbourg. Mais, c'est une Erreur. Il étoit de Passaw. (305) Jacob, Traité des Bibliotheq. pag. 185; & Biblioth. Pontificie pag. 455. Les Broires de ce dernier Ouvrage sont si lourdes & si nombreuses, que Jean-Gottlieb Möllerus s'est en chigé d'en faire un Recueil sous le Titre de Disquissito Historico-Litteraria de Erroribus Ludovici Jacob à Sto. Catolo Carmelite, & de la faire imprimer à Rostock, en 1693, in quarto. (306) Mém. de Trévoux, Février 1721, pag. 291. Mr. La Croze a cru voir là-dedans de la Malignité, & un Dessein formé d'appuier le Sisteme extravagant du P. Hardouin coutre tous les Ecrivains de l'Antiquité: voiex l'Hist. d'un Voiage Litteraire sait en m. DCC. XXXIII, pag. XXIII, Mais, je crois, qu'il s' trompe, & qu'il n', a-là que de l'Ignorance, non plus que dans le Mot Hawn, dont les mêmes Auteurs se servent, Février 1734, pag. 257, pour traduire Havnia. (307) Heumanni Conspect. Reipubl. Litter. pag. 3.

tains & les plus autentiques qui nous en restent: & je ne sau- concrus rois mieux finir, qu'en indiquant ici les différentes Noti-

ne s'appercevant pas, qu'il en faisoit ainsi un Livre imprimé plus de deux cens Ans avant le Déluge, & ignorant absolument sans doute, qu'en l'An 1445 de Jésus-Christ, il n'y avoit encore aucune Imprimerie au Monde: ni, enfin, des Impressions que certain Bibliographe faisoit remonter jusqu'à la Création du Monde, Annales Typographici ab Orbe equdito; parce que le bon-homme ne savoit ce qu'il disoit. Mais, voici quelque-chose de plus spécifié.

Un Livre de Mathématiques du Cardinal PIERRE D'AILLY, imprimé avec beaucoup de Figures en 1410. Comme on pourroit s'imaginer, qu'il ne s'agit-là que de quelque Erreur de Chiffres, il est bon de rapporter les Paroles mêmes de l'Auteur, qui y affirme qu'il possédoit lui-même cette prétendue Edition, qui la regardoit comme réellement de ce Tems-là, & qui en transcrit la Date, non en Chiffres, mais en Paroles exprimées tout au long. J'ai devers moi, dit il, un des Livres du Cardinal Pierre d'Ailly, achevé d'imprimer l'An mil quatre cent dix, le douziesme Aoust, au Commencement que l'Art d'Imprimerie fut en Usage en France, dans lequel il y a grand Nombre de Figures de Mathématiques (308). Mais, il n'avoit sans doute pas mieux examiné ce Livre-là, que les prétendues Raretez, Monstres, & Merveilles, dont il a farci ses Relations & sa Cosmographie, & qui ont fait dire fort plaisamment de lui, à propos de son grand Crocodile, que détoit bien la plus grosse Bête du Monde (309). Pages 109 & 110, après avoir dit, que l'Art de l'Imprimerie a été inventé en 1442, il ajoute aussitôt, que Conrad l'exerça à Rome vers l'An 1400: ce qui n'est point du tout étonnant, vû l'Ignorance crasse, la Crédulité puérile, & la Vie dissipée, de ce Moine déréglé & courreur (310).

STI. ATHANASII, Alexandria Archiepiscopi, seu veriàs The ophylacti, Bulgaria Archiepiscopi, Enarrationes seu Commentarii in omnes Divi Pauli Epistolas, Latinè, Interprete Christophoro Porsena [Persona] Romano; avec cette Indication: Opus excusum primo Roma, Tempore Sixti [ I V nempe, ] cui Interpres id nuncupavit, Anno 1469, in folio.

CETTE Edition est attestée par quantité d'Auteurs célébres (311): & il seroit bien difficile de mieux appuier l'Autenticité d'une Impression. Malgré tout cela, je ne doute nullement, qu'elle ne soit absolument fausse. En effet, quoi qu'en puissent dire tant de différens Auteurs, ce Livre aïant réellement été impri-Auteurs, ce Livre afant reestement ete imprimé à Rome, en 1472, 1477, & 1496, je crois d'autant plus volontiers, que cette derniere Edition a donné lieu, par un Renversement de 1496 en 1469, à l'Edition prétendue de cette derniere Année, que cet Ouvrage a bien pû être dédié à Sixte IV en 1472 & 1477, & cette Dédicace être rimprimée en 1496, mais mullement en 1460, puisque ce Pape n'a mais nullement en 1469, puisque ce Pape n'a été élu que deux Ans après vers le Milieu de l'Année 1471. Mais, d'où vient donc tant de différens Auteurs semblent-ils s'être donné le Mot pour affirmer si mal-à-propos la même Chose? De la mauvaise Habitude où ils sont presque tous de se copier servilement les uns les autres, sans recourrir au moindre Examen. Et, comme on voit, pour produire cette Répétition si surprenante de la même Erreur, il a sussi que Gesner, ou celui de qui il a pu tirer cette mauvaise & sausse Date, s'y soit inconsidérement trompé le pré-

(GG) Les

<sup>(308)</sup> Thevet, Eloges des Hommes savans & illustres, Tom. VII, pag. 89. (309) Perroniana, pag. 373. (310) Thuani Histor. Libr. XVI, pagg. 501, 502. (311) Gesneri Bibliotheca, folio 98 & 615. Epitome Biblioth. Gesneri, pagg. 87 & 790. Possevini Apparatus Sacer, Tom. II, pag. 475. Labbe de Scriptor. Ecclesiast. Tom. II, pag. 415. Oleani Biblioth. Ecclesiast. Part. II, pag. 202. Cave Hist. Litter. Ecclesiast. pag. 536. Beughem Incunab. Typograph. pag. 133. Du Fin, Bibliotheq. des Auteurs Ecclesiast. XI Siécle, pag. 395. Fabricii Biblioth. Graca, Vol. VI, pag. 288. Oudin de Scriptor. Eccles. Tom. II, col. 710. Orlandi, Origine della Stampa, pag. 415. Le Long Billoth. Sacra, pag. 986.

### 118 HISTOIRE DE L'IMPRIMERIE.

CONCLU- ces des Ecrivains qui nous en ont conservé l'Histoire (GG).

(GG) Les Notices des Ecrivains qui nous

en ont conservé l'Histoire. ]

JE m'étois flatté d'en trouver une, au moins des plus anciens, dans les Pandettes de GES-NER; mais, son Article particulier De Typographia n'indique absolument que les seuls Polydore Virgile, & Baptiste Fregose (312); encore celui-ci est-il beaucoup plus Moraliste qu'Histo-

SCRIVERIUS en a donné IV différentes dans sa Laure-Crans voor Laurens Coster; la I, générale, pages 85-87; la II, des Ecrivains savorables à Maïence, pages 59-61; la III, des Ecrivains savorables à Strasbourg, pages 61 & 62; la IV, des Ecrivains savorables à Harlem, pages 118 & 119; & elles sont toutes affez curieuses. A la Tête de la prémiere, il remarque, que divers Ecrivains illustres du XV Siécle, tels que Mattheus Palmerius, Antoninus Florentinus, Flavius Blondus, Jean Gobelin ou Pie II, Nicolas de Cusa, Jaques Piccolomini, & B. Platine, n'ont rien dit de l'Invention de l'Imprimerie à Maïence. Mais, il n'y a rien-là de fort étonnant, vû que tous ces Gens-là n'éxistoient plus lors de l'Introduction de l'Imprimerie en Italie, exceptez Piccolomini & Platine; encore prétend-on que celui-ci en ait parlé. Scriverius pouvoit, & devoit, remarquer de même, qu'ils n'en ont pas plus dit de l'Invention de cet Art à Harlem. Mais, par-là, son Observation se réduisoit à rien.

BERNARD DE MALLINKROT a mis, au devant de sa Dissertatio Historica de Ortu & Progressu Artis Typographica, un Essai d'une pareille Notice. Mais, outre que ce n'est qu'une simple Liste de Noms d'Auteurs, sans la moindre Spécification de leurs Ouvrages, ni de leurs Editions, elle ne s'étend que jusqu'au Tems de Mallinkrot; &, depuis cela, beaucoup d'autres Auteurs ont traitté le même

Sujet.

CELLE de MAXIMILIEN FAUST, qu'on trouve sous le Mot Typographia, à la page 695 de ses Consilia pro Errario, n'est pas à beaucoup près si ample, mais indique mieux les Titres & les Editions des Ecrits dont elle parle.

CE qu'ont ramassé à cet Egard Duret dans son Trésor de l'Histoire des Langues de cet Univers (313), LIPENIUS dans sa Bibliotheca Philosophica (314), JEAN-GEORGE SCHIELEN dans sa Bibliotheca enucleata sive Aurisodina Artium & Scientiarum (315), PIERRE MEGERLIN dans son Theatrum Divini Regiminis seu Index Historico-Chronologicus locupletissimus (316), GASPAR THURMANN dans sa Bibliotheca Academica (317), Mr. FABRICIUS dans sa Bibliographia Antiquaria (318), & le Pere Orlandi dans son Origine della Stampa (319), se renferme dans sept Indices affez indigestes de quelques Ecrivains concernant l'Imprimerie.

MAIS, la Notice de ses Historiens, que nous a donnée B. G. STRUVE (320), est beaucoup meilleure & plus utile, quoique fort incomplete & trop peu méthodique.

JE m'étois proposé d'en ajouter ici une incomparablement plus ample, tant des Historiens généraux de l'Origine & des Progrès de l'Imprimerie, que des Historiens particuliers de l'Etablissement de ce bel Art en certains Etats, certaines Villes, certaines Sociétez tant Civiles que Religieuses, chés certains Particuliers, pour certaines Langues, &c.; & de l'accompagner d'Observations Historiques & Critiques touchant ceux de ces Auteurs que j'ai pû éxaminer moi-même: mais, la Briéveté du Tems, & l'Année 1740 déjà commencée, ne me permettant plus de retarder la Publication du présent Ouvrage, je me vois très desagréable-ment obligé de la renvoier à quelque Occafion, fi-non plus naturelle, du moins plus favorable.

(312) Gefneri Pandectæ, fol. 171 vsc. (313) Chap. LXXXIV, pagg. 981, 982. (314) Tom. II, pag. 506, Voie Typographia. (315) Pag. 600, Tisulo Typographia. (316) Pag. 336, Tisulo Typographia inventa. (317) Pag. 239, Tisulo Artis Typographicæ Origo. (318) Cap. XXI, Paragr. XI, pagg. 614-616. (319) Pagg. 247 & 248. (320) Introd. in Notic. Rei Litter. pag. 892, & seqq.

Fin de la prémiere Partie.

# HISTOIRE

DE

# L'IMPRIMERIE;

SECONDE PARTIE,

CONTENANT

DIVERSES PIECES IMPORTANTES

POUR LA

CONFIRMATION DE LA PREMIERE.

II. Part,

A





# HISTOIRE

DE

# L'IMPRIMERIE;

SECONDE PARTIE,

CONTENANT

DIVERSES PIECES IMPORTANTES

POUR LA CONFIRMATION

DE LA PREMIERE.

## AVERTISSEMENT

ES Piéces suivantes sont toutes très curieuses, & très importantes pour la Connoissance de l'Origine & des prémiers Progrès de l'Imprimerie; & je les ai d'autant plus volontiers reproduites ici, qu'elles sont toutes tirées d'Ouvrages extrémement rares & difficiles à rencontrer.

A 2

I.

### I. PIECE.

### TEMOIGNAGE DU CHRONIQUEUR ANONIME DE COLOGNE.

Van der Boych-Drucker-Kunst: wanne, wae, ind durch wen, is vonden dye unvysprechlich nutze Kunst Boicher tzo drucke. C'est-à-dire, De l'Imprimerie: quand, où, & par qui, a été trouvé l'Art inéxprimablement utile d'imprimer des Livres. C'est le Titre d'une Espece de Dissertation insérée aux Feuillets cccxj. & cccxij. de la Chronica van der Hilliger Stadt van Coellen, imprimée à Cologne, chés Jean Koelhoff, en 1489, 90, 94, & 99. in folio; & dont le célébre Bernard de Mallinkrot nous a traduit en Latin ce qui suit, & qui en fait tout l'Essentiel.

ARS bec Typographica, summe estimanda, inventa omnium primum in Germania Urbe Moguntia est, ad Rhenum, circa Annum Domini nostri MCCCCXL: &, ab eo Anno, donec scriberetur MCCCCL, Inventioni ejus, eorumque quæ ad illam pertinent, Opera impensa fuit. Eoque Anno, qui Jubilaus fuit, captum fuit Libros imprimere, primusque qui excuderetur Liber, Biblia fuere Latina, impressaque ea sunt Scriptura grandiori, quali hodie Missalia so-Quamvis autem, ut præmittitur, Moguntiæ Ars hæc lent imprimi. inventa fuerit eo Modo, qui nunc Temporis communiter usurpatur, prima tamen ejus Præfiguratio (seu Simulachrum) ex Donatis Hollandiæ reperta & desumpta fuit, qui ibi ante id Tempus excusi fuerant; èque illis Principium prædictæ Artis depromptum est. At posterior bæc Inventio priori, quoad Artificium & Subtilitatem, longe prastantior fuit, indiesque ad majorem Excellentiam perducitur. Author quidam, Omnibonus dictus, scribit in Prafatione Quintiliano prafixà, ac praterea in aliis Libris suis, Gallum aliquem, Nomine NICOLAUM GENSON, omnium primà insigne hoc Artificium reperisse (1). Sed is in illo manifesti Erroris convincitur. Adhuc enim in vivis supersunt, qui testari possunt, jam tunc Venetiis Libros impressos fuisse, priusquam Nicolaus Genson ed delatus esset, ibique Typos effingere & præparare cæpisset. Sed primus

Gallici, alterius, ut venè dicam, Dædali, qui, Librarie Artis mirabilis INVENTOR, non ut scribantur Calamo Libri, sed veluti Gemma imprimantur, ac propè Sigillo, PRIMUS OMNIUM ingeniosè demonstravit.

<sup>(1)</sup> Voici les propres Termes d'Omnibonus Leonicenus, sirez de sa Présace sur le Quintilien, imprimé à Venise, chés ce Nicolas Jenson, en 1471, in solio, Edition extrémement rure. Accedebant juste Præces NICOLAI JENSON,

Typographiæ Inventor Civis fuit Moguntinus, Argentina oriundus, cui Nomen erat JOANNES GUTENBERG. Moguntia autem dicta Ars primò Coloniam delata est, post Argentinam, ac deinceps Venetias (2). Initium ac Progressum sæpius memorati Artificii ex honorabilis Magistri Ulrici Zel, Hannoviensis, narrantis Ore cognovi, qui etiam nunc hoc MCCCCXCIX Anno Colonia Typographum agit, eoque Authore Ars hac Coloniam propagata est (3). Reperiuntur Scioli aliquot, qui dicant, dudum ante hac Tempora Typorum Opera Libros excusos esse, qui tamen, & se, decipiunt. Nullibi enim Terrarum Libri eo Tempore excusi reperiuntur. Præterea, plurimi Libri veteres interciderunt, eò quod magno Numero describi non possent: Exempli causa, maxima Pars Operum Titi Livii, Libri Ciceronis de Republica, & Libri Historiarum Plinii de Bellis Romanorum cum Germanis (4).

## II. PIECE.

TEMOIGNAGES DE JEAN TRITHEME ET DE PIERRE SCHOIFFER.

1. Témoignage, tiré des Sermones & Exhortationes ad Monachas de Tritheme, imprimez à Strasbourg, en 1486, in folio.

INDUSTRIA quidem IMPRESSORIA ARTIS, nostris Diebus nuper apud Moguntiam inventæ, multa quotidie Volumina producit in Lucem: sed comparare nobis omnia neguaquam est possibile, qui adhuc maxima deprimimur Egestate. Ex Exhort. VII Libri I, folio 16.

> 2. Témoignage, tiré de ses Epistolæ Familiares, recueillies par Jacques Spiegel, & imprimées à Haguenaw, chés Pierre Brubach, en 1536, in quarto-

INOPIAM Librorum Veteres allegare potuerunt: nos verò potiús inopes Copia fecit, qu'un IMPRESSORIA nostris Diebus ARTE

<sup>(2)</sup> Cela ne s'accorde point avec les Monumens. On a vû ci-desse, Section XII, Num. I-VIII, que l'Imprimerie a été établie à Soubiat, à Strasbourg, à Augsbourg, à Rome, à Reutlingen, & à Venise, avant que de l'être à Cologne; & pent-être même n'est-elle pas là prémière de tentes les Villes qui l'ont reçue en 1470.

<sup>(3)</sup> On n'a des Editions de ce Zel, qu'en 1494: &, comme on vient de le voir, la prémiere de Cologne n'est que de 1470. Voiez ci-dessus la Citation (50).

(4) Chronicon Coloniense, ad Ann. 1450, en Versione Bernardi de Mallinkrot, in eins Differt. de Ortu & Pro-

gressu Artis Typographica, pagg. 37 & 38.

apud Moguntiam inventâ, hodieque per Orbem universum dilatatâ, tot veterum atque novorum Volumina Doctorum veniunt in Lucem, ut Ære jam modico doctus quilibet esse possit.

Ex Epist. ad Jac. Trithemium Fratrem, 24. Junii 1506.

ARS, quam IMPRESSORIAM vocant, Tempore Infantiæ meæ apud Moguntiam Metropolim Francorum inventa, infinita penè, E Veterum, E Novorum, Volumina quotidie producit in Lucem.

Ex Epist. ad Jac. Kymolanum, 16. Aug. 1507.

3. Témoignage, tiré de son Chronicon Spanhemiense, imprimé à Francsort, chés les Héritiers de Wechel, en 1601, in solio, avec ses autres Ouvrages Historiques.

"His quoque Temporibus, Ars imprimendi & characterizandi "Libros à novo reperta est, in Civitate Maguntina, per quemdam "Civem, qui Joannes Gutenberg dicebatur; qui, cum om-"nem Substantiam, propter nimiam Difficultatem Inventionis novæ, "in eam perficiendam expossuisset, Consilio & Auxilio bonorum Vi-"rorum Johannis Fust & aliorum adjutus, Rem incæptam per-"fecit. Primus autem hujus Artis Dilatator suit, post ipsum Inven-"torem, Petrus Opilionis de Gernsheim, qui multa Volumina "suo Tempore impressit. Morabatur autem prædictus Joannes Gu-"tenberg Moguntiæ in Domo zum Jungen, quæ Domus usque in "præsentem Diem illius novæ Artis Nomine noscitur insignita.

Ex Trithemii Chronico Spanhemiense, ad Ann. 1450.

4. Témoignage, tiré de ses Annales Hirsaugienses, imprimées à St. Gall, dans le Monastere des Bénédittins, en 1690, en 2 Volumes in solio.

Les prémières Editions de cet Ouvrage, faites à Bâle, en 1579, in folio; & à Francfort, chés les Héritiers de Wechel, en 1601, in folio, parmi les autres Ecrits Historiques de Tritheme recueillis par Marquardus Freherus; ne s'étendoient que depuis 830, jusqu'en 1370. Mais, cette dernière Edition s'étend jusqu'en 1513, & est incomparablement plus considérable, Tritheme aïant revû son Ouvrage deux Ans avant sa Mort, & l'aïant augmenté de près des trois Quarts.

QUANTITE' de Savans, comme Possevin, Bellarmin, Aubert le Mire, Vossius, Riccioli, Hallevord, & divers autres sans doute, mettent cette Mort

en 1519; le Mire encore, & du Boulay, en 1511; Ghilini, en 1517; du Pin, en 1518; Wharton, en 1518 ou 19: & se trompent tous, mais Thevet beaucoup plus encore, qui la met en 1499 sous Aléxandre VI. La Vérité est, qu'elle arriva en 1516, le 13 de Décembre, comme le prouve son Epitaphe, placée dans l'Eglise de son Abbaie de St. Jaques de Wurtzbourg, & rapportée par Jean Busée dans la Relation Historique de sa Vie, mise à la Tête de ses Opera pia & spiritualia, recueillis par le même Busée, & imprimez à Maience, chés Albinus, en 1604, in solio.

, His Temporibus, in Civitate Moguntina Germania prope Rhe-" num, & non in Italia, ut quidam falso scripserant (1), inventa & " excogitata est Ars illa mirabilis & priùs inaudita imprimendi & characterizandi Libros, per Joannem Guttenberger, Civem Moguntinum: qui, cùm omnem penè Substantiam suam pro Inventione hujus Artis exposuisset, &, nimià Difficultate laborans, jam in isto, jam in alio, deficeret; jamque prope esset, ut desperatus Negotium intermitteret; Consilio tandem & Impensis Joannis Fust, æquè Civis Moguntini, Rem perfecit incoeptam. Imprimis igitur Characteribus Litterarum in Tabulis ligneis per ordinem scriptis, Formísque compositis, Vocabularium, Catholicon nuncupatum, impresserunt; sed cum iisdem Formis nihil aliud potuerunt imprimere, eò quòd Characteres non fuerunt amovibiles de Tabulis, fed insculpti, sicut diximus. Post hæc, Inventis successerunt subtiliora, inveneruntque Modum fundendi Formas omnium Latini Alphabeti Litterarum, quas ipsi Matrices nominabant, ex quibus rursum æneos sive stanneos Characteres fundebant ad omnem Pressuram sufficientes, quos priùs Manibus sculpebant. Et reverà, sicuti ante 30 serme Annos ex Ore Petri Opilionis de Gernsheim Civis Moguntini, qui Gener erat primi Artis Inventoris, audivi (2), magnam à primo Inventionis suæ hæc Ars Impressoria habuit Difficultatem. Impressuri namque Bibliam, priusquam tertium complessent in Opere Quaternionem, plusquam 4000 Florenorum exposuerunt. Petrus autem memoratus Opilio, tunc Famulus, postea Gener, sicut diximus, Inventoris primi Joannis Fust, Homo ingeniosus & prudens, saciliorem Modum sundendi , Cha-

<sup>(1)</sup> Omnibonus Leonicenus, qui attribuoit l'Invention de l'Imprimerie à Nicolas Jenson en ces Termes: Accedebant justa Praces Nicola Jenson, Gallici, alterius, ut verè dicam, Dedali, qui, Libratiæ Artis murabilis Inventor, non ut scribantur Calamo Libri, sed veluti Gemmà împrimantur, at propè Sigillo, primus omnium imprimantur, at propè Sigillo, primus omnium imprimantur.

genisse monstrevit; & cela, dans la Présace de son Edition de Quintillen, saite à Venise, chés ce fenson, en 1471, in solito

<sup>(2)</sup> Tritheme acheva cet Ouvrage en 1514: ainfi, c'étoit au moins en 1484, que Schoiffer lui racontoit cela. Voiez ci-deflus la Citation (63).

"Characteres excogitavit, & Artem, ut nunc est, complevit. Et "hi tres imprimendi Modum aliquandiu tenuerunt occultum, quò "usque per Famulos, sine quorum Ministerio Artem ipsam exer"cere non poterant, divulgatus suit in Argentinenses primò, &

, paulatim in omnes Nationes.

O! felix nostris memoranda Impressio Sæclis!
Desierat quasi totum quod fundis in Orbem.
Omnes te summis igitur nunc Laudibus ornent.
Inventore nitet utraque Lingua tuo.
Nunc parvo doctus qui libet esse potest.
Te Duce quando Ars hæc mira reperta fuit (3).

"Et hæc de Impressorià mirà Subtilitate dicta sufficiant, cujus In"ventores primi Cives Moguntini suerunt. Habitabant autem primi
"tres Artis Impressoriæ Inventores, Joannes videlicet Guttenberger,
"Joannes Fust, & Petrus Opilio Gener ejus, Moguntia, in Domo
"zum Jungen dictà, quæ deinceps usque in præsens Impressoria
"nuncupatur."

## III. PIECE.

### TEMOIGNAGES DE JEAN SCHOEFFER.

1. Témoignage, tiré de la Préface ou Epitre Dédicatoire à l'Empereur Maximilien I, qu'il a mise à l'Edition Allemande des Histoires de Tite-Live, imprimées à Maïence, chés lui Jean Schoeffer, en 1505, in folio.

Qu'il plaise donc à Votre Majesté Impériale de vouloir bien gracieusement recevoir cet Ouvrage; qui a été traduit en Allemand, à l'Honneur de Votre Impériale Majesté, & à l'Avantage des Princes, Seigneurs, Communautez, & Villes, de la noble Nation Allemande; & qui a été achevé d'imprimer dans cette louable Ville de Maience: où, en l'An 1440, l'admirable Art de l'Imprimerie a été prémiérement inventé, par l'ingénieux Jean Guttenberg, &

ensuite parachevé par le Secours, les Avances, & l'Application, de JEAN FUST, & de PIERRE SCHÖFFER, à Maïence; à raison de quoi cette célébre Ville est digne d'être éternellement renommée, non seulement par la louable Nation Allemande, mais même par l'Univers entier.

2. Témoignage, tiré du Privilege accordé par ce Prince pour l'Impression de ce Tite-Live, & pris de l'Edition Latine faite à Maïence, chés le même Jean Schöffer, en 1518 & 19, in folio.

MAXIMILIANUS Divina favente Clementia, &c... Honesto nostro, & Sacri Imperii fideli Nobis diletto Johanni Scheffer, Chalcographo Moguntino, Gratiam Nostram Casaream, & omne Bonum. Cùm, sicut docti & moniti sumus Fide dignorum Testimonio, ingenio sum Chalcographiæ, Authore Avo tuo, Inventum, felicibus Incrementis, in universum Orbem promanaverit, &c... Proinde, volentes Tibi, tum ob Avum tuum, tum omni, vel ob boc Divinum Inventum, Favore & Commendatione dignum, .... succurrere, &c.... omnibus Chalcographis inhibemus, &c.

3. Témoignage, tiré de la Fin du Trithemii Breviarium Historiæ Francorum, & du Breviarium Ecclesiæ Mindensis, imprimez à Maience, chés Jean Schæffer, l'un en 1515, in solio, & l'autre en 1516, en 2 Volumes in Octavo.

"IMPRESSUM & completum est præsens Chronicorum Opus, 
"Anno Domini M. D. XV. in Vigilià Margarethæ Virginis, in nobili samosàque Urbe Moguntina, hujus Artis Impressoriæ In"ventrice primà, per Joannem Schoeffer, Nepotem quondam
honesti Viri Joannis Fust, Civis Moguntini, memoratæ Artis
"primarii Auctoris: qui tandem Imprimendi Artem proprio Ingenio excogitare specularique cœpit Anno Dominicæ Incarnationis
"M. cccc. L. Indictione XIII: regnante illustrissimo Romanorum
"Imperatore Frederico III: præsidente Sanctæ Moguntinæ Sedi
"Reverendissimo in Christo Patre Domino Theodorico Pincerna
"de Erbach, Principe Electore. Anno autem Domini M. cccc. LII.
"perfecit deduxitque eam, Divinà favente Gratià, in Opus impriPart. II.
"mendi

"mendi, Operâ tamen ac multis necessariis Adinventionibus Petri
"Schoeffer de Gernsheim, Ministri suique Filii adoptivi; cui
"etiam Filiam suam Christinam Fustin, pro dignâ Laborum mul"tarumque Adinventionum Remuneratione, Nuptui dedit. Retinue"runt autem hi duo jam prænominati, Joannes Fust & Petrus
"Schæffer, hanc Artem in Secreto, (omnibus Ministris & Fami"liaribus eorum, ne illam quoquo Modo manisestarent, Jure ju"rando adstrictis:) quæ tandem Anno Domini M. cccc. LXII. per
"eosdem Familiares in diversas Terrarum Provincias divulgata,
"haud paryum sumpsit Incrementum.

On a long-tems regardé cette Souscription comme le Morceau le plus décisif touchant l'Origine de l'Imprimerie; mais, depuis la Publication des Annales Hir saugienses de Tritheme, on en a reconnu l'Inéxactitude, dont on a vû diverses Preuves dans la I Partie de cet Ouvrage. Le Médecin Mentel, toujours aussi envenimé contre les Inventeurs de Majence, que fortement prévenu pour le prétendu Inventeur de Strasbourg, a fort taxé cette Souscription de Vanité & de Mauvaise-Foi (1). Mais, aux Inéxactitudes près dont je viens de parler, elle n'a rien de contraire à la Déposition de Tritheme: & tout le Tort qu'ait eu Schoeffer est de n'y avoir point nommé Guttemberg comme il l'avoit fait dans la Dédicace de son Tite-Live Allemand indiquée ci-dessus Num. 1 & 2. Selon Struve, Schoeffer n'a ôsé y qualifier Jean Fust de primus, mais simplement de primarius Auctor (2). Mais, cette merveilleuse Observation s'exhale bientôt en Fumée, lorsqu'on voit, qu'il ne fait aucune Difficulté d'ajouter, immédiatement après; Imprimendi Artem proprio Ingenio excogitare capit. Le Fait est, que Jean Schoeffer n'étoit pas aussi bien instruit de l'Origine de l'Imprimerie, que Pierre Schoeffer son Pere, qui en avoit instruit Tritheme (3).

(1) Mentel de verâ Typographiæ Origine, pag. 82, 83.

<sup>(2)</sup> Struvii Introd. in Notit. Rei Litterar. pag. 919.

<sup>(3)</sup> Voiez la Piece precedente, Num. 4, Cit. (2), & les (181) & (182) de la I Partie.

#### IV. PIECE.

#### JOANNIS ARNOLDI BERGELLANI ENCOMION CHALCOGRAPHIÆ.

STRUVE regardoit cet Auteur comme le prémier Historien de l'Imprimerie (1), & se trompoit sans doute, comme le font assez voir les précédentes Piéces. Selon Mentel, qui ne connoissoit pas apparemment la prémiere Edition de ce Poëme, il a été composé vers l'An 1510 (2): mais, outre qu'il n'en apporte aucune Preuve, & qu'on n'ôseroit se fier à un Ecrivain de si peu de Bonne-Foi sur son simple Suffrage, il est certain qu'il se trompe à cet Egard, vû que ce Poëme fait Mention de Charles - Quint comme déjà Empereur; & tout le Monde sait, qu'il ne le fut qu'en 1519. Walkius, qui écrivoit en 1608, dit plus convenablement, que Bergellanus fit ou publia son Poëme 80 Ans auparavant (3); ce qui reviendroit à 1528. Mais, le Fait est, qu'il ne fut composé & publié qu'en 1540 & 1541, comme le prouve incontestablement l'Epitre Dédicatoire mise par son Auteur à la prémiere Edition. Il y en a eu quatre: cette prémiere, faite à Maience, dans l'Abbaie de St. Victor, par François Behem, en 1541, in quarto; la seconde, sans cette Epitre Dédicatoire, mise par Antoine du Verdier à la Fin de son Supplementum Epitomes Bibliothecæ Gesnerianæ, imprimé à Lyon, chés Barthelemy Honorat, en 1585, in folio; la troisieme, faite sur la prémiere, accompagnée de quelques Notes par Guillaume-Ernest Tentzelius, & insérée dans sa Bibliotheque Curieuse, imprimée en Allemand pendant près de trois Ans, à Francfort & à Leipsic, en 1704 & suivantes, in Ottavo; & la quatrieme, faite sur cette troisieme, augmentée d'une Préface curieuse & de quelques Notes par George-Christian Joannis, & insérée dans dans le III Volume de ses Res Mogunciacæ in unum collectæ, imprimé à Francfort, en 1727, in folio: & c'est cette derniere Edition, que je reproduis d'autant plus volontiers ici, qu'on m'a assuré que cette Collection est devenue fort rare, même en Allemagne.

<sup>(1)</sup> Struvii Introd. in Notit. Rei Litter. pag. 892.

<sup>(2)</sup> Mentelii Parænesis de verâ Orig. Typograph. pag. 52: quadraginta plus centum retro Annis. Il publia son Livre en 1650.

<sup>(2)</sup> Walkii Fab. IX Decadis Fabularum Gener. Hum. pag. 182.

### Cl. GEORGII-CHRISTIANI JOANNIS

Præfatio Historico-Critica in

#### JOANNIS ARNOLDI BERGELLANI ENCOMION CHALCOGRÁPHIÆ.

I. ERAT mihi in Animo, cum Spem facerem, Carmen hoc, quod Joannes Arnoldus Bergellanus sub medium serè Seculi XVI in Laudem Artis Chalcographices seripsit, ac in publicum edidit, Scriptoribus Historia Moguntina inservientibus insertum iri, peculiari Disquistione de utilissima bujus ac propè divina Artis Inventione ac Ortu agere; uti quidem id satis indicavi Libro I Rerum Maguntiacarum, in Adnotatione ad Cap. XXXVI Serarii, pag. 113. Sed enim, cum publicè hac inter innotuerit, celeberrimum Virum, & non uno Ingenii Monumento de Re Litterarià praclarè admodum meritum, foannem-Davidem Koelerum, Politices & Historiarum in inclità Altdorsinà P. P. O. Documenta quadam antiquissima & primigenia Moguntià adeptum, propediem hac de Re integro Tractatu acturum (\*); Rationibus probè consideratis, consultius duxi, incepto abstinere, quam exequi quod mihi deliberatum erat propositumque.

II. Prius tamen quam ipsum hoc Carmen dem, juvabit, paucis huc, quæ tum ad Gutenbergii tum Faustii Vitam, tum Artis hujus Inventionem ipsam, aliquo modo facere videntur, inferre. Quod quin bona Viri doctissimi, mihique a pluribus jam Annis amicissimi,

Pace faciam, nullus dubito.

III. Illorum autem primum est, quòd Gutenbergius, ultimis Vitæ Annis, inter Aulicos Adolfi II, Archiepiscopi Moguntini, egerit, ac Anno m. cccc. LxvIII. circa festam D. Matthiæ Apostoli Memoriam non amplius fuerit in vivis.

I L

<sup>(\*)</sup> Vide Schelhornium, Teme IV Amoenitatum Litterariarum, Observatione II, pag. 301.

ILLUD manifestum faciunt Adolfi hac de Re Litteræ, quæ sic se habent:

ADOLF . . . bekennen . . . das wir haben angesehen annemige und willige Dienst, die uns und unserm Stifft unser lieber getruwer Iohan GUDENBERG getan hait . . . . . Darumbe vnd von besundern gnaden wir ine zu unserem dhiener und hoffgesindt uffgenommen und entphaben .... Wir sollen und wollen ime auch solichen dienst, dwile er lebet, nit vffsagen, und vff dass er solichs dienstes deste bas genesen moge, so wollen wir ime alle iar und eyns iglichen iars, wan wir unsern gemeinen hofgesind kleyden werden, zu iglichen iars, wan wir unsern gemeinen hoffgesind kleyden werden, zu iglichen zyten, "glich vnssern Edelen, kleyden, und unster hoffkleydung geben laissen, und alle iare eins iglichen iars zwenzigk malter korns und zwey fuder wins, zu gebrauchung sines buss, doch, das er die nit verkeuffe, oder verschengke, fry ane ungelt, nydderlage und weggelt in unser Statt Menze ingehen laissen, ine auch, dwile er lebt, und unser dhiener sin und bliben wurdet, wachens, vollge . . . dienst, schatzung, und anderer in gnaden erlaissen. Und hat uns daruber der egen, IOHAN GUDENBERG in truwen gelobt . . . Eltvil, am Dornstag Sant Antonien t 30 1465.

Hoc produnt Litteræ Cunradi Homery, Jurium Doctoris, quæ in hæc extant Verba:

ICH Conrad Homery, Doctor, bekenne mit diesem brief, so als der Hochwurdige Furst, myn gnediger lieber Her, Her Adolff Erzbischoff zu Menze, mir etliche formen, buchstaben, instrument, gezuge, vnd anders zu dem truckwerck gehorende, das Iohan Gudenberg nach sinem tode gelaisen hat, vnd myn gewest ist, vnd noch ist, gnediglich solgen laisen hat; das ich dargegen synen Gnaden zu eren und zu gefallen mich verpslichtiget han, vnd verpslichtigen mit diesem brieff, also, wer es, das ich soliche formen und gezuge zu trucken gebruchen werde, nu oder hernach, das ich das thun will vnd sall bynnen der Statt Menze, vnd nyrgent anders-woe: desglichen, ob ich sie verkeuffen, vnd myr eyn burger davor so viel geben wolte, als eyn fremder, so will vnd sall ich das dem ingesessen burger zu Menze vor allen fremden gonnen vnd solgen laissen. Und han des alles zu urkunde myn Secret zu ende dieser schrift getruckt, der geben ist des iars, als man schrieyb nach der geburt Christi vnsers Hern mcccc und lxviii iar, vsf Frytag nach Sant Mathys tag.

DE cetero, Gutenbergium Patria Moguntinum suisse, Familia Nobilium, qui Genssleisch de Sorgenloch dicebantur, ortum, atque adeò Joannem Gutenberg, & Joannem Genssleisch, unum esse eundemque, non

 $B_3$ 

no canacinque, nois

eft

est quod moneam, cum id genuinis è Documentis vel maxime jam offenderit laudatus Schelhornius 1. d. Adnotatione lit. a fignata, pag. 304 (I).

IV. ALTERUM est, quod Joannes Faust, sive, ut tum scribi folebat, Fust, iisdem Temporibus decessisse videatur: quandoquidem Libri, qui Anno M. cccc. LXVIII. & sequentibus prodière, solo SCHAEFFERI Nomine notati funt \*; non, ut antea, istius & hujus fimul (†).

V. TER-

(\*) Non alienum, ut reor, fecero, si id uno alterove ostendam Exemplo. Sic autem legere est in Calce Institutionum ibidem anno M. CCCC. LXVIII. impressarum: Presens Institutionum preclarum Opus, alma in Urbe Moguntina inclite Nacionis Germanice. quam Dei Clementia tam alti Ingenii Lumine. Donoque gratuito. ceteris Terrarum Nacionibus preferre illustrareque dignatus \* est. non Atramento communi. non plumali Canna, neque erea, sed artificiosa quadam Adinuencione imprimendi seu characterizandi sic effigiatum. & ad Eusebiam Dei industrie consummatum, per Petrum Schoyffer de Gernsheym, Anno Dominice Incarnacionis. milesimo CCCC. LXVIII. uicesima quarta Die Mensis Maii.

ET in calce Opusculorum Sophronii. Eusebii, & Hieronymi, Anno M. CCCC. LXX. ibidem editorum: Est autem presens Opus, Arte Impressoria feliciter consummatum per Petrum Schoiffer de Gernsheym, in Civitate nobili Maguntina, cujus Nobilitati Vir reverendus Ieronimus scribens ad Agerunciam de Monogamia, Testimonium perbibet sempiternum multis millibus Incolarum ejusaem in Ecclesia pro Fide Catholica Sanguine proprio laureatis. Huic Laudatori reddit Maguntia Vicem, Tot sua Scripta parans Usibus Ecclesie.

Anno Domini MCCCCLXX, Die septima Mensis Septembris, que fuit Vigilia Nativitatis Marie. Da Gloriam Deo.

Tum verò, in Calce Decreti, quod vulgo Gratiani Appellatione venit, Anno m. cccc. LXXII. ibidem excusi: Anno Incarnacionis Dominice MCCCC LXXII, Idibus Augustiis, Sanctissimo in Christo Patre ac Domino, Domino Sixto Papa quarto, Pontifice maximo; illustrissimo nobilissime Domus Austrie Friderico Romanorum Rege gloriofissimo, Rerum Dominis; nobili nec non generoso Adolpho de Nassau, Archiepiscopatum gerente Maguntinensem, in nobili Urbe Moguntia, que nostros apud majores aurea dicta, quam divina etiam Clementia Dono gratuito pre ceteris Terrarum Nationibus Arte Impressoria dignata est illustrare. hoc presens Gratiani Decretum suis cum Rubricis, non atramentali Penna, Cannaue, sed Arte quadam ingeniosa imprimendi, cunctipotente adspirante Deo, Petrus Schoiffer de Gernsheym, suis consignando Scutis, feliciter consummavit.

(†) UTI videre est in Guilielmi Durandi Rationali An. MDLIX (2), ibidem

<sup>(1)</sup> Voiez ci-dessus la Citation (h) de la I Partie. \* L. dignata.

<sup>(2)</sup> Il faut MCDLIX comme cette Souscription même le prouve.

dem evulgato: Presens Rationalis divinorum Codex Officiorum, Venustate Capitalium decoratus, Rubricationibusque distinctus. artificiosa Adinventione imprimendi ac caracterizandi, absque Calami Exaratione sic efficiatus. Et ad Eusebiam Dei industrie est consummatus. Per Johannem Fust, Civem Maguntinum, & Petrum Gernsheym, Clericum Diocesis ejusdem. Anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo nono. Sexto Die Octobris. Et in Codice Sacro ibidem Anno M. CCCC. LXII. in Lucem edito: Presens hoc Opus, sinitum & completum, & ad Eusebiam Dei industrie in Civitate Maguntinensi per Johannem Fust Civem, & Petrum Schoiffher de Gernsheym Clericum Diocests ejusdem, est

consummatum. Anno Incarnacionis Dominice M. CCC. LXII. in Vigilia Assumptionis gloriose Virginis Marie.

CETERUM est, qui conjecit, vix esse Dubium, quin Faustus Anno M. CCC. LXXIII. Naturæ concesserit, cum in Necrologio FFr. Ordinis D. Dominici, Conventus Moguntini, a. d. Valentim Martyris Honori sacrum, le-

gantur sequentia:

ANNIVERSARIUM Johannis Fust, & Margaretæ Uxoris, & suorum; pro quo Conventus recepit Epistolare Ieronimi, & Clementinas, à Venerabili Petro Gernsheim, Impressore, suo Genero, Anno M. CCCC. LXXIII. Utrum benè, nec ne, non adeo dissiculter colligi potest.

V. TERTIUM est, quòd prima Artis hujus Inventio in veteri quodam Familia Faustiniana hac de Re Manuscripto, non Gutenbergio, sed Fausto & Schæffero, adscribatur. Sic enim in Dissertatione Tolemni, quam Anno м. Dcc. xi. Gissae Hassorum quinque Philosophiæ Candidati, Præside Immanuele Webero, ICto clarissimo, Examini subjecêre, N. V. S. XII. pag. 14. & seqq. Joannes-Theo-PHILUS HAGENBRUCH: Artis Typographica Inventorem alii perbibent Johannem Faustium, Moguntinum; alii Petrum Schöfferum, Gernsheimensem; alii denique Johannem Guttenbergium, itidem Moguntinum. Res breviter ex vero ità se habet. Johannes Faustius, Anno M. CCCC. XL. Moguntia Libellum ABCdarium primò, & deinde Donatum, ut vocant, impressit; & quidem Litteras initio in integris Columnis ligneis efformavit, sieque impressit: post verò, seorsum singulas ex Ligno ad Impressionis Vsum confecit. Id quim admodum laboriosum & incommodum cerneret, Famulus ejus, Homo ingeniosus, Petrus Schöfferus, invenit Modum formandarum Litterarum ex fusili Metallo, quales hodie habemus: er hat die Art erfunden, wie die Buchstaben in Pontzen zu schneiden, und nachzugiessen. Hi duo itaque junctis Operis successive Artem noviter inventam magis magisque excoluerunt. Adscitus quoque fuit tandem in Societatem Johannes Guttenbergius, Fausti vicinus. Sed, post Lites inter eos exortas, Guttenbergius (quem Matthæus Palmerius, Pisanus, in Continuatione Chronici Eusebiani, zum Jungen

& Equitem Moguntinensem vocat) Argentinam concessit, & Artem Typographicam ibidem exercuit. Desumta hac sunt ex Relatione ipsius Johannis Faustii, Fide dignissima, ab ejus Posteris, qui Francosurti din floruerunt, diligenter asservata, cujus Copiam videre licuit apud Consultissimum Dominum Præsidem.

SED enim, cum nullum mihi Dubium sit, hoc omne, pro singulari suâ Eruditione, Judiciique Acrimoniâ, curate expensurum, ac sub Examen revocaturum, doctissimum Koelerum, sine longiori Am-

bage ad Carmen hoc ipfum nunc progediar.

VI. Est id Joannis Arnoldi Bergellani, qui Moguntiæ illud scripsit, ac Anno M. D. XLI. publicæ Luci ibidem commisit. Quis autem ille Domo fuerit; unde Gentium venerit Moguntiam; quamdiu in vivis egerit; ac id genus alia; juxtà cum ignarissimis me nescire lubens fateor (\*).

(\*) Si Conjecturæ Locus, putarim, à Patria se Bergellanum scripsisse, quum Nomine Gentilitio vocaretur Arnoldus.

Quòd Moguntia, (quam infelici Auspicio se adiisse dicit,) aliquandiu egerit; ceterum verò ad Victus Subsidia sibi paranda in Officinis Typographicis, nescio Chalcographicane Arti, an corrigendis Operarum Mendis, (quippe obscurius paullo loquitur,) Operam Curamque impenderit; ipse nobis prodit. Illud quidem in Dedicatoria hujus Poematis ab initio: boc verò, Vers. 165 Carminis ipfius, ac seqq.

CORRECTORIS illum obiisse Partes vult Mallinkrot, Dissertatione de Ortu & Progressu Artis Typographica, Cap. XV, pag. 96; Tentzelius infrà, ad Locum modo citatum; Zeltnerus, Libro de claris Correctoribus, pag. 79.

VII. Exscripsit autem illud Typis Francisci Behem, apud D. Victoris extrà Moenia Moguntina Ædem; quam Typographeo, ab invento Artis Chalcographices Initio, ad Annum usque M. D. LII. (quo Collegialis illa ab Alberto Brandenburgico, unà cum Domiciliis circumjacentibus, injecto Igne, penitus devastata est,) instructam fuisse, observavi in Chronico illius, Sectione I. S. XLIV. pag. 611.

VIII. QUAMVIS autem longe infrà Gresemundi (1) sit Elegantiam, Lectu tamen dignum esse, immò habere quædam, quæ alibi non ità facilè inveneris, nemo fortè diffitebitur. Egregium certè jam olim vocavit Walchius, in Decade Fabularum, pag. 182; Groschuffius, in Præfatione ad Librorum rariorum Collectionem, pag.

<sup>(1)</sup> Theodori Gresemundi Pouma de violata Cruce, imprimé avant celui de Bergellanus dans la Collection des Ecrivains de l'Histoire de Maience.

30, non invenustum; Cl. Tentzelius verò multo quæsivit Studio, fassus, ex omnibus, qui de Re Typographica scripsere, neminem sibi occurrisse, qui enarratius, majorique Veritatis Studio, de ea egerit, quam Arnoldum nostrum \*.

\* Tentzelius, in Libello vernaculo scripto, von Ersindung der loblichen Buck-Drucker-Kunst, pag. 50 & seqq.

IX. Quo factum, ut Antonius Verdier id Anno M. D. LXXXV, quamvis Fide non optima, (ut infra videre est,) Supplementis Bibliothecæ Gesnerianæ subjunxerit: Clarissimus verò Vir, Wilhelmus-Ernestus Tentzelius, Anno M. DCC. IV, secundum primam Editionem recusum, Partem Bibliothecæ suæ Curiosæ † sacere haud dubitarit.

† Tomo quidem I, sigillatim verò Repositorii I Loculamento X, pagg. 986—1002.

X. Quam præter Editionem (exteris tamen parum cognitam) cum vix haberi possit, atque adeo, ut Zeltnerus 1. d. non malè scribit, rarissimum sit, illud Scriptoribus ad Rerum Moguntinarum Notitiam facientibus inserendum duxi.

Secutus autem sum Editionem istam Tentzelianam, Verderiana quippe potiorem; hoc tamen observato Discrimine, Modoque: I, ut Adnotatiunculas Auctoris Arnoldi Litteris Italicis, Tentzelii verò antiquis, ut vocantur, exscribi curarem. II, Ut Lectiones, quæ Operarum Negligentia evidenter prorsus depravatæ erant, correxerim: eas verò, quæ dubiæ mihi videbantur, in marginali adjecta, quæ verior mihi visa, notarim.



#### REVERENDISSIMO ET ILLUSTRISSIMO

PRINCIPI AC DOMINO

# DOMINO ALBERTO, CARDINALI, ARCHIEPISCOPO MOGUNTINO, cet.

MARCHIONI BRANDENBURGENSI,

JOANNES ARNOLDUS BERGELLANUS

S. D.

CUM superiori Anno, PRINCEPS CLARISSIME, nonnullas ad Rheni Littora positas Civitates, Negotii cujusdam gratia adirem, diverti (licet infelici Auspicio) & ad tuæ Ditionis Moguntiam: quæ, ut pluribus Germaniæ Civitatibus Antiquitate longè præsertur, ità quoque augustissimis veterum Heroum Monumentis Reli-

Reliquiisque sese Oculis meis multis modis suspiciendam offerebat; ut ea pratermittam, qua publice privatinque cum sacris tum pro-

fanis Negotiis magnâ illic Laude geruntur. INTER cetera verò admiranda Rerum Monumenta (quorum non parva Copia erat) incidi in JOHANNIS TRITHEMII proximi Sæculi Historicos Libros, in quibus Elogium quoddam de Chalcographia, ejusque Inventione, deprehendi, qui Moguntina Urbis Incola; Equestris Dignitatis, Virtutisque nobilissimo, JOANNI GUTENBERGIO, primo Auctori, ejusque Coadjutoribus JOANNI FAUSTO, PETROQUE SCHAEFFERO, bujus admirabilis Artificii, certis Formulis Libros excudendi, acceptam refert. Id quod & à nonnullis Moguntiæ Civibus mibi postea in familiari Colloquio, cum ea de Re Mentio inter alia incideret, certo certius relatum est. Accedit & boc, quod & bodie vetustissima quedam, in eum Usum ab Autoribus comparata, que vidi, Instrumenta ibidem extant.

Ou A equidem Arte totus hie Orbis nihil nobilius unquam, velvidit vel produxit : cui quoque, & Aurum, & Argentum, Gemmaque, & quacunque apud Mortales in magno Pretio sunt, merito cedunt.

HANC singulari quâdam Benevolentià (ut auguror) DEUS OPT. MAX. Germanis largitus est. Que si priscis Temporibus extitisset, Dii boni! quem nunc Thefaurum, quas clarissimorum Autorum Bibliothecas, in Manibus baberemus, qui, prob Dolor! ob iniqua Sortis Injuriam, è Conspectu nostro sublati sunt: Quos, apud Judæos Esdras Scriba, apud Græcos Pisistratus Tyrannus, apud Romanos verò M. Varro, Pollioque, nec non præterea multi Reges, Proceresque diversarum Gentium, instructis magnificentissimis Bibliothecis, multo Labore, ingentique Sumtu, tanquam in locuplete Penu, pro Viribus ab Interitu vindicare conati sunt.

PROINDE, committere non potui (rumpantur ut Ilia Momis) quin Artem illam Divinam, adeòque nunquam satis laudatam, Encomio quodam, alternis Numeris composito, utcunque illus-

trarem.

Quicquid autem id Opella est, Princeps illustrissime, hoc tuæ Celsitudinis Patrovinio, quasi Palladis Ægidi, tuendum dedico, & quod faustum felixque sit, Apophoreti Xeniique Loco, transmitto; vel eam maxime ob Caussam, quod in ea Civitate Summam Imperii tenes, intrà cujus Parietes Ars ea nata est. Munus quidem parvum, quod offertur: Res verò maxima est, & perpetua Memoria dignissima, qua reprasentatur. Precor itaque, quo tua Mansuetudo hos meos Conatus aqui bonique consulat. Vale. Moguntia, ad D. Victorem. M. D. XLI.



#### JOANNIS ARNOLDI BERGELLANI

# ENCOMION CHALCOGRAPHIÆ.

NCLITA laudantur Sæcli Monumenta prioris, Artifici quæ funt elaborata Manu: Hæc, quia fixa manent operosæ Pondere Molis, Et Sumptus Crœsi vix gravis Arca seret. Illa sed excoluit mirâ Labor improbus Arte; Lividus & rabido carpere Dente timet. Sic sua Pyramidum jactat Miracula Memphis, Sic Ephesus Triviæ Dædala Fana canit. Æratis Babylon Muris sic alta superbit, Regia Mausoli sic quoque Busta micant. Non referam Simulacra Jovis, Rhodiumque Colossum: Non, quod Mortales Deliciasque vocant, Non Hortos, Thermas, non Cæfaris Amphitheatrum; Sed cedat magno quicquid in Orbe nitet. Artis namque novæ natum est Opus, Arte magistra, Id quod Divini Numinis instar crit; Conflatis docuit Libros quæ cudere Signis, Et Præli dociles exprimit apte \* Typos.

Hic, ubi postremo descendit Gurgite Mœnus, Excipit & socias Littore Rhenus Aquas, Hanc peperit captis antiqua Moguntia Muris (a), Horrida dum tristis Fata canebat Avis,

G 3.

\* F. Arte.

(a) Chalcographia primum Moguntiæ prodiit.

10

IS

20

#### HISTOIRE

Et Lupus infrendens, hostili percitus Irâ, Innocuas Septis dilacerebat Oves (b): Viperaque ut prodit, corroso Ventre Parentis, 25 Fractis fic Portis, Ars patefacta fuit. Sæcula bis septem numerabant Ordine Fati Christigenæ, hinc illis Lustra decemque dabant, Tertius ac Orbis FRIDERICUS Frena regebat, Candida qui placidæ Nomina Pacis habet (c). 30 Littera de rigido quia nunc deducitur Ære, Chalco illam graphiam Græcia gnara vocat (d). Teutonicæ Gentis Decus, immensusque Thesaurus, Tempore qui prisco nullius Usus erat; Quem non damnoso Tineæ corrumpere Dente. 35 Neque Situs turpi perdere Labe, valent. AUTOREM quærunt, primos qui repperit hujus Archetypos Artis, primaque Puncta tulit. Decertantque duæ non parvi Nominis Urbes, Quælibet Artificem vendicat usque sibi. 40 Annalesque tuos quidam, Germania, torquent. Bullatas Nugas hac quoque Parte vomunt. Sed, te ne fallat mendacis Opinio Vulgi. Illius referam quæ sit Origo Rei. Clarus Joannes en Gutenbergius hic est, 45 A quo, ceu vivo Flumine, manat Opus (e). Hic est Aonidum Custos fidissimus, hic est, Qui referat Latices, quos Pede fodit Equus. Quam Veteres nobis Argenti Voce notarunt, A Puero fertur sustinuisse Virum: 50 Illa sed huic Civi largita est Munera grata, Cui clarum Nomen Mogus habere dedit. Primitias illîc cœpit formare Laboris, Aft hic maturum protulit Artis Opus (f). Stemmate præstabat, vicit Virtute sed illud: 55 Dicitur hinc veræ Nobilitatis Eques.

Annulus in Digitis erat illi Occasio prima, Palladium ut Cælo follicitaret Opus (g).

Illum

- (b) Hîc tangitur Historia de captâ Moguntia. (c) Tempore Friderici III. Typographia est inventa.
- (d) Unde Chalcographia Nomen est sortita.
- (e) JOANNES GUTENBERGUS primus Typographiæ Inventor.
- (f) Argentinæ Chalcographia primum attentata & incepta, sed Moguntiæ Colophonem accepit.
  - (g) Infignia aurei Annuli prima Occasio Chalcographia invenienda suêre.

Illum tentabat molli committere Ceræ, Redderet ut Nomen Littera sculpta suum. 60 Respicit Archetypos, Auri Vestigia lustrans, Et secum tacitus talia Verba refert: Duàm bellè pandit certas hæc Orbita Veces, Monstrat & exactis apta reperta Libris! Quid, si nunc justos, Æris Ratione reducta, 65 Tentarem Libros cudere mille Modis? Robora prospexit dehinc Torcularia Bacchi, Et dixit: Preli Forma sit ista novi (b). Ac postquam, nunc hâc, illa nunc Parte moratur, Supplicibus Votis Sidera celsa petit: 70 , Magne Pater Superûm, Verbo qui cuncta gubernas, Elice sunt Animo quæ meditata meo; , Namque potes, nec erit quod nunc tua Dextera possit: , Arguit hoc ingens Mundus, inane Chaos. 2. Et liceat plenis Pelagus transcurrere Velis, 75 , Littus ad optatum, quo Rate tutus ero. , Te Duce, Pieridum conabor scandere Rupes: , Tu modo luctanti porrige sæpe Manum. Te fine Mens nil nostra potis conarier unquam, 80 " Flamine ni præsens Pectora cæca regas. , Sit Fas, æratos Calamos vulgare per Orbem, , Atque novas edant Prela futura Notas! Dixit; & à lævâ Tonitru resonabat Olympus: Juppiter & voluit Pondus habere Præces. 85 Comprobat hoc Phæbus Citharâ, celebrisque Minerva Annuit, & dulci Turba novena Chely. TALIBUS Auspiciis divinos concipit Ignes,

Ac iterum Manibus sedulus urget Opus;

Et nunc sollicitum curvo Caput Ungue retractat,

Nunc varias Graphio lustrat ubique Vias.

Qualiter & negligit crudos sine Imagine Natos

Ursa, Calidonio \* monte relicta Parens,

Quos tandem repetit, lambendo essingit, alitque,

Et fovet in tepido Pignora blanda Sinu:

Sic Autor Loca sola petit, tacitosque Recessus;

Ac sastiditum sæpe relinquit Opus.

Pænitet & Facti, retro Vestigia slectit,

Adque rudes Fætus sertque resertque Pedem.

Hos

90

25

<sup>(</sup>h) Preli Typographici Forma, & unde Occasio sumpta.

\* L. Caledonio.

- Hos colit, hos format, hos dirigit Ordine certo;
  Ardet, & inceptæ perficere Artis Opus.
  Necque erat ulla Dies Eoas vecta sub Auras,
  Quâ non sit vigili Littera sculpta Manu.
  Atque Notas Vocum sinxit de duro Orichalco,
  Nobile Phænicium quas dedit Ingenium.
- Inventis uti Mens generosa nequit (i).

  Implorat placidos Zephyros, & Carbasa pandit;

  Hæret & in Scopulis, nescius Auxilii.

  Cumque illi starent cælata Toreumata magno,

  Et Labor angustas attenuabat Opes,

  Artis nec poterat certos extundere \* Fines,

  Inceptum statuit jamque relinquere Opus.
- Consillis tandem Fausti persuasus amicis,
  Viribus exhaustis qui tulit Auxilium (k):

  Addidit ac Operi Lucem, Sumtumque Laboris,
  Faustus, Germanis Munera fausta ferens.
  Et † levi Ligno sculpunt hi Grammata prima,
  Quæ poterat variis quisque referre Modis (l).

  Materiam bibulæ supponunt inde Papyri,
  Aptam quam Libris Littore Nilus alit.
  Insuper aptabant mittit quas Sepia Guttas:
  Reddebat pressas sculpta Tabella Notas.
- SED, quia non poterat proprià de Classe Character Tolli, nec variis Usibus aptus erat,

  Illis succurit PETRUS Cognomine SCHÆFFER,

  Quo vix cælando promptior alter erat (m).

  Ille, sagax Animi, præclara Toreumata sinxit,

  Quæ sanxit Matris Nomine Posteritas (n).

  Et primus Vocum sundebat in Ære Figuras,

  Innumeris cogi quæ potuêre Modis.

Hic

- (i) Magna Typographiæ inveniendæ Difficultas.
  - \* L. Extendere.
- (k) JOHANNES FAUSTUS, primi Inventoris Coadjutor. † F. Ex.
- (1) Experientia Artis jam inceptæ circa Tabulas ligneas, Litteris per Ordinem insculptis.
- (m) PETRUS SCHÆFFER, alter Gutenbergii Adjutor.
- (n) Vulgà Matrices nominantur.

Hic nova Spes oritur, redit in Præcordia Sanguis, Exultant Animo, Pectoris inque Sinu.

Abdita tecta petunt, agitur Res Testibus absque, Ne sieret Populo sordida Præda levi.

Nata rudi primum Res est tentata Labore;

Mara rigit Latabras æres Vena sins

Mox vicit Latebras ærea Vena suas.

Ac horum postquam mordax est addita Lima,
Omnibus hæc Numeris reddidit illud Opus.

Fontibus è parvis creverunt Flumina magna,
Quæ nunc vix sitiens Tibridis Ora capit.

Atque rigant sacro Germanos Gurgite Campos, Sirius excussit \* quos Face sæpe gravi.

IMPARIBUS Numeris Cælestia Numina gaudent:

Hoc Opus exegit sic quoque sancta Trias (0) (1).

Illo primus erat tunc Gutenbergus in Albo,

Alter erat Faustus, tertius Opilio.

Hic quoque tres aderant Charites, Jovis inclita Proles,

Laude celebrantes Mentis & Artis Opus.

Hinc inter sese magnis hi Viribus instant,

Atque Opus exercent Nocte Dieque novum.

Component certo certas Pars Ordine Voces,

Pars forti torquent Prela sonora Manu.

Emittunt varios, cudunt quos Ære, Libellos,

Queis nihil in vasto gratius Orbe fuit.

Hos stupet Eous, miratur & Hesperus illos (p);
Gratantum Plausus Sidera celsa petit.
Antea nec tales vidit binominis Ister
Merces, nec Rhenus Cornibus ipse tulit.
Has quoque Doctrinæ suspexit Achaia Mater,
Prætulit ac illas Attalicis Opibus.
Nunc agiles Manibus Digitos Librarius arctet,
Detque Locum argutis vilis Arundo Typis.
Prelo nam plures describunt unus & alter
Chartas, quàm Calamis officiosa Cohors.

Presentation des presto Compenie

Res operosa quidem, blandis sed grata Camœnis, Et nobis Victum per tria Lustra dedit.

Utque

\* L. exussit.

(0) In Editione Verderiana ità legitur; sed, in prima Moguntina, est Dryas: Sensu diversissimo. (Tentzelius.)

(1) L'Edition de du Verdier met très bien Dryas: par où il paroit, que Tentzelius ne l'a pas bien éxaminée, ou s'en est rapporté à quelque autre.

(p) Magna Artificii hujus Admiratio.

II. Part.

135

140

- Utque Molæ Plautus, Lympharum ut fæpe Cleanthes,
  Illius Arnoldus sic tulit Æris Onus (4).
  Quid non Paupertas, & Rerum tristis Egestas,
  Imperat? Innocuos Impietate premit.
- Hæc Ars è Tenebris Musas Vatesque reducit,
  Certaque transacti Temporis Acta resert (r).
  Sensibus hæc aperit cæcis Oracla Sophorum,
  Explicat & summi Jussa sacrata Dei.
  Detegit hæc Artes, ac horrida Fulmina Mundi:
  Depingit Bullas illius atque leves.
  Et tibi restituit tandem, Germania, Lumen,
- Argo centoculo ut cautior esse queas;
  Purus & ut Phœbus, transcendens Climata Mundi,
  Illustrat Radiis Pectora quæque suis.
  Pontigenam Cous Tabula depinxit Apelles,
  - Et tulit hinc fummum perpetuumque Decus: Multorum hæc Oculos in se convertit & Ora, Tam suerat docta Linea ducta Manu. Conspicuis Signis Lysippo Gloria parta est;
- Conspicuis Signis Lysippo Gloria parta est;
  His quoque pascebat Lumina Vulgus iners.
  Praxiteles Pario vincebat Marmore plures,
  Et multos alios vindicat Artis Honos.
  Hæc Monumenta licet solertia sinxit ad Unguem,
- At Nomen restat præter inane nihil.

  Quid, nisi sunt multis operata Toreumata Signis,

  Et cinis & rapidis attenuata Notis?
  - Respice præterea Naturæ ditia Dona, Et Rerum varias ritè videbis Opes, Frugifero Tellus Cornu quas parturit alma,
- Inque Sinu sida Sedulitate sovet.

  Sunt, quas extollit Medica Podalyrius Arte:

  Hæc Regum Mensis digna, sed illa Deûm.
- Commendat nobis nonnullas rarior Usus;
  Nonnullæ varia Conditione juvant.
  - Dotibus innumeris Silvæ, Campique redundant, Eminet & multa Nobilitate Mare.
    - Utilis Usus adest Plantis, & Gratia Gemmis, Munus Erythræi Littoris eximium.

<sup>(</sup>q) Hinc discimus, Arnoldum ipsum per quindecim Annos Correctoris in Typographia Onus sustinuisse, quod Mallinkrot aliique de co annotarunt. (Tentzelius.)

<sup>(</sup>r) Laus Chalcographia.

#### DE L'IMPRIMERIE.

| 205 | Quem non sollicitant Pactoli Littora rubri,                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Stulti quæ referunt impia Vota Midæ?                                                         |
|     | At nemo Caussas Rerum, & cum Fœnore Merces                                                   |
|     | Naturæ cunctas enumerare potest.                                                             |
|     | Scilicet est natis non parva Potentia Rebus,                                                 |
| 210 | Maxima sed Prelis, Ingeniique bonis.                                                         |
|     | Namque Animo præbent Vires, & Pectora formant;                                               |
|     | Usus at illarum Corporis esse solet.                                                         |
|     | Astrææque Vias possunt ostendere certas,                                                     |
|     | Itur queis rutili lucida ad Astra Poli.                                                      |
| 215 | Spiritus ut Corpus longo Discrimine vincit,                                                  |
|     | Hæc Bona sic superant quicquid in Orbe viret.                                                |
|     | Hæc quia perpetuo florent Monumenta Vigore,                                                  |
|     | Solaque Phœnicis Sæcula longa vident.                                                        |
|     | Illos extirpat Morfu curiosa Vetustas,                                                       |
| 220 | Horridus ac illis Auster & Aura nocent.                                                      |
|     | Quæ Tellus gignit, Fortunæ Injuria tollit;                                                   |
|     | Ast horum poterit Juris habere nihil.                                                        |
|     | Fertur & alma Parens Caput erexisse gravatum,                                                |
|     | Atque hos infolità Voce dediffe Sonos:                                                       |
| 225 | Quis Deus Astrorum dedit hæc Miracula Mundo?                                                 |
|     | Non mea sunt, sed sunt Munera rara Deûm.                                                     |
|     | Vix ea finierat, fequitur refonabilis Echo,                                                  |
|     | Respondens Matri: Munera rara Deum.                                                          |
|     | Sed quæ Lingua potest justa hæc extollere Laude,<br>Queis nihil utilius maximus Orbis habet? |
| 230 | Queis mini deinus maximus Otols madet:                                                       |
|     | Transcription Costs tili Correspond                                                          |
|     | ÆTERNAS igitur Grates tibi, GUTENBERGE,                                                      |
|     | Olim persolvet vivida Posteritas (s).                                                        |
|     | Auricomum ut Solem semper splendere videmus,<br>Sic tuus æternâ Laude nitebit Honos.         |
| 120 | Ibis ad Elysios ornatus Tempora Campos,                                                      |
| 235 | Et tua nobiscum Fama perennis erit.                                                          |
|     | Atque omnis cantabit Io tibi Turba Sororum,                                                  |
|     | Ardua Pierii quæ Juga Montis amant.                                                          |
|     | Prima quidem Laus est, niveo quoque digna Lapillo,                                           |
| 240 | Tradere si primus, quæ latuêre, potes.                                                       |
| 240 | Estque minor Virtus, Inventis addere Lucem:                                                  |
|     | Eruere ac Fontes, hoc Opus Artis erit.                                                       |
|     | Non tamen est FAUSTI Studium, Petraque, tacendum                                             |
|     | Sed dignus grata est Posteritate Labor.                                                      |

Hic

#### HISTOIRE

| 245 | Sanxerunt Dextris Fædera pacta suis:  Quæ Deus, aut Fortuna, dabit, communia sunto;         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Æqualis nostrum sitque Laboris Onus.                                                        |
|     | Fœdera sed Lucri rarò Concordia nutrit:                                                     |
| 250 | Indiga sunt Pacis, Dissidioque patent.<br>Sic postquam Autores Quæstûs Spes cæpit habendi,  |
|     | Ad Lites vertunt Pectora capta leves.<br>In Partes abeunt, finceraque Pacta resolvunt,      |
|     | Et Promissa cadunt, irrita sitque Fides.                                                    |
| 255 | Cuilibet ut propriis serviret Pergula Prelis,                                               |
|     | Et sibi multijugas quisque pararet Opes.                                                    |
|     | Non tulit injustas Mens GUTENBERGICA Rixas,                                                 |
|     | Testatur superos Fædera rupta Deos.                                                         |
|     | Caussa Fori tandem pavidi defertur ad Ora:                                                  |
| 260 | Scribitur ac illis Dica nefanda Fori.                                                       |
|     | Tempore sed longo Res est tractata dicaci                                                   |
|     | Lite, hodie pendet Judicis inque Sinu.                                                      |
|     | O D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                     |
|     | Qu Æ Deus in largos mittit Mortalibus Usus,                                                 |
|     | Ad Damnum vertit Sortis iniqua Parens (t).                                                  |
| 265 | Utilitate scatent calidissima Dona Promethi,                                                |
|     | Hæc si quis licita Commoditate sovet:                                                       |
|     | Attamen egregias Urbes hæc perdere cernis,                                                  |
|     | Longo quas struxit Tempore lassa Manus.                                                     |
| 270 | Quem latuit, rigidum præbet quæ Commoda Ferrum?<br>Sed pereunt illo millia multa Virûm.     |
| ·   | Sic Quæstûs Studio nunc quisque Typographus, atque Bibliopola, Libros vendit emitque novos. |
|     | Nec Curæ est ulli, qua sit Liber Arte politus:                                              |
|     | Fœnoris ad Fructus spectat avara Cohors.                                                    |
| 275 | Sunt, quibus Ingenii Dotes Natura negavit,                                                  |
| , , | Et steriles Merces junxit Apollo quibus.                                                    |
|     | Hi negligunt Sancti quicquid veneranda Vetustas                                             |
|     | Prodidit: effingit Normam ea Turba novam;                                                   |
|     | Quidquid & his offert Furor, atque Licentia passim,                                         |
| 280 | Exponunt Populo sæpe legenda rudi.                                                          |
|     | Fabricat hic Nugas, hic Rixas seminat atras,                                                |
|     | Spargit & in Vulgus, quam vomit ipse, Luem;                                                 |
|     | Barbariemque rudem major Pars ructat in Auras.                                              |
|     | Commiscent Rebus sicque profana sacris.                                                     |
|     | * *                                                                                         |
|     |                                                                                             |

| 285 | Hos non Dexteritas, Nummi sed Cura dolosi<br>Allicit, ut tractent Munera Pieridum.      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Infignes Titulos alius præfigere gaudet, Atque tibi imponit Nomine fæpe novo.           |
|     | Nescio quos Auri Montes promittere gestit,                                              |
| 290 | Mentem sed fallunt aurea Dicta tuam.                                                    |
| ~   | Pluraque nonnunquam promittit Fronte Libelli,<br>Quam quæ vix ingens Bibliotheca daret. |
|     | Cætera Pars quid agit? Prægnantia Plaustra Papyr<br>Invitis Musis commaculare solet;    |
| 295 | Et Piperis tortos discit curvare Cucullos,<br>Chalcanto turpi quos laceravit iners.     |
|     | Hos indignatur peregrinis mittere Terris<br>Mœnus, & illorum ferre recusat Onus.        |
|     |                                                                                         |

VENDICAT ac præsens Ætas Insignia Libris, 300 Et primâ Facie conspicienda locat (u). Sphingis & adhærent variis Ænigmata Linguis, Solvere quæ solers Delius ipse nequit. Fatali hic Frameâ vacuas diverberat Auras, Nescio quas Strages hacque minatur idem. Forsan, ut afflictis Pygmæum Rebus in Armis 305 Sucurrat contra Strymonias Volucres. Aut, ut terrestres Mures, Ranasque palustres, Sterneret armatus, Marte favente, Furor. Alter at Herculei nectit Curvamina Nodi, 310 Sysiphidi nunquam dissoluenda Duci. Nonnullus niveum Chartis asciscit Olorem; Anseris ac (2) Clangor per Loca multa strepit. Exhibet Hyblæos Flores hic mille Colorum, Pro quibus accrescit Lappa subinde tenax. Velaque dant Ventis hi, quæ Fortuna gubernat, 315 Queis cupidos agitat per Freta salsa Viros. Quilibet hoc Fuco Libris accedere Lucem Augurat, & fœdi Spem capit inde Lucri. Sed quod picta refert Chartis præfixa Figura, Possessor Factis abnegat usque piis (\*). 320 Nemo Virtutis præfert Infignia, nemo

Justitiæ justa corripit Arma Manu.

FRON-

(u) De Typographorum Infigniis.

(2) at dans l'Edition de du Verdier; ce qui paroit meilleur.

#### HISTOIRE

| 325         | FRONTEQUE perfrictà (tanta est Insania Quæssus) Assigunt Schedis hæc quoque Jura suis (x). Nostra hæc Messis erit, pandas hic contrahe Falces; Et nostras Segetes sit tetigisse Nesas.                                                                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 330         | Hîc, nisi cautus eris, grandi multabere Pœnâ; Hoc jubet Augusti Cæsaris Autoritas. Cæsaris Autoritas talis, sed vendere Fumos (3) Edicto cavit, castaque Scripta probat, Quæ non offendunt Curios, castasque Sabinas, Et redolent Samii Dogmata dia Senis.         |
| 335         | Adde, quod hæc Furtis agitur Res sæpe nesandis, Ac nihil intactum Gens malesana sinit (y). Hic nova dum Rerum versat Volumina Prælis, Somnia monstrosæ quæ Novitatis habent, Surripit hæc alius, jam vix Incude retacta, Subjicit & Prelis turpia Furta suis.      |
| 340         | Quin etiam volitant, ut Noctua nocte, Libelli, Qui Lucem fugiunt, Nominibusque carent (z): Cornua Fronte gerunt, armata est Dextera Ferro, Et Tabo Linguæ candida Corda petunt. His non Justitæ, nec Recti, Candor in Ore est: Conviciis horum Pagina nulla vacat. |
| 345         | Ut nova fola placent stolidi Mendacia Vulgi, Sic Vitiis fervet Mundus ubique novis. Has, Lector, si Pectus habes, suge, disfuge, Syrtes: Et Portûs tuti Littora tuta lege;                                                                                         |
| 350         | Ac patulas Aures, Exemplo fortis Ulyssis, Summove, ne blando detineare Sono.  INTER sed cunctos, queis candida Prela laborant (a),                                                                                                                                 |
| 35 <b>5</b> | Emeruit primas Aldus, in Arte potens.  Adferit hanc Laudem celebri Candore Laboris, Fundat & Euganeas Anchora facra Rates.  Hunc vigili fequitur Studio Domus alta Frobeni, Regia quem Gremio fert Bafilea suo.                                                    |
| ( 10)       | De Tutoquathonese Primilagiie                                                                                                                                                                                                                                      |

(x) De Typographorum Privilegiis.
(3) Dans du Verdier, ce Vers 329 est ainsi: Cæsaris Auctoritas tales sed vendere Fumos; ce qui paroit plus éxact.

(y) De Imposturis Typographorum.(z) Anonymi Libelli.

(a) Qui nostri Sæculi præcipui Typographi.

Huic

| Huic Albo confer Schaferos, Artis avita       |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Cudendi Libros quos pia Fama manet.           |    |
| Omnibus his junges, simili queis Ære Moneta   |    |
| Exit, & Incudes consona Scripta dabit.        |    |
| Barbara Turba vale, quæ nil nisi Somnia vendi | s, |
| Flectis & à recto Limite sæpe Pedes.          |    |

| ricciis et a recto Eminte rape redes.                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JACTAT & indoctos è Plebe Philautia Momos,<br>Audent qui Scriptis cuncta movere Loco (b).       |
| Protulit haud unquam tot fertilis Africa Monstra,<br>Scriptores quot nunc Tempora nostra leves. |
| Nec tot sufflatas Lyciæ dant Flumina Ranas,                                                     |
| Ranas, quas viridis Pæna coercet aquæ.<br>Materies horum Ronchi, Nugæque canoræ,                |
| Et quod Mens agitat Criminis omne Nefas.<br>Assectant (4) Vitiis Famam, Virtute reposta,        |
| Ventoso ut semper Plebis in Ore sient:                                                          |
| Haud ità diffimiles huic, qui Templa Dianæ<br>Diruit, ardenti Mulciberique dedit.               |
| Impia, sub specie Veri, Mendacia miscent,<br>Atque struunt tacito Pectore mille Dolos.          |
| Hic Ducibus Barbam vellit, Populique Furorem Excitat, & Furiis Mænia quæque petit.              |
| Hinc * alii contra gaudent obtrudere Palpum;                                                    |
| Pectora plus justo quælibet atra probant.<br>Blanditiis tollunt sævos & ad Astra Tyrannos,      |
| Nigraque dejiciunt Ditis ad Antra pios.<br>Efflant ex uno, quod dicitur, Ore Calorem            |
| Atque Gelu, & nimia Garrulitate scatent.  Illudunt Sacris, applaudunt sæpe Profanis;            |
| Fingitur ac albus, qui modo fuscus erat.                                                        |
| Et quod quisque videt cæcæ per Somnia Noctis<br>Manè per extremas spargit ad usque Plagas.      |
| Perque Deos jurat superos & Numina Terræ,                                                       |

Esse crucifixi summa Decreta Dei.
Omnia Dente petunt, sædant spurcâque Salivâ,
Digni, qui Anticyræ Præmia sana ferant.
A quibus & Nemesis turpissima Facta reposcat,
Quo meritas Pænas improba Turba luat.

(b) De proletariis Scriptorculis, deque Libellis famosis.

<sup>(4)</sup> Affectant, dans l'Edition de du Verdier; & cela est mieux.
\* F. Huic.

#### HISTOIRE

Principis ac princeps lacerat Caput, atque tacenda 395 Confilia in Chartis vendere quisque solet. De Rebus magnis Populi Suffragia vana Captant, quæ semper Mens animosa fugit. Quid non audebit furiosa Licentia Vulgi, Talia si primi dant Documenta Duces? 400 Quæ non his oritur funesta Tragædia Nugis? Accendit quas non hæc quoque Flamma Faces (c) (s)? Rustica Seditio Belli cur Cornua sumpsit? Chartæ pellaces hoc docuêre Nefas (d). Has \* quoque Gorgoneo perfudit facra Cruore 405 Progenies Vulgi, quam nova Secta tenet. Quæque Numam simulat modo Relligione profanà, Et geminos fertur ferre sub Aure Polos. Omnia confundit, vertit sursumque deorsumque, Ac Gerras præter nil fua Silva crepat. 410 Hæc aufa est Aquilæ Romanæ vellere Pennas, Atque Aras magni commaculare Dei. Non adeo lædunt Bombardæ Fulmina dira; Nil præter Clades sit licet illa tonent. Nec tantum nocuit cuiquam Vis sæva Cicutæ, 415 Quantum famosi Stigmata nigra Libri. His & mille Modis essent hæc sæpe notanda; Ast Iter immodicum nostra Thaleia fugit. Nec molles Elegos, pugnacem at poscit Iambum Res: Satiræ, & tetrico Carmine, digna foret. 420 At Tu (e), quem viridis, Prasul clarissime, Laurus, Et Toga plus Pacis, quam fera Bella juvant, Aspice, famosis læduntur ut omnia Chartis: Luditur his Juvenis, decipiturque Senex.

425

(c) Hie integrum Distichon inseruerat Arnoldus, quod mala Fide Verderius expungit:

Perfidus his fretus Gallus, Bella aspera movit, Has princeps Getici Caussa Furoris erat.

Et gloriatur tamen Verderius, se Arnoldi Carmen Candori suo restituisse. Egregium verò Candoris Gallici Specimen, quem tunc etiam Imperatori Carolo V probavit Franciscus I Galliæ Rex, ab Arnoldi his Versibus notatus. (Tentzelius.)

(5) Puisque, selon ces Mrs., ces deux Vers sont de Bergellanus, pourquoi ne les avoir pas remis dans le Texte, selon la prémiere Edition?

(d) Libelli famosi sunt Caussa omnis Seditionis.

\* F. His.

(e) Apostrophe ad Albertum Prasulem.

| 425  | Utque Sonus Volucrem, Piscem ut Cibus unctus inescat,<br>Præstigiis harum sic cadit omnis Homo. |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Crede mihi, Princeps, harum Spes maxima Rerum,                                                  |
|      | Expugnant Animos Scripta retorta pios.<br>Ne dedigneris lapsis succurrere Rebus:                |
| 400  | Hoc Pæan rogitat, Thespiadumque Chorus.                                                         |
| 430  | Præsidium mittet præsens tibi Carolus ingens (f),                                               |
|      | Inter Germanos Gloria prima Duces.                                                              |
|      | Nec minus illarum Rerum Negotia tractat,                                                        |
|      | Quam Solymi ut redimat sacra Sepulcra Soli;                                                     |
| 435  | Quove Modo nunc Corda Ducum compescat iniqua,<br>Fœdera qui rumpunt Pacis, & Arma fremunt.      |
|      | Et Deus omnipotens audentis Facta juvabit,                                                      |
|      | Atque dabit Ventis Vela secunda tuis.                                                           |
|      | Elige Aristarchos, quorum Censura, Obelusque,                                                   |
| 440  | Latrantes Corvos arguat atque notet.                                                            |
|      | Ejice degeneres animoso Pectore Haliætos,                                                       |
|      | Legitimæ ut Prolis conspiciatur Honos.  Dulcisonisque Locum Cygnis det garrula Pica,            |
|      | Audiat ac Auris nil nisi dulce Melos.                                                           |
| 445  | Magnus Alexander, magnum qui terruit Orbem,                                                     |
| • 17 | Detentus tali sæpe Labore fuit.                                                                 |
|      | Audebatque Ducis Vultus depingere nemo,                                                         |
|      | Præter Apellæas, Arte juvante, Manus;                                                           |
| 150  | Ne Labor Effigiem non veram redderet Orbi,<br>Dedecus & pareret turpis Imago Duci.              |
| 450  | Sic, nec turpe puta, simili Ratione cavere,                                                     |
|      | Barbarus ut docto cedat ubique Viro.                                                            |
|      | Spongia famosis incumbat sæpe Libellis,                                                         |
|      | Et Custos ornet lucida Gemma Libros.                                                            |

(f) Carolus V Imperator.

## FINIS.

#### V. PIECE.

#### ANGELI ROCCHÆ DISSERTATIUNCULA DE ORIGINE TYPOGRAPHIÆ,

Excerpta ex ejus Bibliothecâ Vaticanâ Commentario illustratâ, impressa Romæ, in Typographiâ Vaticanâ, Anno 1591, in quarto.

ARS TYPOGRAPHICA in Europa Anno Salutis nostræ MCCCCXLII inventa fuit, ut Polydoro placet (\*), à JOHANNE GUTHEMBERGIO, Natione Theuthonico, Equestri Dignitate Viro, sicut ab ejus Civibus audivisse se ait, in Oppido Germania, quam Moguntiam Latine dicunt, vulgari verò Sermone Maintz. Decimo sexto deinde Anno, qui fuit Salutis Humanæ MCCCCLVIII, quidam Nomine Conradus, eodem Polydoro teste (†), Homo itidem Germanus, Romam primò in Italiam attulit, quam deinde NICO-LAUS JENSON, Gallus, mirum in Modum illustravit. Hac Polydorus. Volaterranus autem duos Fratres Alemannos in Italiam advexisse Impressoriam Artem, & Anno ab Orbe redempto MCCCCLXV Roma instituisse, & Libros Sancti Patris Augustini de Civitate Dei, & Lactantii Firmiani Institutiones, primum impressisse affirmat (‡). Alii ejusdem Augustini Confessiones primum impressas fuisse aiunt (1). Sunt qui velint bujus Artis Inventores fuisse OANNEM FAUSTUM & IVONEM SCHOEFFERUM (2), Anno Dominica Incarnationis MCCCCXL; deinde, à JOANNE GUTHEMBERGIO illam illustratam fuisse in Germania: Anno verò Mcccclx, à CONRADO item Germano Romam, à SIXTO autem RUSSINGER, Argentinate, Neapolim advectam, & in Italia ab · Aldo seniore illustriorem fuisse redditam, & à NICOLAO JENSONE Gallo in Galliam fuisse asportatam. SED,

(\*) Polyd. Virg. lib. 2. c. 2.

(+) Polyd. Virg.

(‡) Libri primi omnium impressi. Cela est résuté ci-dessus Remarque (T), Cit. (199).

(1) Cela est aussi réfuté ci-dessus, Sect. XII, Num. IV.

(2) Pierre Schoiffer. Voiez ci-dessus Citation (x).

SED, in tot Scriptorum Controversiâ, apponere libet, quod Manu Mariangeli Accursii exaratum in primâ Donati Grammatici Paginâ inveni. Aldus enim junior, Vir quidem eruditus, & in Antiquorum Monumentis indagandis accuratissimus, ostendit mihi Librum Donati ex Membranis confectum & impressum, in cujus priori Paginâ hæc scripta leguntur:

JOANNES FAUST, Civis Moguntinus, Avus maternus Johannis Schoeffer, primus excogitavit imprimendi Artem Typis æreis, quos deinde plumbeos invenit; multaque ad poliendam Artem addidit ejus Filius Petrus Schoeffer. Impressus est autem hic Donatus & Confessionalia primum omnium Anno Mccccl. Admonitus certè fuit ex Donato Hollandiæ, priùs impresso in Tabulà incisà.

Hæc ibi. Vbi etiam à latere eâdem Manu scripta leguntur: Hæc scripsit Mariangelus Accursius (3). Hic Liber est Grammatica Donati. Non parùm autem, quantum ad Ordinem pertinet, ab eâ distans, quâ in Italiâ uti solemus. Immò Principium est assimile Grammaticæ Institutioni Guarini, qui ab eo multa accepisse judicatur. Hujus Codicis Typi, & imminutus imprimendi Modus, rudem illam Inventionem præ se ferunt: Characteres enim à primis illis Inventoribus non ità eleganter & expeditè, ut à nostris sieri solet, sed Filo in Litterarum Foramen immisso connectebantur, sicut Venetiis id genus Typos me vidisse memini (4).

Utcumque autem sit, Typographia, non solum à nobilibus eruditis Viris, ac ditissimis quidem, fuit inventa, sed etiam ab bujus Generis Hominibus diu exculta. Hâc autem Tempestate, in quâ per totum ferè Terrarum Orbem exercetur, vilissimus quisque, perpaucis exceptis, egenus præterea, nulliusque Eruditionis Homunculus, eam illotis tractat Manibus, Spe tantum Lucri, aut Mercaturæ exercendæ Gratiâ, ductus. Hinc factum est, ut soli ferè Mercatores, quorum multi nullum norunt Litterarum Elemen-

(3) Voiez touchant cela ci-dessus les Citations (285-290).

<sup>(4)</sup> D'autres, comme Specklin, Catherinot, & Orlandi, ont aussi parlé de ces Caracteres ensilez à chaque Ligne comme les Grains d'un Chapelet, & se sont fait mocquer d'eux. E 2

mentum, pauperrimis banc Artem Hominibus exercendam committant, Quæstum inde omnem desumentes, & non nist Labores Litterarum Concinnatoribus, qui & Compositores dicuntur, nec non iis qui Prælo præsunt, & Torculares vocitantur, relinquentes. Correctores insuper, vel satis mediocriter eruditi, ob tenuissimam Mercedem ad corrigendi Artem eliguntur; vel, si eruditi sunt, accurati esse non possunt, ob ingentem Sarcinam Humeris imparem, quam tamen sponte susceperunt, ut Die Nocteque adlaborantes Victum quotidianum sibi comparare queant. Id quod Compositoribus, Torcularibus, ac Proto, cæterisque bujusce Artis Operariis evenire solet. Dira igitur Lucri Cupido, pace bonorum dixerim, hanc nobilissimam Artem, & omni Laude dignam, deturpavit, vilissimamque reddidit (5).

DIVERS autres Savans ont souvent formé les mêmes Plaintes; & Corneille Kilian, entre autres, tant dans son Bibliopola, que dans son Typagraphus Mercenarius, dont je me contenterai d'ajouter ici

les quatres derniers Vers.

Noster alit Sudor nummatos & locupletes, Qui nostras redimunt, quique locant Operas; Noster alit Sudor te, Bibliopola, tuique Consimiles, quibus est vile Laboris Opus (6).

(5) Angeli Rocchæ Bibliotheca Vaticana Commentario illustrata, pagg. 410-412.
(6) Voiez Chevillier, de l'Origine de l'Imprimerie, pagg. 375, 378, & tout le V Chapitre de sa IV Partie.



#### VI. PIECE.

# NICOLAI SERARII DISSERTATIO DE TYPOGRAPHIÆ INVENTIONE,

IV constans Capitibus ex ejus Rerum Mogunciacarum Libro I excerptis.

#### CAPUT XXXVI.

#### DE TYPOGRAPHIA.

ECIMUMQUINTUM Moguntinæ Urbis Ornamentum Typographia est, non eo tamen Modo, quo ad alias complures Urbes nunc pertinet, sed alio quodam præcipuo & singulari: quòd ea scilicet hanc primò Artem excogitarit, pepererit, cæterisque, apud quas nunc est, Civitatibus, & Orbis hujus nostri Nationibus omnibus, tradiderit. Sed omnium serè magnarum laudatarumque Rerum Laudem ad se, per sas ac nesas, rapiunt plerique: & sicut olim, Cicerone pro Archia, & Gellio Libr. III. Cap. XI, testibus, Homerum Colophonii Civem esse sum dixerunt, Chii suum vendicarunt, Salaminii repetierunt, Smyrnei verò suum esse consirmarunt, ideòque & eleganter ab Eustathio, in Iliados Principium, πολύπατρις ille dictus est, ità etiam hodie Artem Typographicam se invenisse, ad aliosque omnes propagasse, non autem Moguntiam, jactitant nonnulli. Est enim Ars nobilissima; quia, ut Aprutinus ait Episcopus Joannes-Antonius Campanus,

#### Imprimit illa Die, quantum vix scribitur Anno.

Divus Hieronymus, Epistolà ad Nitiam, Rudes, ait, illi Italiæ Homines, quos Cascos Ennius appellat, qui sibi (ut in Rhetoricis Cicero ait) Ritu ferino Victum quærebant, ante Chartæ, & Membranarum Usum, aut in dedolatis è Ligno Codicillis, aut in Corticibus Arborum, mutuo Epistolarum Alloquia missitabant. Unde & Portitores earum Tabellarios, & Scriptores à Libris Arborum E 3

Librarios vocavêre. Quantò nos, expolito jam Artibus Mundo, Veteribus illis, apud quos, ut idem Hieronymus loquitur, cruda erat Rusticitas, & qui Humanitatem quodammodo nesciebant, Sæculum nostrum beatius, quo tam expedita scribendi Ratio ingeniosè admodum inventa & excogitata est! Libet igitur, ut suum cuique tribuatur, paucis Rem hanc totam disquirere.

#### CAPUT XXXVII.

SIT-NE ARS TYPOGRAPHICA MOGUNTIÆ PRIMO INVENTA, ET NATA?

SEX aut septem de Laudis hujus Possessione ac Jure Lites sunt. I. Nam Argentinæ inventam & natam, ex Argentinensi Episcopatu, & Slestadiensi Urbe, tradit Jacobus Wimphelingus in Rerum Germanicarum Epitome Cap. LXV. Anno, ait, Christi 1440, Friderico III. Romanorum Imperatore regnante, magnum quoddam ac pænè divinum Beneficium collatum est universo Terrarum Orbi à Joanne Gutenberg, Argentinensi, novo scribendi Genere reperto. Is enim primus Artem Impressoriam, quam Latiniores Excusoriam vocant, in Urbe Argentinensi invenit. Inde Magunciam veniens eandem feliciter complevit. Huic Libro VIII. Cap. XI. credidit Fulgosius, & qui Urspergensis Abbatis Paralipomena conscripsit.

II. AD Hollandiam verò ejusdem Artis Inventionem rapit Hollandus, Leydensis Professor, Petrus Bertius, Libr. II Geographia, Cap. IX, in Hollandiæ Descriptione, sed ità ut Moguntinis Convicium etiam faciat. Huic, ait, Urbi (Harlemo) inventæ Typographicæ Artis Gloria debetur. Ante Annos enim 153 (1), Laurentius Joannis, Cognomine Ædituus, qui in Ædibus satis splendidis Foroque imminentibus, è Regione Palatii Regalis habitabat, sortè cum in suburbano Nemore spatiaretur, cæpit saginos Cortices in Literarum Typos conformare, quibus Chartæ impressis, Versiculum unum atque alterum Animi gratia ducebat. Hoc primum suit maximæ Artis Rudimentum. Quod ubi seliciter successit, cæpit

<sup>(1)</sup> C'est-à-dire en 1447; car, Bertius publia ses Tabulæ Geographicæ, en 1600, in folio.

Animo altiora magis concipere. Primum omnium Atramenti scriptorii Genus glutinosius tenaciusque excogitavit, adhibito in Consilium & Partem Cura Thoma Petro, Genero suo. Inde totos Pinacas Characteribus expressit: Extant hodieque illius Operis Adversaria, Paginis tantum adversis impressa, que Pagine Glutine commisse inter se cohærent, ut videantur esse opistographæ. Liber est conscriptus Vernaculo Sermone, Auctore anonymo, Titulum praferens Speculum nostræ Salutis. Postea faginas Formas plumbeis commutavit, has deinde stanneis, quò solidior esset Materia. Ex horum Typorum Reliquiis conflata funt Oenophora, que adhuc visuntur in Laurentianis illis, quas commemoravi, Ædibus. Mansiffetque diutius tam præclari Inventi apud Harlemenses Gloria, nisi Joannes quidam, sive, ut fert Suspicio, Faustus, Hero suo insidus & infaustus, à quo Artem omnem suerat edoctus, ipso Pervigilio Natalis Dominici, omne Typorum Choragium involusset, convasasset, asportassetque, primum Amstelrodamum, inde Coloniam Agrippinam, denique Moguntiacum, ubi bic Trifurcifer & Sesquilavernio, sibi Inventionis novæ Laudem arrogans, intra vertentis Anni Spacium ad Annum à nato CHRISTO M. CCCC. XLII., iis ipsis Typis, quos Hero suo fuerat suffuratus, in Lucem edidit Alexandri Galli Doctrinale, cum Petri Hifpani Tractatibus (2).

PERIISTI, Moguntia, quæ ab infido, furaci, & fugitivo Servulo, infausto Trifurcifero, & Sesquilavernione, inanem, falsamque hactenus Gloriam quæssisti! Ni caveas, in te invadent Hollandi: te ulcis-

centur; sua scilicet repetent.

III. CLARIGATOR est iste Bertius, & quidem, ut audiisti, vehemens & contumeliosus. Sed ecce Lisitanus, Homo, & gravissimus, & eloquentissimus, Hieronymus Osorius, Libr. XI. de Rebus Emmanuelis, omnem de nimio in se, Patriamque suam, Amore Suspicionem removens, non Lusitaniæ suæ, neque Genti aut Populo qui Lusitanico Sceptro pareat, sed remotissimæ Sinarum Nationi, tam mirabilis Inventi Laudem, eamque non nuper natam, sed pervetustam, penèque canam, tribuit. In Libris, ait, describendis, & Rerum Memoria propaganda, aneis Formis uti solent Sinæ

<sup>(2)</sup> Cette Epoque de 1442, & la précédente de 1447, forment une Contradiction d'autant plus surprenante, qu'elle se trouve de même dans le Récit d'Adrien Junius, dont celui de Bertius n'est qu'un Abrégé.

Sinæ, quarum Vsus aded antiquus apud illos est, ut qui primus eam Artem excogitarit, ignoretur.

IV. ITALUS verò Jovius ante ipsum similia.

V. Gallus autem Genebrardus Libr. IV Chronogr., folio 391: Addo, inquit, Themistaneos, quorum Vrbem Patrum Memoria Castilii in novo Orbe occuparunt, Typographia Austores esse.

VI. SED Antonius Campanus Homini Gallo eandem Inventionem

potiùs afscribit, dùm canit:

Anser Tarpeii Custos Jovis, unde quod Alis Constreperes, Gallus decidit, ultor adest. Ulricus Gallus, ne quem poscantur in Usum, Edocuit Pennis nil Opus esse tuis.

VII. Quid, quod Pomponius Lætus hanc, ut infrà dicetur, Impressoriam Artem à Saturno inventam docuit?

SED in istis Rebus:

Primò statuendum, à Deo O. M. esse omnem omnium bonarum Artium Solertiam & Inventionem: Omne siquidem, ait Sanctus Jacobus Cap. I. Vs. 17. Datum optimum, & omne Donum perfectum, desursum est, descendens à Patre Luminum. Unde ipsemet Dominus Exod. XXXI. Vs. 2. Ecce, aiebat, vocavi ex Nomine Beseleel, Filium Vri Filii Hur de Tribu Juda, & implevi eum Spiritu Dei, Sapientià, & Intelligentià, & Scientià in omni Opere. Ideoque statuendum & illud, omnem omnium Inventorum Gloriam & Laudem illius Laudi & Gloriæ transcribendam.

Deinde, multò nobis Christianis fore Certamen utilius & gloriosius, si, ob hujusmodi Benesicium, certaremus, quis in Datorem Deum gratior, ejus reverentior, & in Gratibus dicendis esset ala-

crior & prolixior.

Tertiò, infigendum illud Apostoli Memoriæ diligenter, Moribusque ipsis & Factis nostris exprimendum diligentiùs, Galat. V. Vs. 26. Non efficiamur inanis Gloriæ cupidi, invicem provocantes, in-

vicem invidentes.

QUARTÒ, ab istà Quæstione removendos, & Sinas, & omnes ignoti Orbis alios. Cum enim, an hoc vel illud, hîc aut illîc, omnium primò usitari cœperit, disseritur, satis constat non agi nisi de notis Gentibus. Quid enim si apud Antipodas, Borealis Australisve Poli Homines, id jam, ignaris nobis, cœptum esset?

QUINTÒ,

QUINTÒ, an Argentinensis suerit hujus Artisicii Auctor, itemque an inibi de hoc aliquid, aut cogitarit, aut etiam tentarit, mihi haud liquere. Unus, quod sciam, tantum est qui asserit Wymphelingus. Posset videri velle istud, cuicuimodi est, supra Veritatem, dare Patriæ. Quia tamen potuit aliquis esse Domo Argentinensis, & Civitate tamen Moguntinus, aliquid Argentinæ cogitare, atque conari, hocque idem ipsum Moguntiæ jam in Lucem esserre ac persicere; denique, quia citra Causam, idoncosque Auctores, non est quisquam facile Mendacii accersendus; credat qui volet, illi assirmanti. Credidit certè Joannes Arnoldus Bergellanus (‡), dum dixit:

Quam veteres nobis Argenti Voce notarunt (\*),

A Puero fertur sustinuisse Virum (†).

Illa sed huic Civis largita est Munera grata,

Cui clarum Nomen Mogus habere dedit.

Primitias illic cæpit formare Laboris:

Ast hie masurum protulit Artis Opus.

De Gallo Res facilis. Nam, qui primus Artem istam Italis planè admirabilem Romæ ostendit, Germanus quidem fuit Udalricus Nomine, sed cui Cognomen esset Germanicum Han, quod Latinè valet Gallum gallinaceum: Eaque Res audita Campano imposuit, uti

Loco citato indicat Wymphelingus.

Sextò, an etiam in aliqua Hollandiæ Sylva quidquam tentarit Hollandus aliquis, an item Domi Litteras deformarit aliquas, nolim pugnare. Nam fortè & alibi pluribus tale quid in Mentem aliquando venire potuit. Quemadmodum Viatores, sic & Hominum Cogitationes, in eadem aliquando incurrunt Vestigia. Et hoc fortè tantum vult vulgaris illa Harlemensium Fama, de quà Ludovicus Guicciardinus. Et ne Viros tantùm, Ætate, Ingenio, Rerumque Usu acres, in earundem posse Artium Excogitationem incidere arbitremur, ecce tibi è vicinà Hollandiæ Frisia Puerulus, novus pænè Typorum Inventor. Nam de Sancto Rudgero, Libr. I. Vitæ, Cap. IV.

(\*) Argentina.

<sup>(‡)</sup> In Chalcographiæ Encomio.

<sup>(†)</sup> Joannem Gutenberg.

ità memoriæ proditum est. Lusum, Pueris admodum familiarem, tanquam Pestem sugiebat. Scripturas, quas necdum per Ætatem discere quivit, jum se Animi Affectu præmeditari certis quibusdam Indiciis præmonstrabat. Nam aliis Pueris ludentibus, ipse Arborum Cortices colligere, quibus uti ad Luminaria solemus, & inde quasi Libellos componere consuevit. Quos, cum fortè Liquorem invenisset, Festuca utiliter, ut sibi videbatur, inscriptos, Nutrici, ac si prosicuos admodum Libros, tradidit custodiendos. Posset è Calvinianis etiam Hæreticis quispiam huc trahere quod de Hildebrando Puero narrat Libr. IV Metrop. Cap. XIX & XX. Crant-

zius, Zwingerus Volum. V, Libr. IV, folio 1364.

Sed illud Septimò affero, æquum esse, ut bonis, vel Testimoniis, vel Indiciis, doceat Bertius, suo illi Hollando suisse Servum, & quidem, tunc Temporis, Moguntinum; aut illum cujuscunque Urbis Gentisve Hominem, ex Hollandià profugisse Amstelrodamum, deinde Coloniam appulisse; & cur potiùs hæ in Vià Urbes quàm aliæ tam multæ nominentur: an Typographicum fortè ibi aliquid inceptarit: doceat denique Moguntiam illum venisse: hîc Fugæ Finem suisse: hîc Furtum suum in Lucem dedisse: &, quod alienum erat, quasi suum venditasse. Alioqui, si satis sit dicere, aliquem esse Furem, quis, ut à Veterum quodam dictum est, innocens, & non Fur? Teipsum, teipsum, cui, ut Poëta tuus canit,

# Per tibi devinctam Fama refertur Humum,

diceret eodem modo aliquis, Altorshi aut Norinbergæ alicujus compilasse Scrinia, & ablatas Furto Tabulas primò Gedanum, deinde Leydam deportasse: illaque in Schola quasi tuas salsò jactitasse. Hic verò quid ageres? Os Accusatori quemadmodum oppilares? Testes, opinor, & Argumenta impositi Plagii postulares: Testes alios, qui pro te dicerent, tuumque Librum illum desenderent, excitares. At hoc jam ii, quos accusas, quosque Trisurciseros & Sesquilaverniones tam latè quàm Mundus tuus patet, inclamas, cum pridem vixerint, facere non possunt. Patere igitur pro mortuis, adeoque pro vivà & spirante adhuc slorenteque Moguntià, cui pro inventæ Artis Benesicio Probrum & Dedecus regeris, dici aliquid.

Dico

Dico igitur Octavo, Artis hujus habendam Inventricem Moguntiam, quia, & domestici & exteri, recentes & vetustiores, plures & ab Suspicione omni alieniores, idipsum testentur Testes: inter quos libet Erasmo Primas dare; non quia omnium optimus, fed quia Hollandus suit, Patriarum Rerum peritissimus, Typographicæ Arti deditissimus, Domesticarum Laudum Præco vocalissimus,

& quia primo Loco ab ipfo Bertio collocatur.

Is igitur, fuis in S. Hieronymi Epistolam IX, quæ ad Gerontiam est, Annotationibus, Extat, ait, bodiernis quoque Temporibus inclyta Civitas Mogontia, sive Magontiacum (utrumque enim apud Osorium legitur) cum plurimis aliis insignis Dotibus, tum verd Archiepiscopali Sede præeminens. Celebri bonarum Litterarum Gymnasio nobilis, ac multis adhuc Antiquitatis visenda Monumentis. Postremò, non solum Veterum, boc est alienis clara Litteris, sed & suis Ingeniis illustrata: quippe quæ cum alios permultos omni Doctrinæ Genere præstantes Viros edidit, tum verd præcipuè Theodoricum Gresmundum, Hominem ab ipså Natura ad Humanitatem, ad bonas Litteras, ad Eloquentiam illam verè Atticam, sculptum ac factum. Huic Orbi omnes bonarum Litterarum Studiosi non parum debent, ob egregium illud ac pænè divinum Inventum, stanneis Typis excudendi Libros, quod illic natum affirmant. Gens olim annumerata Galliis, utpote citeriorem Rhæni Ripam incolens, nunc, & Ditione, & Cultu, & Lingua, denique (quod est præcipuum) Morum quoque Humanitate, Modestia, Fide, sic Germana, ut non alia Germanior.

Polydorus Vergilius, Libr. II. Cap. VII. de Rerum Inventoribus: Fuit omninò magnum Mortalibus Munus (Bibliothecarum scilicet); sed nequaquam conferendum huic, quod nostro Tempore adepti sumus, reperto novo scribendi Genere. Tantum enim uno Die ab uno Homine Litterarum imprimitur, quantum vix toto Anno à pluribus scribi posset. Unde adeo Disciplinarum omnium magna Librorum Copia ad nos manavit, ut nullum amplius superfuturum sit Opus, quod ab Homine, quamvis egeno, desiderari possit. Illud insuper adde, quòd Auctores quoque plurimos, tàm Gracos quàm Latinos, ab omni prorsum Interitus Periculo vindicavit. Quare tanta Rei Auctor non est sua Laude fraudandus; prasertim ut Posteritas sciat cui Divinum Benesicium acceptum referre debeat. Quidam itaque Germanus, Nomine Petrus (ut ab ejus Conterraneis accepimus) primus omnium in Oppiddo Germania, quam bodie Maguntiam

tiam vocant, hanc imprimendarum Litterarum Artem excogitavit: primumque ibi ea exerceri cæpit; non minori Industria reperto, ab eodem (prout ferunt) Auctore, novo Atramenti Genere, quo nunc Impressores tantum utuntur. Mox quidam nomine Conradus, itidem Germanus, Romam primò in Italiam attulit: quam dein Nicolaus Jenson Gallicus primus mirum in Modum illustravit; quæ passim hac Tempestate per totum ferè Terrarum Orbem slorebit: de qua plura loqui supersedeo; ejus Inventorem vel potius unde ad nos delata fuerit, (hoc enim palam est, de Inventore verò non ità Fidem nostram obstringimus,) prodidisse haud me parum fecisse ratus, quum ea omnibus notissima sit.

TRITHEMIUS, Libr. I. Exhortationum, Hom. VII. de Labore Monachorum manuali, Industria, inquit, quidem Impressoriæ Artis, nostris Diebus nuper apud Moguntiam inventæ, multa quotidie Volumina producit in Lucem. Et Epistolà XLVIII inter Familiares: Ars, quam Impressoriam vocant, Tempore Infantiæ meæ apud Moguntiam Metropolin Francorum inventa, infinita pænè & Vete-

rum & Novorum Volumina quotidie producit in Lucem.

Andreas Althamerus in Taciti Germaniam: Quem fugit, quanta facta sit Mutatio omnium Populorum, Rituumque; quòd Germania, ut quæ olim Litterarum Disciplinis erat inculta, agrestibus Populis horrida, Ædisiciorum Tenuitate ac merâ Rusticitate referta, nunc nullâ non Parte sit slorentissimis Ingeniisque præclaris sæcundissima? Quæ Dona cui accepta referam, nist Deo Opt. Max. atque item Mortalium Industriæ, quæ Divinum illud excudendorum Librorum stanneis Formulis Inventum, apud Germanos nostros, excogitavit, quod Moguntiaci cæpit, post Incarnationem Jesu-Christi Servatoris nostri, m. cccc. xl., Friderico III. Romanorum, ac Germanorum, Imperium administrante?

Petrus Appianus Cosmographiæ Parte secundà: Moguntia, Metropolis & Limes altæ & bassæ Germaniæ, in quâ laudabilis illa & utilissima Ars Impressoria, circa Annum Domini 1453, per

JOANNEM FAUSTUM inventa est.

Conradus Peutingerus in Sermonibus de Germanià: Movit mihi Stomachum Præceptor meus, Rerum vetustarum alioquin solertissimus Inquisitor Pomponius Lætus. Voluit enim nobis Germanis inventæ Artis Impressoriæ Laudem præripere. Nam, ad Augustinum Maphæum scribens, ità ait: Imprimendi Facultatem, multis

multis Seculis intermissam, paulò ante revocatam esse. Unde hoc diceret ego plurimos percunctatus sum: tandem ex Francisco Cardulo Narniensi didici, eum Divi Cypriuni Sententia fretum fuisse. Is enim, de Idolis scribens, inquit: Saturnus Litteras imprimere, & signare Nummos, in Italià primus instituit; qui, licet rarus apud Pomponium Vetustatis investiganda Christianus Testis est, Fidem tamen non facit, Divum Cyprianum de ea Impressoria Arte (quâ nunc utimur) locutum fuisse. Sed & Saturni Tempore Calami vel Pennæ Vsus non erat: Litteras fortè Ferro vel Lignis impressit, caterosque docuit, non conjunctim, verum singulas particulatim imprimendo debito Ordine locare; vel, ut idem noster Episcopus Tergestinus opinatur, Saturnum docuisse Litteras imprimere eas, qua in Nomismatis expressa sunt, non que nunc Papyro imprimuntur. Signavit enim Aris primum in Italia cum Jano Monetam, & in Æs impressit Litteras. Sic Deus etiam verus apud Hieremiam Capite XXXII. ait: Agri ementur Pecunia, & scribentur in Libro, & imprimetur Signum.

Genebrardus, Chronogr. Libr. IV: Mognntiæ, qui Limes est Superioris & Inferioris Germaniæ, inventa est laudabilis illa Ars Ty-

pographica, circa Annum 1453, per Joannem Faustum.

ADJICIANTUR, si libet, MIDDENDORPIUS in Acad., qui & Coloniensia citat Chronica: D. Georgius Bruin Tom. I. Urbium: Celtes ad Rhenum,

Jamque Moguntiacum vastus te flectis ad Urbem, Qua prima impressas tradidit Ære Notas:

AVENTINUS, Libr. XVII: CARION, Libr. III: SEBASTIANUS BRAND: SEBASTIANUS MUNSTERUS, Libr. III: THEODORUS ZWINGERUS, in Theatro: Petrus Ramus in Mathematicis.

ADJICIANTUR primi denique Artis hujus Modioli, quos antiqua hîc Domus, quæ, in Cerasini Horti Platea, Sewlessel vocatur, custodit, quosque mihi nuper Albinus Typographus monstrabat.

Joannes Arnoldus, in Chalcographici Encomii Præfatione, Hodie, ait, vetustissima quædam in eum Usum ab Austoribus comparata, quæ vidi, Instrumenta extant Moguntiæ.

Doctus Juris Moguntinus Professor, in Lapide, qui Jurisperitorum Domus interiori Stillicidio subjectus est, hæc inscripsit: Joanni Gutenbergensi Moguntino, qui primus omnium Literas Ære imprimendas invenit, hac Arte de Orbetoto benemerenti Ivo Witigisis hoc Saxum pro Monimento posuit. Moviii.

Cum verò ista contra Bertium notassem, peroportune Auctorem eum nactus sum, è quo non Rem modo, sed Verba etiam, pœnè sumpsit ille, Adrianum scilicet Junium, in Batavia Historia, ubi de Harlemo agit. Quoniam verò ejus aliqua jam interspersi an-

tea, interspergam, & quæ hûc pertinent, paucula.

PRIMÒ igitur hanc inventæ Chalcographiæ Laudem Harlemo Patriæ fuæ prorfus deberi, eamque velut magni Momenti Rem vindicandam affirmat. Redeo, inquit, ad Orbem nostram, cui primam inventæ istic Artis Typographicæ Gloriam deberi, & summo Jure asserendam aio, utpote propriam & nativam. Sed Luminibus nostris sola officit inveterata illa, & que Encausti modo inscripta est Animis Opinio, tam altis innixa Radicibus, quas nulli Ligones, nulli Cunei, nulla Rutra, revellere aut eruere valeant, quâ pertinaciter credunt, & persuasissimum habent, apud Magontiacum, claram & vetustam Germaniæ Urbem, primò repertas Litterarum Formulas, quibus excuderentur Libri. Vtinam bic incredibilem illam dicendi Vim, quæ in Carneade fuisse perhibetur, Voto exoptare possem, qui nihil defendisse unquam, quod non probarit, nihil oppugnasse, quod non everterit, dicitur, ut saltem refugam illam Laudem Postliminio revocare, & boc quasi Trophæum erigere possem, Veri Interpolator: quod ego non alio optarim, quam ut Veritas, rette à Poëta vetere Temporis Filia nuncupata, aut (ut ego soleo) xpovseneyx&, tandem detegatur, quaque, juxta Democritum, altissimo in Puteo demersa hactenus delituit, in apertum proferatur. Si gloriosum Certamen suscipere non piguit Agyptios & Phænicas de Literarum Inventione; his, Deo duce, earum Inventum ad se trahentibus, quando Tabulas Deoxapantes, hoc est, à Deo exaratas, jactant; illis à le repertas Græciæ intulisse gloriantibus, quando Cadmus Phanicum Classe vectus, rudibus Gracorum Populis Artis illius Auctor, eas commonstravit. Rursus, si Athenienses Cecropi suo, Thebani Lino, eandem Laudem, vindicant: Palamedi Argivo excogitatorum Characterum Gloriam Tacitus & Philostratus deferunt, ut Hyginus Latinorum Carmenta Evandri Matri. Si itaque controversam dubiamque Gloriam cunttæ Gentes ad fe, seu propriam, rapere non erubue-

buerunt, quid vetat quominus indubitanda Laudis Possessionem, de qua per Secordiam avitam exturbati sumus, quasi Postliminii fure repetamus?

Air deinde, sui Testimonii, magnam esse oportere Auctoritatem. qui nec mortuum, aut Haredes Posterosve Cognatione attingat, neque Gratiam aut Beneficium inde exspectet. Attamen Patriæ fe suæ Laudem gerere antea professus est, cujus ad ipsum Sensus pertineat aliquis.

Ponit tertiò, Senes à quibus Narrationem illam acceperit aliquos, qui tamen omnes aina sevua prupes. Ego autem, non Domesticos tantum, fed Exteros etiam, Senes ac Juvenes, Catholicos & Hære-

ticos, pro Moguntia complures attuli.

DEMUM, se Veritatis Studio, ut ista scriberet, adductum memorat: idque laudarem, si contra eam, quam fassus est communem, inveteratam, altifque infixam Radicibus Opinionem, paulò plures ac meliores Argumentorum Machinas; & si, uti coeperat, à Conviciis, quæ in Bertio mihi maximè displicuerunt, abstinuisset. At verò, Tuendo, inquit, Veritatem, & constabit suus Urbi nostra Honos, in Cive ereptam Inventionis pulcherrimæ Gloriam recuperaturæ, & cadet eorum Arrogantia, quos falsam aliena Gloria Hareditatem cernere non puduit, & quasi dejectis de Ponte sexagenariis alieni Juris Possuperbe' usurparunt. Falsum id clamant citati antea, cum Testes, tùm Indicia.

SED pergit. Quamquam dolendum minus foret, eam Laudem in clarissimam Germaniæ Urbem, velut aliam in Familiam transisse, si non Plagio, sed retta Ratione, factum id fuisset. Rectissima verò Ratione factum, absque Plagio ullo, iidem testantur Auctores. Quo circa illud unum hac in Re dolendum, tam acerbè Hollandos istos de Moguntià narrare: quibus tamen hæc, si vel Typis, vel aliis in Rebus, Laudem aliquam habeant, neque invidet, neque adimit; sed suam, quam à Patribus accepit, in cujus Possessione est, quam Ratio nulla eripit, quam tot & tanti, etiam alieni &

Batavi, attestantur, defendit ac tuetur.

## CAPUT XXXVIII.

A QUO MOGUNTIÆ PRIMUM, ET QUONAM TEMPORE, INVENTA TYPOGRAPHIA?

MOGUNTIÆ inventam Typographicem fat multi, fat clarè ac folidè, nobis demonstrarunt. In eorum tamen Verbis duplex inesse videtur de Anno, & Austore, Scrupulus. Quidam enim Annum, quo inventa sit, numerant 1440, quidam 1450, alii etiam Annos posteriores. -Rursus quidam Joannem Faustum, alii Petrum Faustum, alii Joannem Gutenberger, nonnulli Schoefferum, notomant (\*).

SED de Tempore Res facilior. Nihil enim ab Hominibus cœptum simul & perfectum,

#### Tempus in apricis maturat Collibus Vvas: Tempus agit certo lucida Signa Die.

Plures Annos in Arte hâc, ejusque Artis Instrumentis inveniendis, concinnandis, & explorandis, laboratum. Auctorum igitur alii prima Initia, Progressum aliquem alii, Perfectionem notant alii.

DE Auctore autem sic Res se habet. Inventor & Excogitator primus suit Joannes Gudenberger. Opibus Consilioque suo ei Adjutores suêre duo alii Moguntini Cives, Joannes Faust, sive, ut ipsi tum & loquebantur & scribebant, Fust, & Joannes Medinbach. Eidem Gudenbergero suit Puer seu Famulus primum, postea verò etiam Gener, Petrus Opilionis seu Schöffer (3), qui complura postmodum & magna Opera edidit, uti S. Hieronymum, quem Eberbacensis Monasterii servat Bibliotheca. Quia igitur suo isti modo ad Artis Inventionem juverunt

<sup>(\*)</sup> Corn. Loos in Fine Catal. ill. Vir. An. 1454.

<sup>(3)</sup> C'est de Fust, & non de Guttenberg, que Schoisser sut Domestique & puis Gendre. Voiez ci-dessus Citation (59) & Remarque (K).

runt omnes, possunt quodammodo dici omnes ejus Auctores; sed ità ut Primas meritò Joannes Gudenberger teneat: quem tamen ex Equestri Ordine cur aliqui statuant non video, nisi quia ob Rei tantæ Partum, Industriamque ipsius & Labores, eum Honore illo non indignum censuerunt (4).

NE autem, vel à me confingi videantur, vel ab aliis deinceps confundantur, ista istorum Nomina, adscribam Moguntini Typographi,

& Manuscriptorum nostrorum, Verba. ILLE, in Trithemianarum Historiarum Breviarii Fine, sic: Impressum & completum est prasens Chronicarum Opus, Anno Domini M. D. XV. in Vigilia Margaretæ Virginis, in nobili, famosaque Urbe Moguntina, bujus Artis Impressoria Inventrice prima, per JOANNEM SCHÖFFER, Nepotem quondam honesti Viri JOANNIS Fusth, Civis Moguntini, memoratæ Artis primarii Auctoris. Qui tandem imprimendi Artem proprio Ingenio excogitare specularique capit Anno Dominica Nativitatis M. CCCC. L. Indictione XIII; Regnante illustrissimo Romano Imperatore Frederico III; Præsidente Sanctæ Moguntinæ Sedi Reverendissimo in Christo Patre Domino Theodorico Pincerna de Erbach, Principe Electore. Anno autem M. CCCC. LII. perfecit deduxitque eam (Divina favente Gratia,) in Opus imprimendi, Opera tamen ac multis necessariis Adinventionibus PETRI SCHÖFFER de Gernsheim, Ministri, suique Filit adoptivi, cui etiam Filiam suam Christinam Fusthin, pro digna Laborum multarumque Adinventionum Remuneratione, Nuptui dedit. Retinuerunt autem hi duo jam prænominati Joannes Fusth, & Petrus Schöffer, hanc Artem in secreto (omnibus Ministris ac Familiaribus eorum, ne illam quoquo Modo manifestarent, Jurejurando astrictis,) quoad tandem Anno Domini M. CCCC. LXII., per eosdern Familiares in diversas Terrarum Provincias divulgata, hand parvum sumpsit Incrementum.

Manuscriptus autem sic: Hoc autem Vrbis nostræ Moguntiaci triumphale perpetuæ Laudis est Præconium, quòd hanc ingeniosam characterizandi Artem, non solers Italorum Indago, non celebris Græcorum Sapientia, non multiformis Gallorum Scientia, neque callidum Barbarorum repperit Ingenium; sed industriosi nobilis Vrbis

<sup>(4)</sup> Touchant la Noblesse de Guttemberg, voiez si-dessus les Citations (k) & (l).

II. Part.

Urbis Magunciaci Cives, scilicet Joannes Gudenberg, qui, cum omnem Substantiam suam propter Artis Dissiplicultatem ferè prosudisset, tandem Auxilio Joannis Fusth, Joannis Medinbach, & aliorum Concivium, adjutus, Rem perfecit. Post quem Gudenberg, qui morabatur zum Jungen, qui usque nunc ejus Artis Nomine nuncupatur, Petrus Opilionis, id est Schöffer, ejus Gener, Artis Impressoria Dilatator extitit. Qui etiam suo Tempore multa impressit Opera. Ecclesia Dei quanta provenerit ab hac Arte Utilitas, quis sufficienter eloqui valebit; dum multi Codices obsoleti, pulverulentis olim reclusi Bibliothecis, nunc impressi palàm modico feruntur Precio venales?

# CAPUT XXXIX.

QUINAM LIBRI OMNIUM PRIMI EXCUSI? ET DE TYPOGRAPHICES USU AC ABUSU.

Hollandus antea nominatus Professor, Moguntiæ primò excusum ait Alexandri Galli Dostrinale, Petrique Hispani Trastatus: Ciceronis verò Libros de Officiis Petrus Ramus: D. Augustini Libros de Civitate Dei, Lastantiumque alii apud Genebrardum. Volateranus, Philologiæ Libr. XXXIII, Jam, ait, Divina Providentia Ingeniorum Immortalitati consultum: quando novo Portento repperit boc Seculum, non describere Libros, sed singere; ex æneis Charasteribus Atramento scriptorio persus Pagina Torcularibus expressa. Austores duo è Germania Fratres Romæ cæperunt Anno m. cccc. lxv.; primique omnium Augustinus de Civitate Dei, & Lastantius, prodière.

Ego compertum nihil dum habeo, illud autem satis scio, in Libro, quem in Hollandià primum suisse cusum vult Hollandus, & inscriptum Speculum nostræ Salutis, non suisse Calvinianæ, Anabaptisticæ, ac similium, quæ in eadem Hollandia modo grassantur, Hæreseon Speculum; à quibus, & religiosa quondam Regio, Euro-

paque

paque tota, liberetur, eum oro, qui per Prophetam suum (\*) dixit: Est Spes novissimis tuis; & revertentur Filii ad Terminos suos. Amen. Ita siat, Domine Jesu!

At Reversioni huic, bonisque adeò Moribus obesse, non parum Typographiam censet in Libro de hujus Staterà Guilelmus Insulanus, Menapius, ità ut ejus pænè Inventionem execretur. Nimirum spectat ille, sicuti & apud Philippum Callimachum in Oratione de Barbadici Funere, alii nonnulli, Rei alioqui præclaræ Abusum: propter quem tamen Usus haud tollendus aut improbandus, sicuti neque in aliis pænè Rebus omnibus; sed id potius, quod sub Libelli sui Finem suadet ille, agendum ut Usus rectus retineatur, pravus coerceatur, quemadmodum sieri jubet SS. Oecumenica Synodus Tridentina Sess. IV, & ante hanc Lateranensis ultima Sess. X; cujus Verba, cum simul Artis Commendationem, simul etiam Modificationem, contineant, non immeritò hunc de Typogra-

phià Sermonem concludent.

Nos, inquiunt ejus Concilii Patres, ne id, quod ad Dei Gloriam & Fidei Augmentum, ac bonarum Artium Propagationem SALUBRITER est inventum, in contrarium convertatur, ac Christi Fidelium Detrimentum pariat, super Librorum Impressione Curam nostram babendam fore duximus; ne de catero cum bonis Seminibus Spinæ coalescant, vel Medicinis Venena intermisceantur. Volentes igitur de oportano super his Remedio providere, hoc sacro approbante Concilio, ut Negotium Impressionis Librorum bujusmodi, ed prosperetur fæliciùs, quò deinceps Indago solertior diligentiùs & cautius adhibeatur: Statuimus & Ordinamus, quòd de cætero, perpetuis futuris Temporibus, nullus Librum aliquem, seu aliam quamcunque Scripturam, tàm in Urbe nostrâ, quam in aliis quibusvis Civitatibus & Diacesibus, imprimere, seu imprimi facere præsumat, nisi prius in Urbe per Vicarium nostrum, & Sacri Palatii Magistrum, in aliis verò Civitatibus & Diacesibus, per Episcopum, vel alium habentem Peritiam Scientia, Libri seu Scripturæ hujusmodi imprimendæ ab eodem Episcopo ad id deputandum, ac Inquisitorem Hæreticæ Pravitatis Civitatis, sive Diacesis, in quibus Librorum Impressio bujusmodi sieret, diligenter examinentur, & per eorum Manu propria Subscriptionem, Sub sub Excommunicationis Sententia, gratis & sine dilatione imponen-

dam, approbentur.

ADJICIUNTUR Pecuniariæ Poenæ, quas imitari, ac intendere aut remittere possunt Principes ac Respublicæ omnes, prout quoli-bet in Loco necessarium aut utile judicatum suerit. Si enim Magistratibus Curæ est, & meritò est, ne pro Medicamentis Venena, vel putrida certè ac evanida in Pharmacopolis Pharmaca fint, ne pro Mercibus bonis vitiosæ at corruptæ in Foro væneant, quidni & iidem curent, ne noxii ac venenati à Bibliopolis Libri edantur, vendantur, ac divulgantur? Mala Medicamenta & Venena, inquit L. Catera FF. Familie erciscunde Ulpianus, veniunt quidem in Judicium: sed Judex omnino interponere se in his non debet. Boni enim & innocentis Viri Officio eum fungi oportet. Tantumdem debebit facere & in Libris improbatæ Lectionis, Magicis fortè, vel his similibus. Hæc enim omnia protinus corrumpenda sunt. Et sanè non in Apostolorum modò nostrorum Actis Cap. XIX, fed apud Gentiles etiam, Flammis corruptos, penitusque abolitos, perniciales id genus Libros videmus, indicante idipsum Cicerone, Libr. I de Natura Deorum; Valerio, Libr. I, Cap. I; Livio, Libr. IX Decadis III; Tacito, Libr. VI & X Annalium; Seneca, Libr. X Controversiarum; aliisque benè multis.



### VII. PIECE.

HENRICI SALMUTH DE TYPOGRAPHIÆ, SIVE ARTIS IMPRESSORIÆ, INVENTIONE, VERISSIMA HISTORIA:

Tirée de ses Commentaires sur l'Ouvrage de Guy PANCIROLLE, intitulé Rerum memorabilium deperditarum, Rerumque memorabilium recens inventarum, Libri II, imprimez à Amberg, chés Forster, en 1600, 1606, 1612, en 2 Volumes in Octavo; & puis à Francfort, chés Schonvetter, en 1629, 1660, &c. in Quarto.

LE Titre XII du II Livre de Pancirolle est intitulé De Typographià: & si jamais le Titulus pratereaque nihil sut applicable, c'est certainement en cette Occasion; vû que, sur un Sujet où il y avoit tant à dire, on ne sauroit être, ni moins éxact, ni plus sec. Cette Sécheresse, qui a si judicieusement sait dire à Naudé, que Pancirolle avoit oublié ce qui étoit de son principal Sujet (1), a porté Salmuth à l'étendre & l'éclaircir: &, pour cet Esset, il en a donné deux bons Supplémens; l'un, à la Suite de ce Titre XII de Pancirolle, par Forme de Commentaire; & l'autre, à la Fin de l'Ouvrage, par Voie d'Augmentation. C'est ce dernier, que je vais ajouter ici, comme le plus intéressant; après avoir observé, que, selon Mallinkrot (2), il ne parut pour la prémiere sois, que dans l'Edition de Pancirolle & de Salmuth de 1629.

"ANNO Domini M. CCCC. XL. & post, suit Moguntia ad Rhenum, quæ tunc adhuc Civitas Imperialis erat, Civis quidam ex "honestà Familià prognatus, Johannes Faustus Nomine: cujus "Familiæ etiamnum hodie quidam ex Patriciis Francosurti ad "Moenum sunt superstites (3).

(1) Naudé, Addition à l'Hist. de Louis XI, pag. 233.

(2) De Ortu & Progressu Typograph. pag. 43.

(3) Voiez si-dessus la Remarque (Y

"Hic Johannes Faustus, pro eo, quo Artes Liberales & Viros doctos prosequebatur, Studio, cum considerasset, Penurià Libro, rum, & magnis, qui ad eos describendos requirebantur, Sumptibus, multa Ingenia à Studiis abstrahi atque avocari, de Modo ac Ratione cogitare cœpit, qua minori Labore ac Sumptu, & boni

Auctores divulgari ac comparari possent.

"Postquam in eam Rem fedulò intentus fuisset, initio hanc , Viam, Ope Divinà, reperit, ut *Tabulam Abecedariam* Characte-, ribus eminentibus Ligno incideret, & ad Impressionem formaret, , quos etiam Atramento impressit. Sed quia Atramentum sluebat, , & Characteres confundebat, Re diu Animo volutatà, crassam , & nigram Materiam adinvenit, & Tabulas illas minoribus Prælis , fubjicere, Librosque hoc Pacto excudere, cœpit. Quod Opus, , quia antehàc incognitum erat, & Tabulæ illæ vili Pretio com-

, parari poterant, ab omnibus prædicabatur.

"Unde Occasionem Faustus arripuit, non solum Donatum eadem Ratione integro Ligno incidendi & excudendi, sed etiam in eam Curam & Cogitationem gnaviter incumbendi, quomodo Artem, quam invenerat, magis ac magis excolere & elimare posset; præsertim, quia integras Columnas, seu Formas, ut hodie loquuntur, Ligno incidere nimis molestum ac laboriosum erat. Quapropter hoc Compendium excogitavit, ut priores Asseres dissercaret, probos Characteres retineret, & detritorum loco alios peculiares formaret. Atque ità Compositionem seu Coagmentationem Characterum exorsus est, tametsi multum Temporis & Laboris in singulis Characteribus seorsum formandis impendendum videret.

"CETERÙM, in exercendà hac novà Arte, Operis quibusdam usus est Faustus, in quibus suit Petrus Schæffer Gernsheimensis, qui, cùm Heri sui Institutum percepisset, magno illius, Artis Studio incensus est: &, quia Ingenio valebat, Animum ad illam amplisicandam adjecit, ac singulari Dei Instinctu Rationem invenit, quà Characteres Matrici, ut vocant, inciderentur, & ex eà funderentur. Alphabeto hoc Modo inciso, Characteres inde fusos Fausto, Hero suo, ostendit; quibus ille usque adeò exhilaratus est, ut ei protinus Filiam unicam desponderet, ac paulò post in Uxorem daret.

" QUAMVIS autem etiam in hoc Genere Characterum aliqua, Difficultas suborta esset, propterea quòd Materia mollior esset, quàm

" quàm ut Pressure resistere posset: tamen, mox ejusmodi Mixtura " inventa fuit, que Vim Præli aliquandiu sustinere potuit.

"Rebus eò provectis, Socer & Gener Domesticos suos Jure-"jurando adegerunt, ut novum istud Inventum summo Silentio cæ-"larent: & Asseres, ac Primordia Artis, ipsosque Characteres li-"gneos, Funiculo involverunt atque asservarunt, quæ Amicis,

" quando libuit, ostenderunt.

"Eodem Tempore, Moguntiæ commorabatur Johannes
"Guttenbergius, honestis Parentibus natus, qui proximè
"Fausti Ædes habitabat. Hic cùm animadvertisset, insignem hanc
"Artem Typographicam, non solùm omnium Ore passim celebrari,
"sed etiam admodum lucrosam esse, Familiaritatem cum Fausto
"contraxit: &, quia opulentus erat, Pecuniam ei ad Sumptus ne"cessarios obtulit. Quod Fausto minimè ingratum suit, quando"quidem comperiebat, Sumptus, quos in eam Artem saciebat, quo"tidie crescere, & tunc Opus Chartæ pergamenæ imprimendum
"præ manibus habebat. Quapropter cum Guttenbergio convenit
"& pactus est, ut quicquid in illud Opus impenderetur, communi
"utriusque Lucro vel Damno cederet.

"QUONIAM verò Faustus plus insumseret, quàm Guttenbergius "Necessitatem postulasse arbitrabatur, hic dimidiam suam Partem "exsolvere detrectavit. Quà ex Re cùm Lis orta esset, alter "alterum Moguntiæ in Jus vocavit, ubi, Partibus auditis, pro-"nunciatum suit: Si Johannes Faustus, interposito Juramento, af-

5, firmare posset, omnem Pecuniam, quam mutuam sumpsisset, in 5, commune Opus erogatam, non autem in proprios ipsius Usus con5, versam suisse, Guttenbergium ad solvendum obligatum esse. Cui

" Sententiæ Faustus paruit, sicut ex Archetypo Instrumenti, quod " etiamnum superest, & Anno 1455. 6 Novembris à Johanne Ul-

», rico Helmaspergero, Notario, eà de Re confectum suit, liquidò

» demonstrari potest (4).

"Unde evidenter apparet, Guttenbergium nequaquam Artis "Typographicæ Inventorem & primum Auctorem esse (5), sed aliquot

(4) Cet Acte même, où le Notaire n'est nommé qu'Ulric Helmasperger, se peut vair ci-dessus au milieu de la Remarque (R).

<sup>(5)</sup> Pierre Schoiffer, Jean son Fils, & les Descendans de Faust, lui accordent néanmoins unanimement cet Honneur. Voiez ci-dessus la Remarque (E); les Citations (214) & (217); & la III Pièce de cette II Partie, Num. 1.

, quot Annis, postqu'am ea inventa suisset, à Johanne Fausto in Consortium adscitum, Pecuniam ei suppeditasse.

"Cù M igitur Guttenbergius ad Sumptus refundendos damnatus "fuisset, & ex eo Simultates inter ipsum & Faussum magis exar"fissent, ille autem interea Artem vidisset & didicisset, (si quidem inter tot Operas, quæ ad eam exercendam requiruntur, sieri non poterat, ut ea diutiùs occultaretur; quod etiam Deus, procul dubio, no"luit,) Moguntià Argentinam se contulit, quò aliquot ex Operis secum attraxit.

"Post illud Discidium, alii quoque, qui apud Faustum Artem illam didicerant, eum deseruerunt, & Francosurtum atque in alia Loca se receperunt; cùm præsertim Anno 1462 Monguntia capta, & pristinà suà Libertate privata suisset: quo sactum est, ut hæc Ars præclara omnibus innotesceret, & publici Usus sieret (6).

"HÆC est vera Historia de primis Initiis & Natalibus Typogra-, phiæ, ex vetustis Documentis, quæ adhuc extant, petita: quæ , ex multis præterea antiquis Libris, illo Tempore excusis, quo-, rum non pauci passim reperiuntur, confirmari potest. Nam ipse Johannes Faustus, & Minister ejus Petrus Schæffer Gernsheimensis, ad Calcem Librorum à se tunc excusorum, palàm, & nemine contradicente, professi sunt, se Johannem Faustum Artis Typographicæ Inventorem, & fe Petrum Schoefferum ejus Adju-, torem, fuisse; sicut liquet ex pauculis quæ sequuntur, qualia per-" multa adhuc proferri possunt (7): " & les Preuves, qu'il donne de cela, sont les Souscriptions d'une Bible de 1459 dit-il, des Offices de Ciceron de 1465, des Institutions de Justinien de 1476, & des Decisions de la Rote Romaine de 1477; mais, il y a très longtems, que Mallinkrot a remarqué (8), que cette prétendue Bible de 1459 n'est autre chose que le Durandi Rationale Divinorum Officiorum, dont on a vû la Souscription ci-dessus, Section XI, Num. VII.

SELON

<sup>(6)</sup> Voiez ci-dessus la Remarque (R) vers la Fin

<sup>(7)</sup> Salmuth de Typographiæ Inventione verissima Historia, apud Pancirolum, Tom. II, pag. 311-314.

<sup>(8)</sup> De Ort. & Progr. Typogr. pag. 67.

Selon toutes les Apparences, c'est cette même Piéce de Salmuth, qu'on a vû reparoitre en Allemand sous le Titre de Wahrasstige Historia von Ersindung der Buch-Druckerey-Kunst, ex Manuscriptis Philippi-Ludovici Authei, imprimée Typis Blassi Ilsneri, Anno 1681, in Quarto; & qu'Achille-Auguste Lersner a rimprimée, avec quelques Augmentations, dans le XXVIII Chapitre du I Livre de sa nouvelle Edition de la Chronica der Stadt Francsurt am Mayn de Florian, saite à Francsfort, pour l'Editeur, en 1706, in Folio: & peut-être ne sont-elles l'une & l'autre, que la Relation de l'Origine de l'Imprimerie attribuée à Jean Fust lui-même dans une Dissertation Académique sur ce Sujet, soutenue à Giessen en 1711, par Théophile Hagenbruch, sous la Présidence d'Immanuel Webberus. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'elles se ressemblent sort toutes trois.

# VIII. PIECE. DIGRESSION CURIEUSE

SUR

# L'INVENTION DE L'IMPRIMERIE,

ET SUR CE QU'ELLE A ÉTÉ PRÉMIÉREMENT RECUE EN FRANCE PENDANT LE REGNE DE LOUIS XI; PAR GABRIEL NAUDÉ:

Formant tout le Chapitre VII de son Addition à l'Histoire de Louis XI, imprimée à Paris, chés François Targa, en 1630, in Ostavo.

JE n'ai voulu exprès faire Mention au Chapitre précédent de l'Impression, qui sut établie en France sous Louis XI: parce-qu'aiant beaucoup de Choses à dire sur icelle, il m'a semblé plus à propos de lui vouër & destiner ce Chapitre; quoi qu'en effet II. Part.

elle appartienne à celui que nous venons de quitter (1), comme étant un des principaux Arguments pour prouver que la Barbarie a été chassée & bannie des Escholes pendant le Regne dudit Roi.

Quando major enim Librorum Copia Mundo? Quando etiam edendi quævis tam prompta Facultas? Nec jam Roma Caput Rerum, nec Græcia, tantum Ingenuas Artes docet emittitque Libellos: Angulus Europæ omnis habet Musea Scholasque (\*).

Aussi peut-elle être appellée la Juno Lucina, qui fait naître tant de bons Livres, Enfans de notre Esprit; l'Ægéon de ce Siécle,

# Centenasque Manus,

avec lesquels il ne cesse d'écrire & composer ce qui doit sortir en Lumiere; ou plus véritablement le Pégase des Hommes doctes, qui a faict sourdre la Fontaine des Muses, dont les Ruisseaux crystalins coulent maintenant par toutes les Académies, quibus magnum Literis Lumen, & Veritatis Studiosis Auxilium allatum est (†): parce que, comme a remarqué le docte & éloquent Fernel, Arte Librorum Chalcographicà nil utilius est ad omnium Disciplinarum Propagationem; veu que, suivant l'Epigramme de Robert Gaguin (‡),

Quod cita vix poterat perscribere Dextra quot Annis Mense dat Ars, nec inest sordida Menda Libro. Pluris erat nuper Calamo ruganda Papyrus, Quàm modo prægrandis veniat ipse Codex.

(1) Intitulé, Que la Barbarie a commencé sous Louis XI a être bannie des Escholes.

Ce .

(\*) Naogeorgus, Libr. I. Satyrar. Sat. I. (†) Gaguinus, Epist. LXXXII.

(‡) in Arte metrificandi.

Ce que Joannes-Antonius Campanus a compris en ce seul Vers:

Imprimit illa Die quantum vix scribitur Anno.

D'où le Jurisconsulte Forcatulus (‡) a eu grande Raison de dire, que superata suit serè Muniscentia Natura Rerum, excogitata Librorum excudendorum Ratione: & Charion, ou plûtôt Melanethon, en sa Chronique (\*), que c'étoit un Don divinitùs Humano Generi communicatum; ce qu'Aventinus (†) consirme, l'appellant magnum ac verè divinum Benesicium, & novum scribendi Genus haud dubiè cælitùs revelatum.

Aussi Jean Molinet, qui vivoit lors qu'elle fut trouvée, n'a pas oublié de la ranger au Recueil des Merveilles arrivées de son Temps:

J'ai veu grand' Multitude De Livres imprimez, Pour tirer en Etude Povres mal argentez. Par ces nouvelles Modes, Aura maint Ecolier Decrets, Bibles, & Codes, Sans grand Argent bailler.

OR, la grande Utilité s'étant rencontrée conjointe avec une pareille Industrie en cet Art; quæ cum omnibus omnium veterum Inventis certare facile potest (‡); & laquelle, comme dit Cardan (\$), nulli nisi Nauticæ Pixidi, nec Utilitate, nec Dignitate, nec Subtilitate, secunda est: je m'étonne fort, que, nonobstant toutes ses belles Qualitez & Merveilles, personne n'ait été jusques aujourd'hui assez

<sup>(‡)</sup> Libr. IV. de Imper. & Philosoph. Gallor.

<sup>(\*)</sup> Libr. V.

<sup>(+)</sup> Libr. XVII. Annal.

<sup>(‡)</sup> Bodinus, Cap. VII. Method. sub finem.

<sup>(§)</sup> Libr. XVII. de Subtilit. initio.

assez curieux pour en rechercher la vraie Source & Origine (2); établissant quelque-chose de probable & assuré en ce qui est déjà comme incertain dans l'Opinion des Hommes, & coupant le Chemin à cette grande Variété d'Opinions qui s'élevent dans les Ecrits de ceux, qui, pour n'avoir Coûtume de travailler qu'à peu de Frais & sans beaucoup de Peine, ne peuvent aussi produire que des Redites ou Contradictions.

Que s'il faloit rendre la Cause de cette Négligence, je l'aurois bientôt trouvée dans Corneille Tacite, qui l'a touchée au Doigt en ce peu de Paroles: Vitio Malignitatis Humanæ Vetera semper in Laude, Prasentia Fastidio, sunt (\*). Et, en esset, la plûpart des Hommes de Lettres sont tellement tyrannisés par cette merveilleuse

Antiquité,

—— Quod Secula tantum

'Aurea Saturni memorant, & nulla rencetis

Gratia Virtutis (†):

de maniere qu'ils font même Conscience de parler des Choses de notre Siécle, & croient ne pouvoir mieux établir leur Crédit & Réputation, que sur les vieilles Ruines & Masures du Capitole. Is & Osiris sont leurs Dieux, Evandre & Carmenta leurs Princes, Ennius le meilleur de leurs Poëtes, les Loix des douze Tables le prémier de leurs Livres. S'ils écrivent, ce n'est que in Dipthera, & en Lettres Hiéloglyphiques, ou Notes de Tyron: s'ils jurent, c'est par le Stix: s'ils combattent, c'est pour désendre les Dieux contre les Géants, ou Hector contre Achilles: s'ils plaident, c'est pour accuser Ulysses de la Mort de Palamedes: que s'ils se réjouïssent, c'est aux Nopces de Pélée: s'ils se fachent, c'est de la Mort d'Adonis: s'ils ont Peur, c'est du Courroux d'Achilles, ou de la Fureur d'Ajax: bref, tout ce qu'ils disent est tiré de l'Odyssée, & ce qu'ils font imité de l'Iliade ou des Métamorphoses. Et, cependant,

<sup>(2)</sup> Les Pièces précédentes, dont Naudé lui-même a cité quelques-unes, prouvent que cette Recherche n'avoit point été aussi négligée qu'il le pensoit.

<sup>(\*)</sup> Tacit. Dialogo de antiq. Oratorib.

<sup>(†)</sup> Joseph Iscanus, Libr. I. Daretis Phrygii Versib. redditi.

dant, toutes les belles Actions de leur Siécle périssent, toutes les Inventions sont négligées, les Hommes doctes méprisés; & tout ce qui se fait aujourd'hui n'est pas jugé digne de suivre en queue ce dont les vieux Scholiastes & Suïdas ont fait Mention: quoi que le judicieux Horace se soit efforcé, par une Satyre entiere, de les dépaiser de cette solle Opinion, en leur faisant croire, que

Venimus ad Summum Fortunæ, pingimus atque Psallimus, & luctamur, Achivis doctius unctis (\*);

& que Corneille Tacite leur ait aussi voulu persuader, quod non omnia apud Priores meliora, sed nostra quoque Ætas multa laudanda

Posteris tulit.

CERTES, si Polydore Virgile, Matthæus Lunensis, Sabellicus, Sardus, & Vincenzo Bruno, qui ont tous particuliérement écrit & recueilli ce que l'on peut dire sur les Inventeurs des Choses, eussent bien considéré ces Paroles, ils ne se fussent pas amusez à chercher l'Origine & l'Inventeur du Soufflet, du Compas, ou de la Truelle, pour puis après ne parler que fort peu, ou ne rien dire du tout, de l'Impression. Et si Leonardo Fioraventi, & Thomazo Garzoni, qui ont dressé lo Specchio, & la Piazza universale, di tutte le Professioni del Mondo, eussent eu un peu plus de Jugement, ils eussent pareillement fait de plus éxactes & diligentes Recherches sur les Imprimeurs, que fur les Ramonneurs de Cheminées & Cureurs de Puits. Mais quoi! Pancirole même, in novis Repertis, & Maier, au Livre qu'il a fait de veris Inventis Germania, semblent avoir oublié ce qui étoit de leur principal Sujet, pour déférer quelque-chose à cette Passion des Antiquaires, en ne disant rien de ce nouveau Miracle de l'Industrie Humaine, lequel néanmoins ils devoient traitter avec plus de Soin & de Diligence.

C'est pourquoi, puis qu'il semble déjà être passé comme en Coûtume de ne point parler de l'Imprimerie que dans des Digressions, je me licencirai plus volontiers de faire se même en la présente, où, sans m'arrêter sur la Pratique de cet Art, très-bien décrite en Latin

par

par Mylæus (\*), & en François par Louïs le Roi (†), j'y inférerai feulement ce que j'ai peu apprendre de son Invention, tant par la Lecture de tous les Auteurs qui en ont écrit, que par une laborieuse Recherche & Inspection de plus de quinze mille vieux Livres en vingt-cinq ou trente des meilleures & plus fameuses Bibliotheques de cette Ville de Paris.

IL faut doncques remarquer, qu'il est arrivé de l'Impression comme de ces deux autres Merveilles découvertes depuis peu, sçavoir, la Boussole & le Canon. Car, tout ainsi que beaucoup se persuadent l'Usage de l'Eguille Marine avoir été cognu & pratiqué des Anciens,

à cause de ces deux Vers de Plaute (t),

Huc secundus Ventus nunc est, cape modo Versoriam, Hic Favonius serenus est, isthic Auster imbricus:

& que pareillement le Canon leur étoit familier, eu égard à ce que Virgile à dit de Salmonée,

Vidi & crudeles dantem Salmonea Pænas, Dum Flammas Jovis & Sonitus imitatur Olympi:

& à l'Explication qu'en donne Eustathius sur le XXI. de l'Odyssée; conforme à ce que Suïdas & Agathias ont encore dit de quelques autres semblables Machines saites par deux Ingénieux, nommez Artemisius & Eutropius. Aussi Pomponius Lætus, grand Humaniste, & qui vivoit du Temps que l'Imprimerie sut trouvée, n'a pas manqué d'en avoir la même Opinion: car, écrivant à Augustin Maphée Thrésorier du Pape, & se plaignant à lui de la Dépravation des Livres, dont il rend plusieurs Raisons; Praterea, ajoûte-t-il, multos pracipitat inanis Gloriæ Spes, & Libros imprimendi Facultas, multis Saculis intermissa, paulò ante revocata. Ce qu'aiant trouvé en ses Epîtres, il est vrai que je demeurai en peine sur quelle Raison il s'étoit fondé, pour avancer cette Proposition, jusques à ce que venant à lire

(\*) Libr. II. Hift. Univers.

(‡) In Mercatore, Scena V.

<sup>(†)</sup> Livr. II. de la Vicissitude des Choses.

Matthæus Lunensis, qui a fait un petit Livre de Rerum Inventoribus, je trouvai qu'il étoit de la même Opinion, & qu'il en donnoit pour Preuve S. Cyprian. Impressura, dit-il (\*), Literarum in Germania post Christi Adventum comperta fuit; nam, ante Fidem Christianam, Saturnus Literas Italos imprimere docuit, ut refert D. Cyprianus in Libello de Idolis. En quoi je ne puis assez admirer la Foiblesse & Imbécillité de notre Jugement, vû que celui même des grands Perfonnages commet d'ordinaire les plus grandes Fautes & Abfurditez. Car, je vous prie, quelle plus grande peut-on s'imaginer, que d'inférer de ce l'assage de S. Cyprian, Hic (nempe Saturnus) Literas imprimere, bic signare Nummos, primus in Italia instituit, que l'Impression sut pratiquée en Italie du Temps de Saturne, c'est-àdire auparavant qu'elle eût reçu l'Ufage des Lettres, qui y fut porté long-temps après par les Grecs, selon Pline & Solin, ou par Evandre, comme veulent Tite-Live & Corneille Tacite? Mais, quand bien même ce Passage de S. Cyprian seroit sans Contradiction, à cause d'un semblable qui est dans Tertullien, & que l'Opinion de Macrobe seroit nulle, qui attribue à Janus l'Invention de la Monnoie; ne seroit-il pas toutefois plus à propos de l'interpréter de l'ancienne Façon d'écrire avec des petits Poinçons de Fer sur les Tablettes, & de l'Infcription qui se mettoit à l'Entour ou au Revers des Médailles & Piéces de Monnoie qui étoient sous la Protection de ces Dieux, que non pas de vouloir imposer à la Postérité, & couronner les Anciens de l'Honneur qui nous est deub, par une Glose aussi peu judicieuse que véritable?

IL faut doncques tenir pour tout assûré, que l'Imprimerie n'a été reçûë & pratiquée en Europe, que du Temps de nos Peres. Mais, comme les Choses belles & excellentes sont enviées de tout le Monde, & qu'anciennement il y eut sept Villes,

Smirna, Rhodos, Colophon, Salamin, Chios, Argos, Athena,

qui se vantoient toutes de la Naissance d'Homere, nommé d'Eustathius pour cette Raison πολύπατρις: de même aussi chaque Païs, ou plûtôt chaque Ville, semble aspirer à l'Honneur & à la Gloire immortelle de cette Invention.

OR,

OR, en ce Conflict de diverses Opinions, il nous faut commencer par celle de Paul Iove, qui a le prémier (\*), au moins que j'aïe veu, affüré l'Invention de l'Imprimerie avoir été apportée de la Chine par quelque Marchand, qui, étant sur les Lieux, vit comme elle s'y pratiquoit, & en remarqua diligemment toutes les Circonstances, lesquelles il pratiqua par après étant de retour en Allemagne: ce qui a été depuis confirmé par Garcias ab Horto, Mendoza, Botero, Maphée, Grégoire de Thoulouse, Pancirole, Osorius, & Linschot, qui tiennent tous comme une Chose très-certaine & indubitable, cette Invention être si vieille en la Chine, qu'elle y a été pratiquée de toute Mémoire, fans qu'ils aïent aucune Cognoissance de son Autheur, ou du Temps qu'elle y fut trouvée. Quoi que le Pere Trigault, beaucoup plus croïable, pour y avoir long-temps demeuré, en parle avec un peu plus de Circonspection & de Retenuë en ces propres Termes: Typographia apud Sinas antiquior est aliquantò, quam apud Europæos; nam à quinque retrò Seculis certum est ab eis Vsu receptam: neque tamen desunt qui asserunt priùs ea Sinas fuisse usos, quam in hanc Mortalitatem immortalis sese Deus abjecisset. Quelques autres sont d'Advis, qu'elle a été apportée du Cathay en Allemagne, par la Tartarie & Moscovie: & Génébrard même (†), qui a fouvent écrit à la hâte, maintient qu'elle est venuë de la Ville de Themistitan, lors de la Conquête de Méxique par Ferdinand Cortès.

Toutes lesquelles Opinions sont, à parler véritablement, des Conjectures aussi mal prises & sondées, que celle de Pomponius Lætus, que nous avons ci-dessus résutée. Car, pour ce qui est de

Paul Iove,

#### Venalis cui Penna fuit, cui Gloria flocci,

Zuinger lui reproche hardiment (‡), qu'il a inventé cette Fable, pour vanger l'Eglise, des Luthériens d'Allemagne, & frustrer en despit d'eux cette grande Région de la Recognoissance que nous lui devons tous saire de cette belle Invention. Et, encore bien qu'on ne

<sup>(\*)</sup> Libr. XIV. Histor.

<sup>(†)</sup> Chronogr. fol. 391: (†) In Theatro.

ne puisse nier, qu'elle n'ait été prémièrement en la Chine qu'en Europe, personne toutessois ne se doit persuader, qu'elle soit passée de ce Païs au nôtre; veu qu'il n'a été fréquenté que longtemps après l'An 1440 (3); que Marc Paul Vénitien l'auroit aussi bien apportée il y a quatre cens Ans, que ce Marchand qui y sut il n'y en a que cent cinquante; que les Grecs, Arméniens, Mingrélians, Abyssins, Turcs, Persiens, Mores, Tartares, n'écrivent encor de présent leurs Livres qu'à la Main; & bref, qu'il y a bien de la Dissérence de certaines Planches taillées, qui ne marquent que d'un Côté, à notre Façon d'imprimer. Joint que, comme a fort bien dit Aristote, nihil prohibet Artes easdem à diversis, vel eodem, vel etiam diverso, Tempore, citra ullam Communicationem inveniri.

RUTGERSIUS (4), en la Réponse à l'Hercules Hypobolimeus (\*), produit la seconde Opinion, tirée de la Chronique de Rabby Joseph, qui estime l'Edition avoir commencé par un certain Livre publié l'An Judaïque 5188, qui répond à celui de Jesus-Christ 1428; sans toutessois qu'il nomme, ni son Tiltre, ni le Lieu où il a été imprimé: ce qui pourroit donner occasion de croire, que c'est une des Réveries familieres aux Ecrivains d'entre ce Peuple (5).

MAIS,

<sup>(3)</sup> Naudé a mal-à-propos adopté cela de Thevet. Voiez ci-dessus, Citation (84).

<sup>(4)</sup> C'est-à-dire Joseph Scaliger, qui s'est caché sous le Nom de Janus Rutgersius, pour publier le Livre que Naudé va citer.

<sup>(\*)</sup> Confutationis Fabulæ Burdon. pag. 259.

<sup>(5)</sup> Tous ceux, qui ont fait quelque Usage de cette Indication de Scaliger, n'ont sçu ce que c'étoit que cette Chronique, & l'ont mal-à-propos attribuée, selon leurs divers Préjugés, les uns à certain Rabbin, & les autres à certain autre. Boxhornius lui-même, qui l'avoit à quatre Pas de chés lui, avone de bonne-soi, Theatri Hollandiæ pag. 154, & Dissert. de Invent. Typographiæ pag. 33, qu'après l'avoir long-tems & vainement cherchée, il s'étoit ensin fortement persuadé, que ce Rabbin devoit être indubitablement Joseph Carro, & cette Chronique son Schilchan aruch seu Mensa instructa, tiré de l'Arba Turim seu IV Ordines R. Jacob ben Ascher. Mais, outre que ce Livre-là n'est nullement une Chronique, mais un Livre de Loix & de Cérémonies, il est certain, que ce Fait-là ne s'y trouve point. La Caille, selon sa Méthode ordinaire de tout consondre & renverser, dit, Hist. de l'Imprimerie, page 6, que c'est ce Schylan aruch même, qui a été imprimé en 1428. Mais, Carro, son Auteur, n'étoit pas même encore né alors: & la plus ancienne Edition de son Livre, inconnue à Mr. Wolsius, n'est que de 1537, à Venise, en 2 Volumes in Octavo. Voiez le Catal. Biblioth. Lugd. Bat. pag. 322. Pour redresser la Caille, Mr. Wolsius, Biblioth Hebr. Tom. II. pag. 946, au Schylchan aruch a cru devoir substituer l'Arba Turim même. Mais, cela n'est point éxact; car, Boxhornius n'a point eu Dessein de donner le Titre de la prétendue Edition de Venise de 1428, mais celui de la Chronique qui en fait Mention: & cela fait voir combien il est dangereux de suivre, ou simplement même de consulter, de mauvais Guides. Paul Pater, plus décisif encore, ne feint II. Part.

Mais, comme je ne veux pas nier, qu'il ne se puisse trouver quelque Livre de cette Date, aussi n'accorderai-je pas, qu'il en faille tirer Conséquence pour l'Invention de l'Imprimerie; d'autant que cela
est arrivé par la Faute des Imprimeurs, qui ont mis un 4. au lieu d'un 5.,
comme il se peut vérisser par beaucoup d'autres Livres où semblable
Faute a été faicte: témoins le Flagellum Bartholomai Despina in
Pomponatium, imprimé à Venise 1418; le Philonium Valesci de
Tarenta, de l'An 1401; le Nestoris Vocabularium, de l'An 1407; le
Joannes de Tampaco de Consolatione, de 1366; le Josephe, qui est
en la Bibliotheque du College de Montaigu, de 1400; le Lactance,
que j'ai veu en celle des Célestins, de 1370; celui encore qui est en
l'Ab-

point d'affirmer, Dissert. de Miraculo Germaniæ pag. 10, que ce Rabbin n'est qu'une pure Fiction de Boxhornius, imaginée pour favoriser sa Cause. Mais, c'est outrer la Critique. Boxhornius n'a point eu Dessein d'en imposer, & s'est seulement trompé, en prenant un Rabbin pour un autre. En esset, après beaucoup de Perquisitions absolument inutiles, concevant que cette Chronique citée par Scaliger pourroit bien se trouver parmi les Livres qu'il a légués à la Bibliotheque de Leide, ma Conjecture ne m'a point trompé; & il s'est ensin trouvé, qu'il s'agit-là du Rabbin Joseph Haccohen, & de son D'D'D'D, Divre hajjamim seu Verba Dierum, i. e. Annales Regum Galliæ & Domüs Osmanicæ, imprimé à Venise, chés Cornelio Adelkind, en 314 ou 1554, in Octavo, comme on le voit à la page 313 du Catalogue de cette même Bibliotheque. Sûr ensin du Livre qu'avoit cité Scaliger, j'ai fait prier Mr. Schultens de vouloir bien m'y déterrer le Passage en question: & voici de quelle Maniere ce célébre Prosesseur en Langues Orientales dans la même Université a eu la Bonté de me le copier, traduire, & accompagner de son Jugement. In Chronico Regum Francia & Domûs Ottomannicæ, Auctore Joseph Haccohen, quod, ad Annum 1553 pertexitur, ad Annum 1428 hæc extant Verba:

אמר יוסק הכהן גראה כי כבר גמצא הרפום כימי ההם ואגי כאיתי מפר גרפס בויגיציאה בשנת שמוגה ועשדים וארבע מאות ואלף

id est, Dicit Joseph Haccohen: Videtur jam his Temporibus Typographia inventa; nam ipse ego vidi Librum, Typis excusum Venetiis, Anno millessimo quadringentessimo vigessimo octavo. Nihil præterea, quod quidem istam Rem spectet, ibi adjectum. Testimonium multimodis claudicare videtur. En effet, un pareil Temoignage, donné 125 Ans après l'Evénement, sans l'appuier d'aucune Autorité, sans même nommer le Livre dont on parle, non plus que son Auteur ni son Imprimeur, n'est certainement d'aucun Poids, & ne mérite aucune Considération. Cependant, sur la simple Indication de Scaliger, les Défenseurs de la Cause de Harlem l'ont tous ardemment adopté, sans qu'on voie trop bien quel Avantage ils en pourroient tirer. Car, supposé que cette Édition de 1428 éxistât, ce ne seroit nullement à Harlem, mais à Venise, que reviendroit l'Honneur d'avoir produit le plus ancien Monument de l'Imprimerie. S'il m'est permis d'ajouter ici ce que je pense touchant cette prétendue Édition, je remarquerai, que ce Rabbin pourroit avoir voulu parler de celle de l'Arba Turim, faite à Piobe de Sacco dans l'Etat de Venise, en 1478; & qu'aiant mal lû cette Date, il en aura fait celle de 1428 : Erreur facile, & trop ordinaire, tant dans les Manuscrits, que dans les Imprimez.

l'Abbaïe S. Germain, de l'An 152; &, enfin, l'Albertus de Re Ædificatoria, de l'An 1083; quoi que tous ceux, qui ont fait imprimer lesdits Livres, n'aient vécu, comme on peut voir dans Gesner &-Tritheme, qu'en l'Année 1500. Dont je m'étonne fort comme Rutgersius a proposé cette Opinion sans la résuter, veu qu'elle se pouvoit détruire d'elle-même, ou, pour le moins, aussi facilement que

les précédentes.

Mais, il s'en présente maintenant une, qui est bien plus forte à combattre, pour être foûtenue & appuïée par Hadrianus Iunius docte Médecin, Critique, & Historien, de Hollande, lequel a pris fujet sur la Ville de Harlem de revendiquer à son Pais cette belle Invention, qu'il croïoit lui avoir été volée par celui qui l'a publiée le prémier en Allemagne; soit qu'il ait voulu tromper tout le Reste du Monde pour favoriser le petit Coin de sa République; ou qu'en effect il se soit laissé persuader à je ne sçai quels Vieillards qui lui en ont, dit-il, souvent faict le Conte, lequel il a depuis couché en assez beau Latin pour être rapporté en ses propres Termes: joint qu'il nous faudra par après bâtir fur iceux une partie de ce que nous avons

à dire contre les Fauteurs de cette Opinion.

IL écrit doncques (\*), quoi qu'après beaucoup d'autres Discours. qui tiennent plus du Panégyriste que de l'Historien: Dicam igitur quod accepi à Senibus Auctoritate gravibus & Reipublica Administratione claris, quique à Majoribus suis ità accepisse gravissimo Testimonio confirmarunt, quorum Auctoritas jure Pondus habere debeat ad faciendam Fidem. Habitavit ante Annos centum duodetriginta (6), Harlemi, in Ædibus satis splendidis, Foro imminentibus. è Regione Palatii Regalis, LAURENTIUS JOANNES, Cognomento ÆDITUUS CUSTOSVE, is ipse qui nunc Laudem inventa Artis Typographicæ recidivam justis Vindiciis ac Sacramentis repetit ab aliis possessam & occupatam summo Jure Triumphorum Laurea majore donandus. Is fortè in suburbano Nemore spatiatus capit faginos Cortices principio in Literarum Typos conformare, quibus inversa Ratione sigillatim Chartæ impressis Versiculum unum atque alterum Animi gratia ducebat, Nepotibus Generi sui Liberis Exemplum futurum; quod ubi fæliciter successerat, cæpit Animo altiora agitare,

(\*) Cap. XVII. Hist. Batav. pag. 253.

<sup>(6)</sup> C'est-à-dire en 1447, Junius reconnoissant, page 271 de sa Batavia, & à la Fin de son Epitre Dédicatoire, qu'il écrit en 1575.

agitare, primumque omnium Atramenti scriptorii Genus glutinosius tenaciusque, quòd vulgare Lituras trabere existimaretur, cum Genero suo Thoma Petro, qui quaternos Liberos reliquit, omnes fermè Consulari Dignitate functos, excogitavit. Inde etiam Pinaces totas figuratas additis Characteribus expressit, quo in genere vidi ab ipso excusa Adversaria, Operarum Rudimentum, Paginis solum adversis hand opistographis. Is Liber erat vernaculo Sermone ab Auctore conscriptus anonymo, Titulum praferens Speculum nostræ Salutis, in quibus id observatum fuerat inter prima Artis Incunabula (ut nunquam ulla simul & reperta & absoluta est) uti Paginæ aversæ Glutine commissa coharescerent, ne illa ipsa vacua Deformitatem adferrent. Postea, faginas Formas plumbeis mutavit, has deinceps stanneas fecit, quò solidior minusque flexilis esset Materia, durabiliorque: è quorum Typorum Reliquiis quæ superfuerant conflata Oenophora vetustiora adhuc hodie visuntur in Laurentianis illis quas dixi Ædibus. Faventibus, ut fit, Invento novo Studiis Hominum, quum nova Merx nunquam antea visa Emptores undique exciret cum uberrimo Quastu, crevit simul Artis Amor, crevit Ministerium, additi Familia Operarum Ministri, prima Mali Labes: quos inter Joannes quidam, sive is (ut fert Suspicio) Faustus fuerit, omino so Cognomine Hero suo infidus & infaustus, sive alius eo Nomine, non magnopere laboro, quòd Silentum Umbras inquietare nolim, Contagione Conscientiæ quondam dum viverent captas. Is, ad Operas excusorias Sacramento ductus, postquam Artis jungendorum Characterum fusilium Typorum Peritiam, quæque alia eam ad Rem spectant, percaluisse sibi visus est, captato opportuno Tempore, (quo non potuit magis idoneum inveniri) ipsa Nocte que Christi Natalitiis solemnis est, Choragium omne Typorum involat, Instrumentorum herilium ei Artificio comparatorum Suppellectilem convasat, deinde cum Fure Domo se proripit. Amstelodamum principio adit, inde Coloniam Agrippinam, donec Maguntiacum perventum est, ceu ad Asyli Aram, ubi quasi extra Telorum Jactum (quod dicitur) positus tuto degeret, suorum-que Furtorum apertà Officina Fructum uberem meteret; nimirum ex ea intra vertentis Anni Spatium, ad Annum à nato Christo. 1442 (7), iis ipsis Typis quibus Harlemi Laurentius fuerat usus, produlle

<sup>(7)</sup> Cette Date, & celle de ci-dessus, ne s'accordent nullement, & forment un Anachrovisme de 7 Ans, qui sera résuté ci-dessons.

prodiisse in Lucem certum est Alexandri Galli Doctrinale, qua Grammatica celeberrimo tunc in Usu erat, cum Petri Hispani Tractatibus, prima Fatura. Après quoi, ledit Junius proteste, que c'est-là toute la Vérité de cette Histoire,

Quam sibi non vani, nec erat cur fallere vellent, Narravêre Senes (\*).

IL semble toutessois, que ceux, qui sont venus après lui, en aient eu quelque plus particuliere Instruction: car, Pierre Bertius, aiant traduit quasi Mot pour Mot le sussitioner, adjoute, que ce Livre intitulé Speculum Salutis ne sut pas imprimé avec des Lettres séparées à la Mode de ceux d'aujourd'hui, mais avec de certaines Planches où toute la Page étoit taillée à la Façon des Images en Taille de Bois. D'où il tire un fort Argument (à ce qu'il dit) pour son Païs; étant bien probable de croire, que ce prémier Dessein si rude & grossier a été le vrai Commencement de l'Imprimerie, qui s'est depuis tellement persectionnée, que, si nous voulons croire à Cardan (†), videtur Ars hac Librorum, ceu ad Materiam, ceu ad Pulchritudinem, ceu etiam ad Facultatem, spectes, summam adepta Persectionem, ut nec si velis plus possis optare qu'am prastet, neque ulla alia est Ars, cui quidquam addi non posse videatur prater banc.

Rutgersius a aussi découvert de son côté (‡), que le Donat, imprimé à Maience en 1450, sut contresaict sur ce-lui qui avoit été quelque temps auparavant imprimé en Hollande avec les Pages entieres gravées sur des Planches de Bois; ce qu'il insere de l'Inscription suivante, qu'un certain Mariangelus mit sur la Fin du Donat, qu'il avoit imprimé: Impressus autem est hic Donatus, & Confessionalia, primum omnium, Anno 1450. Admonitus certè suit ex Donato Hollandiæ primum impresso in Tabula incisa (8)

incifà (8).

C'est pourquoi Gaspar Barlæus a pris sujet de souër la Ville de

(†) Libr. XVII. de Subtilit.

(‡) in Confutatione Fabula Burdonum, pag. 261.

<sup>(\*)</sup> Ovidins, VIII Metamorph.

<sup>(8)</sup> Voiez ci-dessus, touchant ces Editions du Donat, la Remarque (FF), Num-I, Art.

de Harlem sur cette Invention, contre ce qu'en croïent ceux de Maïence:

Invidet excusas populosa Moguntia Musas, Quodque meum est, Laudis jactitat esse suæ (\*).

Finalement, Petrus Scriverius a franchi la Carriere, faisant imprimer un Livre en Langue vulgaire, pour montrer l'Invention de cet Art être venue de ladite Ville de Harlem, & non point de celle de Maïence; ce qu'il établit, tant par l'Inscription sussité de Mariangelus, que par un autre Passage presque semblable de l'Autheur anonyme d'une Chronique de Cologne, écrite en Allemand, & imprimée en 1489. Ensuite de quoi, & pour se prévaloir ouvertement de cette Opinion, il a été, comme je croi, Autheur de faire peindre ce Laurent Jansson sur la Face extérieure de la Maison où il demeuroit anciennement, avec cette Epigraphe, accompagnée de quatre Vers, qui sont rapportez en cette sorte dans Hegenitus, qui a faict & publié son Voyage en Hollande cette présente Année 1630.

MEMORIAE SACRUM.

# TYPOGRAPHIA

ARS ARTIUM OMNIUM

CONSERVATRIX

#### HIC PRIMUM INVENTA

CIRCA AN. CID CCCC XL.

Vana quid Archetypos & Præla, Moguntia, jastas?

Harlemi Archetypos Prælaque nata scias.

Extulit hic, monstrante Deo, Laurentius Artem.

Dissimulare Virum hunc, dissimulare Deum est.

P. S.

Voila

(\*) Barlæas in Encom. Laudum Holland.

Voil à toutes les Authoritez & Affurances, que j'ai peu recueillir pour confirmer cette Opinion, laquelle, aïant été introduite, quoi que fans aucune Preuve légitime & vallable par Junius, a été néanmoins fuivie par Bertius, foûtenue par Rutgersius, & authorisée par Scriverius,

#### - fua per Mendacia crescens.

Et je ne doute point, qu'à l'advenir elle ne foit confirmée par une infinité d'autres, qui n'auront moins d'Amour & d'Affection pour leur Patrie, que les précédents: & ainsi l'on pourra dire de Harlem ce que Pétrarque disoit autresois de Paris, sçavoir, que multa suo-

rum Mendaciis debet (\*).

Mais, néanmoins, afin que ceux, auxquels nous sommes vraiement redevables de cette belle Invention, ne demeurent point envelopez dans l'Incertitude de ces Opinions, & mécogneus de tant de millions d'Ames qu'ils obligent tous les jours, dum Civitas ad se quæque Famam Rerum gestarum Honorumque fallente Mendacio trahit (†), j'éxaminerai ingénuement toutes ces Authoritez précédentes: &, puisque Scriverius & ses Compagnons n'ont point douté de combattre pour leur Ville contre le commun Consentement de tous les Historiens & Chronologistes que je produirai ci-après, à plus forte Raison ne doit-on pas trouver mauvais, que j'intervienne pour la Vérité en cette Cause, & qu'étant desintéressé de toute Passion ou Affection, je plaide pour la Ville de Maïence contre ces Messieurs des Païs-Bas. C'est pourquoi, combien que, pour réfuter leur Opinion, il ne soit besoin que de nier cette Traditive que Junius nous a donnée gratis, & que les autres ont suivie (comme le servum Pecus d'Horace marche toûjours après ceux qui l'ont précédé;) j'éxaminerai néanmoins ce que lui & les autres en ont dict, & montrerai comme ils ne s'accordent, ni entre eux, ni chacun en leur particulier.

Et, pour commencer par Junius, il se contredit manisestement, en ce que, écrivant son Histoire l'An 1575, comme il appert par la Date de son Epistre Dédicatoire, il dit que cent vingt-huit Ans au-

para-

(†) Livius Libr. VIII.

<sup>(\*)</sup> Petrarca, Epist. ad Guidonem, Libr. II. Rer. Senil.

paravant, Laurens Jansson trouva l'Imprimerie, qui sut à son Compte l'An 1447: & puis, sur la fin, il adjoûte, que Jean Fust, qui l'avoit volé, imprima à Maïence le Doctrinal d'Alexander de Villa Dei l'An 1442, c'est-à-dire cinq Ans auparavant que cet Art eût jamais été inventé.

#### Vos precor admissi Risum teneatis Amici?

DE-PLUS, je lui demanderois volontiers comme un Homme seul peut emporter toutes les Presses, Characteres, Casses, Chassis, & autres Instruments, d'une Imprimerie? Ou, quel Besoin il avoit de s'en charger, puisque, sans courir aucun Risque, il se pouvoit honnêtement retirer, en faire & dresser de pareils à son Païs? Et, derechef, qui empescha Laurens Jansson de faire fondre de nouveaux Characteres, & faire dresser d'autres Presses, pour retourner à cette sienne Invention, veu qu'il l'avoit trouvée si lucrative, & qu'au reste il étoit des plus riches & accommodez Citoïens de Harlem? Vous verrez sans doute, que Jean Fust lui avoit aussi emporté son Esprit, & celui de son Gendre Thomas Pietersen.

Mais encore, pourquoi n'avons-nous aucun Livre imprimé auparayant 1462 (9), puisque cette Invention étoit toute accomplie, & au même Etat, que nous l'avons maintenant, dès l'An 1442? Que fit Jean Fust pendant ces vingt Années, & pourquoi se reposa-il si long-

temps après l'Edition de Donat?

FINALEMENT, que sont devenus les Livres qu'avoit imprimé en Hollande ce Laurens Jansson? Et, si tant est que l'on y montre encore à présent quelques Feuilles du Speculum Salutis, imprimées seulement d'un Côté, pourquoi n'y voit-on aussi quelques-uns des Livres qui y surent composez avec ses beaux Characteres de Fonte, & à la Mode de ceux que nous avons à présent?

CERTES, je ne pourrois qu'admirer le bon Esprit de Jansson, en-

tre les Mains duquel cette Invention s'étant rencontrée,

#### Quo primum nata est Tempore, magna fuit.

S'il

<sup>(9)</sup> Quelque grand Connoisseur de Livres que sût Naudé, la plus ancienne Edition, qu'il connût, étoit la Bible de Maience de 1462. Voiez ci-dessus la Citation (238).

s'il n'y avoit plus d'Apparence de croire, que le bon-homme Junius, qui ne se persuadoit pas qu'on le deût quelque jour éxaminer si curieusement, en a plûtôt parlé suivant qu'il le jugeoit à propos pour la Gloire de son Païs, que pour s'être bien informé de l'Assaire. Mais, encore, il ne s'accorde pas mieux avec ses Compagnons; car, Bertius maintient, que le Speculum Salutis ne sut pas imprimé avec des Characteres séparez, mais sur de grandes Pages de Bois, qui étoient toutes d'une Piéce: & Rutgersius dit le même du prémier Donat, qui sut imprimé en Hollande, & puis à Maïence, qui est tout justement le Contraire de ce qu'en avoit assuré Junius. De maniere que si la Diversité des Opinions dénote la Fausseté de quelque Doctrine, celle-ci ne peut aucunement être vraie, puis qu'il s'y

rencontre tant de Contrariétez.

Ет, pour ce qui est de toutes les autres Authoritez, elles ne concluent guéres davantage que toutes les précédentes: au moins sontelles tellement frelatées, tronquées, foibles, & déguisées, que l'on ne doit à mon Jugement beaucoup s'y assurer. Car, Hegenitus prend si peu garde à ce qu'il écrit, qu'en la même Page, où il rapporte cette Inscription de Harlem dattée de l'An 1440, il dit, sans y songer, que l'Impression ne sut trouvée qu'en 1464 (10). Et, pour ce qui est de Mariangelus, vous ne sçavez si c'est lui, ou Alde le jeune, qui parle: joint que Scriverius rapporte cette Inscription du Donat d'une autre Façon, y adjoûtant ces Mots, Admonitus certè fuit Joannes Faust, Civis Moguntinus, qui primus excogitavit Artem Typis æreis, ex Donato &c., qui ne sont point en celle qui est alléguée par Rutgersius (11). Et si cet Autheur Anonyme de la Chronique de Cologne est in rerum natura, il y a bien de l'Apparence, qu'aïant écrit long-temps après ce Mariangelus, il aura suivi son Erreur, qui a peut-être pris Source sur ce qu'un Nicolas Jansson, François, fut des prémiers qui s'addonnérent à l'Imprimerie après Jean Fust & Pierre Schoiffer, faisant merveille à Venise, & ailleurs, d'imprimer quantité de Livres (12), & en très-beaux Characteres, desquels je me puis vanter en avoir veu plus de trente, qui ne cedent

(10) Dans l'Errata du Livre d'Hégénitus cette Date est corrigée en celle de 1440. Ainsi, la Critique de Naudé se réduit à rien.

(12) Cela est résuté ci-dessus Citation (291).

<sup>(11)</sup> Scriverius n'a ajouté, que ce qui étoit au Commencement du Passage de Mariangelus; & que Rutgersius n'avoit pas jugé à propos de copier.

en rien aux meilleurs & plus beaux que nous aïons à présent. De maniere que je devrois être plûtôt crû que Junius, s'il me prenoit Phantaisie de dire, que cette Invention sut trouvée en mon Païs, comme il dit qu'elle le sut au sien. Au moins ne voudrois-je, comme lui, avancer sans Témoins une Chose si nouvelle, & de telle Conséquence, asin de n'être point subjet à me couvrir & désendre de la Calomnie par cette commune Excuse:

Nescio quâ natale Solum Dulcedine cunctos' Ducit; & immemores non sinit esse sui.

Certes, je puis dire avec vérité, que les deux prémiers Livres, que j'aïe veus de l'Impression des Païs-Bas, sont une Morale d'Aristote, que m'a montrée le Vincent Pinelli de cette Ville Monsieur des Cordes, sur la Fin de laquelle l'Imprimeur a inséré ces Mots, comme pour Marque d'une grande Nouveauté: Prasens Liber Aristotelis de Moribus ad Eudemium, per Leonardum Aretinum de Graco in Latinum traslatus, extitit per Joannem de Westphalià in slorentissimà Universitate Lovaniensi residentem; non fluviali Calamo, sed Arte quadam characterisandi modernissimà, feliciter consummatus Anno Domini 1475. Et l'autre est un vieux Répertoire d'Arnoldus de Hollandià de la Ville de Rotterdam, que j'ai veu en la Bibliotheque du College des Cholets, sur la Fin duquel on a inséré quelques Vers, dont voici les plus nécessaires pour notre Sujet:

In medium prodeo Gnotosolitos ego,
Tam benè limatus, tantoque Labore politus,
Ut nusquam similis usque modo fuerit.
Hoc Bruxella mihi prațendit Culmen Honoris,
Me Famâ celebri, seque perenne beans,
Virginis à Partu dum fluxisseut simul Anni
Mille quadringenti septuagintaque sex.

Ce qui monstre bien, que l'Edition n'avoit pas été en ces Quartiers dès l'An 1447, comme nous le veulent persuader Junius & ses Compagnons.

MAIS

Mais, ce qui est encore plus, j'estime, que le Speculum Salutis, ni aucun autre Livre, n'a jamais été imprimé avec ces Planches de Bois gravées depuis un Bout jusqu'à l'autre, sans Distinction des Lettres ni des Mots. En quoi je me servirai, prémiérement, de l'Authorité de lunius, qui dit tout le Contraire; &, secondement, de la Facon des Characteres, qui pour être semblables à l'Ecriture de Main, fort pressez & entremessez de quelques Syllabes, les Lettres desquelles étoient liées & moulées ensemble, ont deçu & deçoivent encore tous les jours ceux qui ne les contemplent de près, & avec grande Attention & Diligence. Ainsi M. G. (13), Homme de rare & excellente Doctrine, & de très-subtil & profond Jugement, m'asfûroit, il y a quelque temps, d'avoir veu en la Bibliotheque de Sédan un certain Volume composé de la sorte, quoi que j'aie sçû depuis avec toute Assurance, que c'est le Livre des Offices de Cicéron, imprimé l'An 1466., duquel les Lettres sont aussi bien séparées que celles de cette Page.

Et ne sert de rien l'Exemple, qu'apporte Rutgersius (\*), de Véronique ou Bérénice Lodronia, Mere de Scaliger, quæ Horologium seu Matutinas Horas Beatæ Mariæ, penes se habuit, Pagellis ligneis incisis impressum in Membranis, Literis inter se colligatis connexis, ut Mos scribendi est Mercatoribus: parce que, suivant la Lettre du Cardinal Madrutio dans Schioppius (†), il n'y a jamais eu de Bérénice en la Famille des Lodroni; & que ces Heures aïant été déchirées par une Levrette, auparavant que personne les ait peu voir, il y a bien de l'Apparence de croire, qu'elles n'ont jamais été que dans l'Imagination de Jules-César Scaliger, qui ne nous donne assez souvent que sa seule Relation pour Preuves de beaucoup d'Histoires & Rencontres, & de celles-là principalement qui regardent lui, ses Ancestres, ou sa Principauté. D'où nous devons conclure avec Cicéron (‡), quòd Austoritatem nullam debemus, nec Fidem, commentities Palves adjeungers

mentitiis Rebus adjungere.

C'EST pourquoi, il faut enfin avouer, que l'Impression a commencé

<sup>(13)</sup> Gassendi, probablement.

<sup>(\*)</sup> Confutat. Fabulæ Burdon. pag. 261.

<sup>(†)</sup> Herculis Hypobol. pag. 116.

<sup>(‡)</sup> II. de Divinatione.

cé en Allemagne; & que, nonobstant toutes les Oppositions des Hollandois, on ne doit frustrer cette grande & ingénieuse Nation de ce que la Raison & l'Authorité de tous les grands Personnages, qui vivoient du Temps qu'elle nous a donné cette belle Invention, lui accordent. J'en produirai quelques-uns des plus anciens, pour montrer, que je ne dis rien sans bonne Preuve, & qu'il n'y a que la seule Vérité qui me conduit en ces Recherches.

Robert Gaguin sera un des prémiers, puisqu'il sit imprimer soubs le Regne de notre Louis XI son Art Poëtique, avec l'Epigramme, rapportée au Commencement de ce Chapitre, dont voici

les deux derniers Vers:

Hoc tulit Inventum felix Germania Terris, Artis & Ingenii nobile Schema sui.

LAURENS VALLE, qui mourut l'An 1465:

Abstulerat Latio multos Germania Libros;
Nunc multo plures reddidit Ingenio.

Et quod vix toto quisquam perscriberet Anno
Munere Germano conficit una Dies.

Angelus Politianus (\*), qui florissoit au même Temps: Cum tamen ipsi Voces omninò barbaras pro Ciceronianis usurparent, quas videlicet Excusores isti novorum Librorum Teutones perversissimè aliquando essinxissent.

NICOLAUS PEROTTUS (†), qui étoit son contemporain: Volebam Ætati nostræ gratulari ob novum scribendi Genus è Germania

nuper ad nos delatum.

PHILIPPES BEROALDE, encore plus ancien que ces deux précédents (‡):

<sup>(\*)</sup> Epist. I. Libr. V.

<sup>(†)</sup> Comment. in Præfat. Plinii.

<sup>(†)</sup> in Elegia de Laudib. Germaniæ.

O Germania Muneris Repertrix, Quo nil utilius dedit Vetustas, . Libros scribere qua doces premendo!

MARIUS GRAPALDUS, qui fut un de ses Disciples (\*): Nuperrime capit utpote me Puero in Crepundiis, Ars olim, ut aiunt, à Germanis inventa, Ere Literas, & ita Libros Formis, ut vulgò dicitur, excudendi.

Junianus Maius, Cavalier Neapolitain, duquel le Livre (†) fut imprimé en 1490: Accedit ad bæc quod Germani solerti & incredibili quodam Invento nuper novam quandam Elementorum Characteres imprimendi Rationem invenerunt, &c.

HENRY BEBELIUS (‡), qui vécut un peu après:

Laude condignà venerare Vatum Turba Germanos, Studio sagaci Scripta qui quondam renovare norunt Arte premendi. Are quòd quis modico parare Optimos posit Veterum Libellos, Hoc dedit nobis meritò colendus Teutonus Orbis.

Paulus Langius (\$) a été pareillement de la même Opinion, rapportant ces deux Vers de Sebastien Brant,

> Que doctos latuit Gracos Italosque peritos, Ars nova Germano surgit ab Ingenio.

Er Matthæus Lunensis, qui vivoit il y a plus de six vingts Ans,

(\*) Libr. II. Dictionarii de Partib. Ædium, Cap. IX, Tit. de Penna,

(+) De Priscorum Proprietate Verborum.
(‡) Carmine in Laudem Germaniæ.
(§) in Chronico Ziticensi.

en parle aussi en cette sorte (\*): Impressura Literarum in Germania

post Christi Adventum comperta fuit.

Mais, que fert d'en rapporter davantage, & de confirmer, par le Témoignage de quelques Particuliers, ce que tout le Monde affûre être très-véritable? Il vaut mieux passer outre, & voir par qui, & en quelle Ville, elle sut prémiérement inventée & établie, sans nous arrêter toutessois à l'Opinion du bon-homme Volaterran, qui dit tout naïvement (†), que duo è Germania Fratres Roma eam caperunt Anno 1465, primumque omnium Augustinus de Civitate Dei, & Lactantius, prodière. D'autant que, s'il est d'Advis par ces Mots, que l'Imprimerie ait commencé à Rome, & que ces deux Livres aïent été les prémiers de tous imprimez, il se trompe si lourdement, qu'il n'a besoin que d'une ferme Négative pour toute Réponse.

ET encore moins se faut-il ranger du Côté de ceux, qui, saisant une longue Résléxion sur toutes les belles & grandes Inventions, maintiennent, qu'il est de leurs Autheurs, comme de la Source &

Fontaine du Nil,

qui semper inani Quærendus Ratione latet, nec contigit ulli Hoc vidisse Caput (‡);

parce qu'après avoir diligemment éxaminé les Opinions même les plus probables, ils n'en peuvent tirer autre Affûrance, si-non que, comme l'on tient pour certain l'Usage du Canon avoir été trouvé en la Ville de Cologne, & celui de la Boussole en Amalphis de Sicile, suivant le Vers affez commun de Panhorme (§),

#### Prima dedit Nautis Vsum Magnetis Amalphis:

aussi peut-on croire, que l'Imprimerie a été prémiérement trouvée à Strasbourg; mais, de sçavoir par qui, ni en quel Temps, précisé-

<sup>(\*)</sup> in Libr. de Inventorib. Rer. Cap. XII. (†) Libr. XXXIII. Antrop.

<sup>(‡)</sup> Claudian. in Epigr. de Nilo. (\$) in Carmine de ejus Urbis Laudat.

cisément, ces Inventions nous ont été communiquées, ils crojent qu'il est également incertain de toutes les trois. C'est pourquoi, n'attribuant l'Honneur de cette derniere, ni à Fust, ni à Guttemberg, ni à Mentelin, & encore moins à Regiomontanus, comme il semble que Ramus vueille faire (\*), ils le déferent très-volontiers ignoto Heroi, ou, pour parler plus ouvertement, à quelque ingénieux Citoïen de Strasbourg, lequel, étant venu par hazard ou autrement en la Cognoissance de ce Secret environ l'An 1440, & n'étant assez riche ou industrieux pour le conduire à sa Perfection, se transporta, après en avoir fait plusieurs Essais, à Maïence, où il se découvrit à Guttemberg, riche Homme de ladite Ville, lequel s'étant affocié de quelques autres sit enfin réussir ce Secret quelque dix ou douze Ans après sa prémiere Invention : ce qu'ils conjecturent, tant de la Diversité qui se rencontre encore és Opinions que nous devons alléguer, que du Narré suivant, saict par Wimphelingus en la Vie de Robert Évêque de Strasbourg. Sub hoc Roberto, dit-il, nobilis Ars Impressoria inventa fuit à quodam Argentinensi, licet incomplete : sed is cum Moguntiam descenderet ad alios quosdam similiter in hac Arte laborantes Ductu cujusdam Gensfleisch ex Senio çæci in Domo Bonimontis Guttemberg (in quâ hodie est Collegium Juristarum,) ea Ars completa fuit in Laudem Germanorum sempiternam. A quoi il semble qu'ait aussi voulu butter l'Autheur de cet Epigramme, que j'ai trouvé sur la Fin d'un vieux Catholicon (†), & lequel, pour être un des mieux faicts que j'aie veu à la Louange de l'Imprimerie mérite bien d'être inséré en ce Chapitre (14).

Tingere dispositis Chartas quicunque Metallis Cæpit, & insignes edidit Ære Notas, Mercurio Genitore satus, Genitrice Minervå, Præditus æthereæ Semine Mentis erat. Non illum Cereris, non illum Cura Lyæi, Terrenæ tenuit non Opis ullus Amor.

Copia

<sup>(\*)</sup> in Procemio Mathemat. (†) Imprimé à Rouen l'An 1499.

<sup>(14)</sup> L'Auteur de cette Egigramme est Jérôme Bononius, & il l'avoit mise à la Tête de l'Ortographia Latina Joannis Tortellii, imprimée à Vicence, chés Herman Lichtenstein, dès 1480, in folio.

Copia Librorum cupidis modo rara Latinis
Cum foret, Auspiciis illius ampla venit.
Improbus innumeris Librarius ante Talentis
Quod dabat, exiguâ nunc Stipe vendit Opus.
Historiæ venêre Titi, se Plinius omni
Gymnasio jactant, Tullius, atque Maro.
Nullum Opus, o nostri felicem Temporis Artem!,
Cellat in arcano Bibliotheca Situ.
Quem modo Rex, quem vix Princeps modo rarus habebat,
Quisque sibi Librum Pauper habere potest.

Mais, en effet, cette Opinion ne me semble pas assez bien appuiée, pour être suivie & présérée à toutes les autres; parce que, comme il est bien vrai-semblable, l'Autheur de cet Epigramme s'est servi de son quicumque, pour ne s'entremettre du Dissérent qui étoit déjà entre les Historiens touchant Jean Fust & Guttemberg: & le Passage de Wimphelingus se peut détruire facilement par un autre tiré de son Histoire, que nous rapporterons ci-après en parlant de Strasbourg.

JE trouve doncques, quant à ce qui est des Opinions les plus communes & vrai-semblables, que la plûpart des Autheurs attribuent cette Invention à la Ville de Maïence, & ce en trois diverses

Facons.

CAR, les uns n'en nomment point l'Autheur, comme Hermanus Schedel en sa Chronique des Chroniques (\*), imprimée il y a plus de cent Ans, où il dit simplement, que hanc Artem apud Moguntiam Rheni Urbem 1440. inventam fuisse aiunt. En quoi il a été suivi par Erasme sur la IX Epistre de S. Paul (15) ad Gerontiam; Tritheme, en l'Homélie VII du I Livre des Exhortations, & en la XLII de ses Epistres samilieres; Altamerus sur la Description d'Allemagne saicte par Corneille Tacite; & Conradus Celtès, duquel nous avons ce Distique:

Jamque Moguntiacam vastus te slectis ad Urbem, Quæ prima impressas tradidit Ære Notas.

LES

<sup>(\*)</sup> Fol. 152. (15) de St. Jérome.

Les autres disent, que ce sut Jean Guttemberg ou Gudemberch: entre lesquels sont le susdit Tritheme, en sa Chronique (\*); Polydore Virgile, Chap. VII du Livre II; Bruschius, au Catalogue des Evêques de Maïence; Salmuth sur Pancirolle; & Sabellic, en ses Enneades (†), où il assure, que Commentum Teutonicum fuit, Inventi Austor Joannes Guttembergius, Equestri Vir Dignitate, Moguntiaque Res primum tentata est.

Et les derniers maintiennent, que ce fut Jean Faustius, ou Fust, ou Faustus; qui a été l'Opinion d'Aventin, Livre XVII de fes Annales; Chrétien Macée, en sa Chronique; Pierre Appianus, en la II Partie de sa Cosmographie; Génébrard, Livre II de sa Chronique; Ramus, au II Livre du Proëme des Mathematiques; Vigner,

Tome II de sa Bibliotheque; Pasquier, en ses Recherches.

ET, finalement, cette même Opinion est encore confirmée par l'Infcription que Scrarius (‡) dit avoir leue derriere la vieille Edition des Chroniques de Tritheme, & qu'il me semble à propos de rapporter ici, quoi que fort longue; parce qu'elle est de Conséquence, & narrative de tout le Procédé de Jean Fust & de ses Compagnons. Elle est doncques telle. Impressum & completum est prasens Chronicorum Opus Anno 1515. in Vigilia Margaretæ Virginis, in nobili famosaque Vrbe Moguntina, bujus Artis Impressoria Inventrice prima, per Joannem Schoffer, Nepotem quondam honesti Viri Joannis Fust, Civis Moguntini, memoratæ Artis primi Auctoris, qui tandem imprimendi Artem proprio Ingenio excogitare capit Anno 1450. Indictione 13. regnante Frederico III. prasidente sancta Moguntinæ Sedi R. D. Theodorico Pincerna de Erbach Principe Electore. Anno 1452. perfecit deduxitque eam in Opus imprimendi, Operà tamen ac multis necessariis Inventionibus Petri Schoiffer de Gernsheim, Ministri, suique Filii adoptivi, cui etiam Filiam suam, Christinam Fusthin, pro digna Laborum & multarum Adinventionum Remuneratione, Nuptui dedit. Retinuerunt autem bi duo jam pranominati, Joannes Fusth, & Petrus Schoiffer, hanc Artem in secreto (omnibus Ministris & Familiaribus eorum, ne illam quoquomodo manifestarent, Jurejurando astrictis) quoad tandem, Anno 1462,

<sup>(\*)</sup> ad Annum 1450.

<sup>(†)</sup> Libr. VI. Enneade X.

<sup>(‡)</sup> Cap. XXXVIII. Urbis Mogunt.

per eosdem Familiares, in diversas Terrarum Provincias divulgata, haud parum sumpsit Incrementum. Je croi toutessois, que ce bon Nepveu a voulu désérer plus d'Honneur à son Oncle Jean Fust (16), qu'il n'en avoit jamais desiré; veu que, és Inscriptions de quatre Livres beaucoup plus anciens que ces Chroniques, il ne se qualifie point absolument Inventeur de cet Art: mais, cette Louänge lui a été donnée par ses Descendans, qui étoient bien aises de se flatter en

la Gloire de leurs Ancêtres.

Tout ainsi que Jean Mentelin ou Mentel, qui en travailla le prémier à Strasbourg, est qualissé, par ses Héritiers, Inventeur d'icelle, comme l'on peut voir par leurs Armes mises sur la prémiere Feuille de l'Onomasticon Othonis Brunsfelsii, imprimé audit Strasbourg par Jean Schot 1543, dans lesquelles il y a un Lyon couronné, & le Casque timbré de même, avec cette Inscription à l'entour: Insigne Schottorum Familia, ab Frederico Romanorum Imperatore tertio, Joanni Mentelin primo Typographia Inventori ac suis concessum, Anno Christi millesimo quadringentesimo

sexagesimo sexto.

APRE'S quoi, il nous faut descendre à l'Opinion de ceux qui tiennent pour très-certain & assûré, avec Wimphelingus (\*), qui écrivoit en 1511, que Joannes Guttenberg, Argentinensis, primus Artem Impressoriam in Urbe Argentinensi invenit, inde Maguntiam veniens eandem feliciter complevit: qui est aussi celle que nous suivrons, comme la plus véritable, & de laquelle Serarius même semble demeurer d'accord en la Description de la Ville de Maïence, avec Sethus Calvisius (†), (qui fait ce Guttemberg Orsevre, & non Chevalier, suivant la commune Opinion (17);) comme aussi Joannes Arnoldus Bergellanus (‡), Autheur ancien, curieux, & fort diligent, qui dit expressément, après Fulgose (§), l'Autheur du Supplément de l'Abbé d'Usperge, Biblian-

(\*) Cap. LXV. Epitom. Rerum Germanic.

(+) in Chronol.

<sup>(16)</sup> Jean Schoeffer n'étoit pas Neveu, mais Petit-Fils, de Jean Fust, qui par conséquent n'étoit pas son Oncle, mais son Grand-Pere.

<sup>(17)</sup> Touchant la Condition de Guttemberg, voiez ci-dessus les Citations (k) & (l).

<sup>(‡)</sup> in Encomio Calcograph. (§) Libr. VIII. Cap. XI.

Bibliander (\*), Verdier (†), & beaucoup d'autres, qu'il n'est besoin de rapporter:

> Sed, te ne fallat mendacis Opinio Vulgi, Illius referam que sit Origo Rei. Clarus Joannes en Gutembergius hic est, A quo ceu vivo Flumine manat Opus. Hie est Aonidum Custos fidissimus, hic est, Qui reserat Latices quos Pede fodit Equus. Quam Veteres nobis Argenti Voce notarunt A Puero fertur sustinuisse Virum. Illa sed buic Civis largita est Munera grata, Cui clarum Nomen Mogus habere dedit: Primitias illîc cæpit formare Laboris, Ast bic maturum protulit Artis Opus.

De maniere que l'Honneur de cette merveilleuse Invention se doit sans conteste rapporter à Jean Guttemberg, de la Ville de Strasbourg: lequel, aïant tâché, quoi qu'en vain, de la faire réissir à sa Persection en ladite Ville, se transporta enfin à celle de Maïence, où il demeura tout le reste de ses Jours, y aïant obtenu le Droit de Bourgeoisie; d'où vient qu'il est appellé Moguntinus dans beaucoup d'Autheurs, & même en cette Inscription, qui fut mise l'An 1507 (18) sur la Maison où il avoit demeuré en ladite Ville.

TOANNI

<sup>(\*)</sup> Libr. de Ratione communi omnium Linguar.

<sup>(†)</sup> Livre VIII. de sa Prosopographie.

<sup>(18)</sup> Serarius, Rer. Mogunt. pag. 159, dit 1508: & son Témoignage est plus recevable que celui des autres, vû qu'il écrivoit, non-seulement à Maience, mais même l'Histoire de cette Ville.

JOANNI GUTTEMBERGENSI MOGUNTINO, QUI PRIMUS OMNIUM LITERAS ÆRE IMPRIMENDAS INVENIT, HAC ARTE DE ORBE TOTO BENE MERENTI, IVO VINTIGENSIS (19) HOC SAXUM PRO MONUMENTO POSUIT.

OR, s'étant ainsi établi à Maïence, il continua de travailler à l'Accomplissement de cette sienne Entreprise; mais, avec de si grands Frais, que, ne les pouvant seul supporter, il su contraint de s'associer avec un Libraire de la même Ville, qui s'appelloit Jean Faust ou Fust (20); lequel, assisté d'un sien Parent nommé Pierre Schoiffer de Gernshein, ou Opilio, qui trouva le prémier les Poinçons & Matrices, mit ensin cet Art en Pratique. Ce que ledit Arnoldus Bergellanus a exprimé fort gentiment en ces Vers.

Addidit huic Operi Lucem Sumptumque Laboris
Faustus, Germanis Munera fausta ferens.

Et levi Ligno sculpunt hi Grammata prima,
Quæ poterat variis quisque referre Modis.

Materiam bibulæ supponunt inde Papiri,
Aptam quam Libris Littore Nilus alit.

Insuper aptabant mittit quas Sepia Guttas,
Reddebat pressas sculpta Tabella Notas.

Sed, quia non poterat proprià de Classe Character
Tolli, nec variis Vsibus aptus erat,

Illis succurrit Petrus Cognomine Schæfer,
Quo vix cælando promptior alter erat.

Ille

(19) Wittigisis. Voïez ci-dessus la Remarque (O).

<sup>(20)</sup> Naudé est le seul, que je sache, qui lui donne cette Prosession. Les autres en sont un Orsevre. Voiez ci-dessus Citation (s).

Ille fagax Animi præclara Torenmata finxit, Que sanxit Matris Nomine Posteritas: Et primus Vocum fundebat in Ære Figuras, Innumeris cogi que potuêre Modis.

Et, un peu après, venant encore à parler de cette Société & Triade vraiement héroïque, il la comprend en un seul Distique:

Illo primus erat tunc Gutembergus in Albo, Alter erat Faustus, tertius Opilio.

Or, à propos de ce Petrus Schoiffer, qui inventa les Poinçons & Matrices, il ne faut obmettre de remarquer en passant l'Erreur de Ramus (\*), & de Claude Duret (†), qui tiennent qu'elles sont venues de l'Invention de Regiomontanus: aïans si peu pris garde au Lieu de Cardan (‡) fur lequel ils fe fondent, qu'ils n'y ont pas remarqué, que c'est des Ephémérides qu'il parle, & non pas des Matrices des Lettres & Characteres; & qu'encore n'en attribue-t-il pas tant l'Invention à Regiomontanus qu'à Purbache, ou

quelque autre grand Mathématicien qui l'avoit précédé.

Mais, pour revenir à nos trois prémiers & principaux Autheurs de l'Impression, je me persuade, & il est bien à croire, qu'ils sirent une Infinité d'Epreuves & Maculatures, auparavant que d'avoir tout justifié & assemblé leurs Instruments; après quoi, ils commencérent enfin d'en composer, non les Offices de Cicéron, comme ont voulu Ramus, Befoldus, Pasquier, Duret, & tous les Autheurs sans en excepter aucun, au moins que j'aie veus, mais une grande Bible in folio, qui fut achevée l'An 1462, comme il est porté par cette Inscription mise sur la Fin d'icelle: Prasens hoc Opus finitum ac completum, & ad Eusebiam Dei industrie in Civitate Moguntina per Joannem Fust Civem, & Petrum Schoiffer de Gernsheim Clericum Diocesis ejusdem, est consummatum Anno Incarnationis Domi-

(\*) Libr. II. Procem. Math.

(‡) Libr. 12. de rer. varietat. cap. 69.

<sup>(†)</sup> Chap. LXXXIV. de son Trésor des Langues.

Dominica 1462. in Vigilia Assumptionis gloriosa Virginis Ma-

riæ (21).

Sur quoi nous devons prémiérement remarquer, que le Charactere, dont fut composée cette Bible, (que j'ai vûë & considérée diligemment en cette Ville, dans la Bibliotheque de Saincte Croix de la Bretonnerie, où elle est imprimée sur Velin, & reliée en deux Volumes in folio,) étoit si semblable à l'Ecriture de Main que l'on faisoit en ce Temps-là (\*), que ledit Jean Fust, en ajant apporté grand Nombre à Paris pour les distribuer, la plûpart desquelles aussi étoient sur du Velin, & ornées de grandes Lettres & Vignettes d'Or, il les vendit au commencement pour manuscriptes, & ne les bailloit à moins de foixante Ecus Piéce. Mais, venant par après à les làcher à vingt ou trente, & ceux qui en avoient acheté des prémiers, s'étant apperçus, qu'elles étoient en trop grand Nombre, & trop semblables, pour être écrites à la Main, ils intentérent Action de Survente contre lui, & le poursuivirent si chaudement, que, s'étant sauvé de Paris à Maïence, & ne s'y trouvant pas en assez grande Sûreté, il passa à Strasbourg (22), où il demeura quelque temps, & enseigna son Art à Jean Mentelin, Habitant de ladite Ville, qui y eut pour ses Successeurs Adolphus Ruschius, & Martinus Flaccus, desquels fait mention Wimphelingus (†).

Secondement, que tous les Autheurs se sont trompez, assurant, comme j'ai déjà dit, que le prémier Livre, qui a été imprimé, est celui des Offices de Cicéron; croïant peut-être en avoir assez de Preuves par le Discours que Jean Fust a inséré sur la Fin dudit Livre en ces propres Termes, que jai copiés sur celui que Monsieur Rigault a pris la Peine de me montrer en la Bibliotheque Roïale, & trouvez semblables à ceux qui sont rapportez dans Pasquier, Ramus, & Besoldus: Prasens Marci Tullii clarissimum Opus Joannes Fusth, Moguntinus Civis, non Atramento, suviali Canna neque area, sed Arte quadam perpulchra, Manu Petri de Gernsheim Pueri mei, feliciter effeci finitum Anno 1466. Die 4. Mensis Februarii. Mais, cette Raison n'est pas si considérable qu'ils pensent,

(21) Voïez vi-dessus la Citation (238)

(†) in Epitom. Rerum Germanicar.

<sup>(\*)</sup> Joannes Walchius, apud Besoldum Dissertat. de Typographia.

<sup>(22)</sup> Voiez, sur toute cette Avanture, la Remarque (Q).

fent, d'autant qu'il fe trouve plusieurs autres Livres avec semblables Dictons, qui, toutesfois, n'ont été imprimez que quinze ou vingt Ans, voire même trente & quarante, après ladite Bible. Ainsi la Morale d'Aristote, imprimée à Louvain 1475, a le Dicton que nous avons rapporté ci-dessus (23): ainsi lisons-nous sur la Fin des Conséquences de Martin Magistri, Has Consequentias Antonius Denidel, in Artibus Magister, nec non Civis Parisiensis in Monte Sancti Hilarii, prima concurrente Causa, miro Charactere exaravit, Anno 1501: ainsi l'Imprimeur des Commentaires de Dorp sur la Somme de Petrus Hispanus, dit, qu'aiant Pitié de la Jeunesse, il l'a voulu aider, hac Arte calitus demissa. Bref, nous rencontrons fouvent des Livres composez Calamo aheno, Arte novâ characterisandi, Literis fusilibus, & Paginis ferratis, qui ne représentent rien moins que le prémier Temps de l'Edition. Ce qui est arrivé, comme j'estime, parce que l'on avoit coûtume de mettre ces Eloges sur la Fin des Livres qui fortoient les prémiers de la Presse, lorsqu'elle étoit établie en quelque Ville : voire même chaque Libraire en faisoit autant à celui qui avoit le prémier roullé dans son Imprimerie, pour lui servir de Bouchon, & faire Envie aux Marchands; de quoi nous apporterons encore d'autres Exemples en la Suitte de ce Discours.

Or, je ne sçai si Jean Fust imprima d'autres Livres que ces deux précédents, sçavoir, la Bible, & les Offices de Cicéron (24); mais, il y a bien de l'Apparence, qu'il n'en sit guéres d'autres, parce qu'ès Epistres de S. Hierome, imprimées de sa Lettre & à sa Façon, que l'on m'a montrées dans la Bibliotheque de S. Victor, & en celle de l'Abbaïe S. Germain, je ne trouve au derriere que le Nom de son Gendre ou Nepveu Pierre Schoisser, en cette sorte: Est autem prasens Opus Arte Impressorià feliciter consummatum per Petrum Schoisser de Gernsheim, in Civitate nobili Moguntina, cujus Nobilitati Vir B. Hieronymus, scribens ad Gerontiam de Monogamia, Testimonium perhibet sempiternum multis millibus Incolarum ejusdem in Ecclessa pro Fide Catholicà Sanguine proprio

laureatis.

Huic

<sup>(23)</sup> Pag. 264. NB. ici page 74 de cette II Partie.

<sup>(24)</sup> Voiez ci-dessus la Citation (238).

Huic Laudatori reddit Moguntia Vicem, Tot sua Scripta parans Usibus Ecclesia.

Anno Domini 1470. Die 7. Septembris. Comme aussi il n'y a que lui de nommé en cette Datte du Valere Maxime de son Impression, qui est en la Bibliotheque de Messieurs du Puy: Prasens Valerii Maximi Opus praclarissimum, in nobili Urbe Moguntina Rheni, Anno 1471. xviij. Kalendis Juliis per egregium Petrum Schoiffer de Gernsheim, Artis Impressoria Magistrum, seliciter est consummatum. Non plus encore qu'au Scrutinium Sacra Scriptura, que j'ai parmi mes Livres, avec cette Inscription: Anno Domini 1478. ad vij. Idus Januarias R. in Christo Pat. D. D. Diethero Archiprasule Moguntino, in nobili Civitate Moguntia, Petrus Schoiffer de Gernsheim, Arte magistra, suis consignando Scutis, feliciter sinivit. Et c'est tout ce que j'ai peu voir des deux prémiers Imprimeurs du Monde, Jean Fust, & Pierre Schoiffer.

Cependant, leur Secret, qu'ils cachérent diligemment jusques à ce que la Bible fût achevée, se divulga incontinent après, & leurs Serviteurs, devenus Maîtres, l'établirent & pratiquérent en

diverses Villes où ils se retirérent.

Rome fut une des prémieres où la Presse roula par le Moïen d'un *Vldaricus Gallus*, qui donna sujet à l'Evêque Joannes-Antonius Campanus (lequel se rendit Correcteur de son Imprimerie) de composer cet Epigramme à sa Louänge, rapporté par Faernus (\*), & inséré sur la Fin des *Philippiques de Cicéron*, imprimées par ledit Uldaricus sans Datte de l'Année, mais néanmoins, comme il est à croire, auparavant l'An 1470.

Anser Tarpei Custos Jovis, unde quod Alis
Obstreperes, Gallus cecidit, Ultor adest
Uldaricus Gallus, ne quem poscantur in Usum
Edocuit Pennis nil Opus esse tuis.
Imprimit ille Die quantum vix scribitur Anno,
Ingenio haud noceas, omnia vincit Homo.

Je retrancherai toutesfois librement cet Uldaricus de notre Nation Françoife, pour déférer quelque-chose à ceux qui maintiennent que son propre Surnom étoit Han, lequel signifie en Allemand un Coq, comme Melanethon Terre noire, Hus une Oye, Reuchlin de la Fu-

mée, & Fusch un Renard.

CE qu'étant assez vrai-semblable, je passerai légérement par dessus cette Faute de Campanus, & demeurerai d'accord avec tous les Allemands, que ce fut un des leurs, qui imprima le prémier des Livres en la Ville de Rome (25), lesquels Volaterran estime avoir été ceux de Lastance & le S. Augustin de la Cité de Dieu, que Anthoine Verdier (\*) dit être gardez curieusement en la Bibliotheque de Louis Gomez Evêque de Sarno: en suitte de quoi il y imprima encore Tite Live, Quintilien, & les Tusculanes & Philippiques de Cicéron; continuant toûjours à y travailler, jusques à ce que Conradus Sweynbeym & Arnoldus Pannartz y arrivérent, qui firent bien rouller la Presse d'autre Façon que n'avoit faict cet Uldaric Han, imprimans toutes sortes de bons Livres, avec ces Vers pour marquer leur Nom & leur Demeure, que j'ai veus sur la Fin d'un Continuum sive Catena D. Thoma in Evangelia, en la Bibliotheque du College de Montaigu, & des Oeuvres de S. Léon en celle des Célestins.

Aspicis illustres, Lector, quicunque Libellos,
Si cupis Artificum Nomina nosse, lege.

Aspera ridebis Cognomina Teutona forsan:
Mitiget Ars Musis inscia Verba Virûm.

Conradus Sweynheym, Arnoldus Pannartzque Magistri
Roma impresserunt talia multa simul.

Petrus cum Fratre Francisco Maximus ambo
Huic Operi aptatam contribuére Domum.

M. CCCC. LXX.

DE

<sup>(25)</sup> Naudé se trompe. On sait que ce furent Sweynheym & Pannartz, dont il va parler, Voiez ci-dessus, Section XII, Num. IV.

<sup>(\*)</sup> Chap. III. Livre II. de ses Diverses Leçons.

DE Rome, elle passa à Naples (26), par le moien d'un Sixtus Rusinger, Habitant de Strasbourg, qui commença d'y travailler l'An 1471; & se mit si avant, à ce que dit Wimphelingus, aux bonnes Graces du Roi & de toute la Noblesse, que, s'il n'eût préséré le Retour en sa Patrie aux grandes Récompenses qu'on lui faisoit tous les jours, il n'eût jamais manqué d'être pourvû de grands Bénésices

ou de telles autres Charges qu'il eût peu desirer.

Au même Temps, Nicolas Janson, François, s'établit à Venise (27), où il sit merveille d'imprimer avec un Charactere si agréable, carré, & bien rempli, que je ne croi pas que nous en aïons
maintenant de plus beau: recours à son Pline de l'An 1472, duquel
j'ai veu deux Exemplaires, l'un en la grande & magnisque Bibliotheque de Mr. le Président de Mesme, & l'autre en celle de Mr.
de Thou: recours encore à ses Epistres de Cicéron in solio de l'An
1471, à son Macrobe de la même Année, à son Justin de 70,
César de 71, Aulugelle de 72, Solin de 73, Diogenes de 76, & à
ses Vies de Plutarque de 78, qui sont tous de vrais Chef-d'Oeuvres
de l'Imprimerie.

En quoi il fut aussi secondé par un autre François, nommé Jean de Rubeis, qui imprima à Venise l'An 1474 le Dionyssus Halicarnasseus, & en 1476 la Lecture de Dominique de Sancto Geminiano sur le Sixieme des Décrétales, mais d'un Charactere beaucoup

plus rude & inégal.

IL y avoit toutesfois, dès l'An 1470, deux Allemands en laditte Ville, sçavoir Jean de Cologne & Wendelinus de Spire, qui y imprimérent les Comédies de Plaute, l'Eusebe, le Quinte-Curse, les Apophtegmes de Plutarque, le Corneille Tacite, l'Appian, & plusieurs autres Livres.

Quel que vingtaine d'Années par après, Alde Manuce y vint dresser ses Presses, & commença de travailler à la Persection, non seulement sur les Autheurs Latins, mais encore sur les Grecs, qui avoient bon Besoin de son Industrie, pour n'avoir été maniés que sort grossiérement par les autres, comme on peut voir, tant par le Psaultier

(26) Venise, & diverses autres Villes d'Italie, reçurent l'Imprimerie avant Naples, qui ne commença qu'en 1471. Voiez la Liste de la Section XII, jusqu'au Num. XX.

<sup>(27)</sup> Il y sut prévenu par Jean de Spire, qui y imprima les Epistolæ Ciceronis ad Familiares des 1469. Voiez la Liste de la Section XII, Num. VII.

tier Grec-Latin, imprimé à Milan 1483, qu'encore par l'Ethymologicum Magnum publié à Venise l'An 1499 chez Nicolas Blastus de Crete, & la Méthode de Galien de l'An 1500 chez le même, que l'on tient avoir été le prémier Livre imprimé en Grec des Oeuvres

dudit Autheur. Er, puisque nous sommes maintenant sur le Grec, il faut remarquer, que Janus Lascaris Rhyndacenus, éxilé de Constantinople, a le prémier trouvé, ou au moins rétabli & remis en Usage, les grandes Lettres, ou, pour mieux dire, Majuscules & Capitales de l'Alphabet Grec, esquelles il fit imprimer l'An 1494 des Sentences morales, & autres Vers, qu'il dédia à Pierre de Médicis, avec une fort longue Epistre liminaire, où il l'informe de son Dessein, & de la Peine qu'il avoit eue à rechercher la vraie Figure de ces grandes Lettres parmi les plus vieilles Médailles & Monuments de l'Antiquité: & aussi, qu'un nommé Gilles Gormont fut le prémier, qui établit à Paris, environ l'An 1507, une Imprimerie pour les Autheurs Grecs, commencant par la Grammaire de Chrysoloras, la Batrachomyomachie d'Homere, le Poëme d'Hésiode intitulé Opera & Dies, & quelques autres petits Traittés, qui finissent tous par ce Dicton Latin: Operoso buic Opusculo extremam imposuit Manum Ægidius Gourmontius, integerrimus ac fidelissimus primus, Duce Francisco Tissardo Ambacao, Gracarum Litterarum Parisiis Impressor, Anno Domini M. CCCCC. VII.

Bref, on peut juger, que les François ne demeurérent pas inutiles, ni les Bras croisés, pendant la prémiere Chaleur de cette admirable Invention; puis qu'outre les deux ci-dessus allégués, sçavoir Nicolas Janson & Joannes de Rubeis, il y eut encore un Pierre Mauser, François de Nation, & Citoïen de Rouën, qui la porta à Padoue, où il imprima, l'An 1474, la Physiognomie du Conciliator Pierre d'Apono, laquelle est gardée en la Bibliotheque de M. Moreau, & l'An 1476, les Commentaires de Caietanus de Thyenis sur les quatre Livres des Météores, & le Traité des Minéraux d'Albert le Grand, en grand folio, avec les Marges, le Fonds, & l'Entredeux des Colomnes, de Grandeur extraordinaire, que je conserve curieusement en la mienne.

Pour ce qui est des autres Villes d'Italie, bien que je n'aïe point rencontré de Livres qui y sussent imprimez auparavant l'Année 1472, comme par éxemple les Oeuvres de Barbatias à Boulogne, & celles de Balde à Parme, de 1472 & 1473, nous pouvous toutessois con
M 2

jecturer, par le Passage de Philesphe rapporté ci-dessus au Chapitre IV en parlant de la Cherté des Livres, qu'il y en avoit eu beaucoup d'imprimez auparavant l'An 1470; puis qu'écrivant la même Année à un de ses Amis, il le prie de lui mander le Prix des Oeuvres de Tite

Live, parce qu'il les desiroit avoir de cette nouvelle Facon.

Et ce qui est grandemeut à remarquer, c'est que l'on s'adonna si chaudement à pratiquer cette nouvelle Invention, qu'un certain Petrus Trecius se vantoit, quelque temps après, d'avoir corrigé 3000. Volumes. Et, en essect, je puis dire avoir remarqué, qu'auparavant l'Année 1474, tous les bons Livres, quoi que gros & laborieux, avoient déjà été imprimez deux & trois sois, sans excepter les vieux Jurisconsultes Balde, Bartole, Abbas, Felin, de Sansto Geminiano, Barbatias, & mille autres, que l'on peut voir dans la Bibliotheque du Roïal College de Navarre, qui n'a point encore condamné ces vieux Livres à servir aux Fusées du Feu de la S. Jean.

VENDELINUS DE SPIRE, Homme d'Esprit & de grande Entreprise, qui avoit exercé cet Art par toutes les bonnes Villes d'Italie, s'étant retiré en Allemagne, s'adonna à composer la plûpart de ces gros Volumes, mettant d'ordinaire ces deux Vers sur la Fin d'iceux,

comme par exemple du Barthole de 1471:

## Hos Wendelinus clarâ Virtute Magister Transcripsit celeri Formula pressa Pede.

Et, d'autant qu'il a fervi comme de Triptolemus pour espandre, non les Bleds de Cerès, mais ces nouveaux Characteres de Marence par tous les Coins de l'Europe, & que lui seul a plus imprimé ou faict imprimer qu'une douzaine d'autres les plus riches & sameux de son Temps (27\*), il y avoit comme presse à qui lui donneroit des Epigrammes pour mettre sur ses Livres, desquelles je n'en rapporterai qu'une, qui servira de Preuve pour les autres.

## Abbatis Pars prima, Notis quæ fulget ahenis, Est Wendelini pressa Labore mei.

Cujus

(27\*) Tout cela ne s'accorde point avec les Monumens; car, nous n'avons qu'assez peu de ses Editions, & seulement de Venise, depuis 1470; jusqu'en 1477: au lieu que nous en avons un incomparablement plus grand Numbre de Nic. Jenson, & sur-tou d'Oct. Scotus.

Cujus ego Ingenium de Vertice Palladis ortum Crediderim: Veniam tu mihi, Spira, dabis. 1474.

Tout le Monde aiant ainsi la Main au Barreau, on s'advisa ensinaux Païs-Bas d'en faire aussi de même: & le prémier de ma Cognois-sance, qui s'y mêla de l'Imprimerie, sut un Joannes de Westphalia, lequel s'établit à Louvain l'An 1475 (28), & commença son Labeur par les Morales d'Aristote, desquelles nous avons parlé ci-dessus (29), continuant d'imprimer toutes sortes de Livres, comme on peut voir par ceux qui se rencontrent sort souvent dans les vieilles Biblio-

theques.

RESTE maintenant à parler de notre France, & à montrer comme cette Invention y fut apportée, pendant le Regne de Louis XI, par deux Allemans nommez Martin & Michel Vlriques (30), qui se logérent au Soleil d'Or en la Rue S. Jacques, & mirent prémiérement soubs leur Presse le Speculum Vitæ Humanæ Roderici Zamorensis Episcopi (31), qu'ils dédiérent audit Louis XI, comme un prémier & assûré Témoignage de leur Industrie, sans toutessois y mettre aucune Marque qui pût dénoter le Temps & l'Année de cette Impression. Mais, néanmoins, nous pouvons assez probablement conjecturer, que ce fut pour le plus tard environ l'An 1470: parce que le Manipulus Curatorum Guidonis de Monte Rocherii se trouve imprimé, l'An 1473, per venerabilem Virum Petrum Casaris, in Artibus Magistrum, ac hujus Artis industriosum Artisticem; & la Chronique de S. Denis en 1476, par Pasquier Bonhomme, l'un des quatre principaux Libraires de l'Université; qui ont tous deux été postérieurs à ces Allemands.

OR, après ce Speculum, ils imprimérent encore sans aucune Datte la Somme des Cas de Conscience de Barthelemy de Pise, sur la Fin de laquelle ils mirent ces six Vers, qui n'étoient pas si coulans & polis

que le Marbre de leur Presse.

Heus

(29) Pag. 264. NB. Ici page 74 de cette II Partie.

(31) Ou plûtôt les Gasparini Pergamensis Epistolæ. Voïez là-même.

<sup>(28)</sup> Il y avoit imprimé les Gesta Romanorum moralisata, dès 1473, en laquelle Année, Tergou, Utrecht, & Alost, imprimérent aussi. Voiez la Liste de la Section XII, Num. XXX—XXXIII.

<sup>(30)</sup> Non pas deux, mais trois; savoir, Ulric Gering, Martin Crantz, & Michel Friburger. Voiez ci-dessus, Section XII, Num. XI.

Heus tu, qui Famam aternam cupis cumulare, Summâ Bartholominâ aspice ne careas, Quam nitide pressam Martinus reddidit atque Michael Ulricus, Moribus unanimes. Hos genuit Germania, nunc Lutetia pascit: Orbis miratur totus eorum Opera.

Depuis, ils travaillérent fur les Homélies de S. Gregoire en 75, sur les Dialogues d'Occam en 76, sur les Sermons de Utino, qui se trouvent impressi Parissis per Martinum Ulricum & Michaelem Anno 17. Ludovici XI. Et, quelque temps auparavant, ils avoient publié la Bible, que j'ai vûe en la Bibliotheque des Célestins, & en celle de seu M. Pétau Conseiller au Parlement, avec ces Vers qui marquent l'Année de son Edition.

Jam tribus undecimus Lustris Francos Ludovicus Rexerat, Ulricus Martinus itemque Michael, Orti Teutonia, hanc mihi composuêre Figuram. Parisii Arte suâ me correctam vigilanter Venalem in Vico Jacobi Sol aureus offert.

Arres ceux-ci, il y eut encore deux Habitans de Strasbourg, nommez Nicolas Philippi & Marc Reinhardi, qui se vindrent habituer en cette Ville, où ils imprimérent la Traduction Françoise du Miroir de la Vie Humaine en 1482, & achevérent d'y rendre l'Edition fort commune & triviale; d'où par après elle se respandit par toutes les autres Villes de France, és Années que l'on peut cognoitre par les plus vieilles Editions qui ont été faictes: comme, par éxemple, le plus vieux Livre, que j'ai veu imprimé à Lyon, sont les Pandectes en Médecine de Matthæus Sylvaticus de l'An 1478. regnante Ludovico Rege, per Germanos; le plus ancien de Geneve est le Livre des Anges du Cardinal Ximenès, de la même Année; à Caen, Problemata Logicalia Hieronymi ab Hangesto, de l'An 1511; à Bourdeaux,

deaux, les Oeuvres en Médecine de Gabriel Tarregua, de l'An 1520; à Abbeville, Saint Augustin de la Cité de Dieu, de 1485 (32); à Langres, Expositio super Psalterium Joannis de Turrecremata, de 1482; à Thoulouse, les Commentaires de Thomas Valois in D. Aug. de Civitate Dei, en 1488; à Angoulême, le Grecismus, de 1493; & ainsi des autres. Combien qu'il soit bien difficile d'en juger au vrai, parce qu'il se rencontre une infinité de vieux Livres, & peut-être des prémiers qui aïent été imprimez, où les Libraires n'ont mis, ni leur Nom, ni le Lieu, ni l'Année, ni bien souvent le Tiltre.

A-PROPOS de quoi je ferai encore deux Remarques, qui sont nécessaires pour l'Accomplissement de ce Chapitre. La prémiere, que presque tous les anciens Livres étoient extrémement nuds, c'est-à-dire dégarnis, non seulement de leurs principaux Tiltres & Lettres capitales, que l'on laissoit en blanc pour les faire peindre ou illuminer, mais aussi du Tiltre des Pages & Chapitres, du Chiffre, des Reclames, & de l'Alphabet (33). Néanmoins, parce qu'ils se trouvoient trop empeschés à assembler & disposer par Ordre toutes les Feuilles & Cayers des gros Livres, sils s'avisérent de prendre les prémiers Mots des quatre prémieres Feuilles de chaque Cayer, qu'ils imprimoient fort proches les uns des autres, & néanmoins avec telle Distance que l'on pouvoit cognoître l'Ordre & la Disposition des Cayers; ce qu'ils appelloient Registrum Operis, que j'ai veu à la Fin de presque tous les vieux Livres, avec ce Distique:

### Colligere has Chartas si fors tibi, Lector amice, Complaceat, primas respice Litterulas.

Néanmoins, parce que cette Méthode d'assembler les Livres ne se pouvoit pratiquer qu'avec grande Patience, & que les Relieurs s'y trompoient bien souvent, ils s'avisérent des Reclames, puis du Chiffre, qu'ils mettoient même à chaque Ligne, & enfin des Alphabets disposez comme on les pratique aujourd'hui.

L'AUTRE Remarque sera sur la Dissérence des Characteres, qui ont été changés & diversisées en plusieurs Façons: car, les prémiers qui surent mis en Usage, & desquels se servirent Jean Fust & Pierre Schoif-

<sup>(32) 1486, &</sup>amp; la même Année la Somme Rurale de Bouthilier.

<sup>(33)</sup> C'est-à-dire des Signatures an bas des Pages.

Schoiffer en toutes leurs Editions, sont tellement semblables à l'Ecriture de Main qui étoit pour lors en Usage (34), qu'à peine les peuton distinguer par autre Signe que par la Liaison qui ne s'y rencontre pas comme à nos Livres manuscripts. Toutesfois, Nicolas lanson changea ce Charactere à une Lettre carrée, bien fournie, & au reste si belle & si nette, qu'elle ne cede guéres à celle de notre Vascosan: en quoi il fut fuivi par Alde Manuce, qui changea aussi le vieux Charactere Grec, & outre ce inventa sa Lettre couchée, appellée, dans les Privileges qu'il obtint des Papes pour s'en pouvoir servir lui seul, Character Cursivus seu Cancellarius; prenant tant de Peine à perfectionner ce qui sortoit de sa Boutique, que, tout ainsi que l'on dit à cette heure d'une belle Ecriture qu'elle semble être moulée. l'on disoit au contraire de son Temps, que ses Editions ressembloient à l'Ecriture de Main, parce qu'elles étoient faites iis Literis in Chalybem tam docte eleganterque incisis, ut Calamo scriptæ esse viderentur (\*). Mais, ce beau Charactere ne fut que fort peu de Temps pratiqué à Venise, où les Ouvriers, moins cupides de l'Honneur que du Profit, le changérent incontinent en un autre extrémement difforme (35), que Scaliger fur Catulle appelle, à bon droict, Longobardicum & morosum, avec lequel les Juntes, Gregorius de Gregoriis, & Octavianus Scotus, imprimerent pendant l'espace de cinquante ou soixante Ans tous les Livres de Philosophie Scholastique, Médecine, & Jurisprudence: ce qui dura jusques à ce que la Barbarie étant universellement chassée des Escholes, ces Characteres le furent aussi des Imprimeries.

Qui est tout ce que j'avois à dire sur cette Recherche, que personne n'avoit encore entrepris de bonne forte (36), & à laquelle néanmoins quelqu'un se devoit il y a long-temps addonner; parce que le Tarder ne vaut rien en cette Affaire, & que ceux, desquels nous en pouvons sequement recevoir Instruction, scavoir les vieux Livres, se gastent & pourrissent tous les jours par notre Négligence, ou sont portez ad

Vicum vendentem Thus & Odores.

### N.

IX. PIECE.

(34) Voiez ci-dessus, Section XI, Paragraphe leurs Caracteres, page 43.
(\*) Leo X. in Privilegio ei concesso.

(35) C'est à-dire le Gothique. Mais, Naudé se trompe doublement. Ce Caractere avoit de beaucoup précédé le Cursif: & ce Cursif ne sut pas de si peu de Durée à Venise, qu'il n'y ait été fort en Usage, aussi bien qu'ailleurs, pendant presque tout le XVI Siécle. Voiez ci-déssus, Section XI, Paragraphe leurs Caracteres, page 43.

(36) Voiez ci-dessus, pages 59 & 60, Note (2).

## IX. PIECE.

# DISSERTATION

SUR

# L'ORIGINE DE L'IMPRIMERIE,

PAR

# ANDRÉ CHEVILLIER,

Bibliothécaire de Sorbonne,

faisant le I Chapitre du Livre I de son Origine de l'Imprimerie de Paris, imprimée à Paris, chés Jean de Laulne, en 1694, in Quarto.

# CHAPITRE PRÉMIER.

ૡ૽૽૾ૺૢૺઌઌ૽૽૽૽ૢૺૢૺઌઌ૽૽૽ૺૢૺઌઌ૽૽૽ૺૢૺઌ૽૽૽ઌ૽ૺ૱૱ઌ૽૽ૢ૽ૺઌઌઌ૽ૺ૱ઌ૽૽૽ૺૢૺઌઌ૽૽૽ૺ૱ઌ૽૽૽ૺઌઌ૽૽૽ૺ૱ઌ૽૽૽ૺ૱ઌ૽૽૽ૺ૱ઌ૽૽૽ૺ૱ઌ૽૽૽ૺ૱ઌ૽૽૽ૺ૱ઌ ઌ૽૽૽ૺઌઌ૽૽૽ૺ૱ઌ૽૽૽ૺ૱ઌ૽૽૽ૺ૱ઌ૽૽૽ૺ૱ઌ૽૽૱ઌઌ૽૽૱ઌઌ૽ૺ૱ઌઌ૽ૺ૱ઌઌ૽ૺ૱ઌઌ૽૽૱ઌઌ૽૽૱ઌઌ૽૽૱ઌઌ૽૽૱ઌઌ૽ૺ૱ઌઌ૽ૺ૱ઌઌ૽ૺ૱ઌઌ૽ૺ૱ઌઌ૽ૺ૱ઌઌ૽ૺ૱ઌઌ૽ૺ૱ઌ

ARGUMENT.

TROIS Villes s'attribuent l'Honneur d'avoir inventé l'Imprimerie. Nouveau Passage de Tritheme, où l'on apprend la Vérité, Es quelques Particularitez. La Sculpture Es la Gravûre des Lettres n'est pas une Invention nouvelle. Quelques Exemples de son Antiquité. C'est la Sainte Bible, qui fut le prémier Ouvrage II. Part. d'Imprimerie. Livres imprimez avec d'anciennes Dattes, mais fausses. Les cinq plus anciennes Impressions qui paroissent aujour-d'hui avec Dattes certaines. S'il est vrai qu'on n'a mis des Dattes aux Imprimez, que depuis l'Année 1466. Dési de montrer une Impression plus ancienne que 1459, trop précipité. Jean Faust apporte à Paris sa Bible de 1462, qui est prise pour un Manuscrit. On lui fait un Procès, & est obligé de s'enfuir. Critique sur quelques anciens Livres qu'on produit pour prémieres Impressions. Jalousie de Nation fait qu'on charge injustement de Crimes les Inventeurs de l'Imprimerie. Le Roy d'Angleterre envoye le Maitre de sa Garde-Robe, avec une grande Somme d'Argent, pour débaucher un Ouvrier de Jean Guttemberg, qui vient établir l'Imprimerie dans l'Université d'Oxfort. Critique sur cette Histoire.

J'AYANT à traitter que d'un Fait particulier à la Ville de Paris, comment l'Imprimerie y a commencé, & par qui elle y a été apportée; il semble, que je dois être dispensé d'entrer dans un autre Fait plus général, comment l'Imprimerie a été découverte, & qui font ceux à qui on en a l'Obligation. Mais, quand je considere, que la prémiere Chose où se porte l'Esprit dans cette Matiere, c'est d'être instruit de ce Fait; je me sens obligé d'en parler d'abord, & d'en donner quelque Idée à ceux qui liront ce Livre. C'est à quoi nous ferons occupez dans ce Chapitre, où nous rapporterons: Prémiérement les différens Sentimens sur la Découverte de l'Imprimerie, & nous en dirons notre Avis: Ensuite, nous parlerons du prémier Livre imprimé: En troisieme Lieu, nous rechercherons les plus anciens Ouvrages de l'Art, qui font aujourd'hui gardez dans les Bibliotheques, avec quelque Marque de l'Année de leur Impression. La Discussion de ces Questions suffira pour laisser quelque Idée de l'Origine de l'Imprimerie.

I. Pour commencer par la prémiere. Il y a trois principales Opinions touchant la Découverte de l'Imprimerie dans l'Europe, & trois Villes disputent l'Honneur de l'avoir inventée. La plus ancienne & la plus commune, c'est-à-dire, qui est reçue du plus grand Nombre d'Auteurs & d'Ecrivains, est, qu'elle su inventée à Maïence, pendant tout ce Temps, depuis 1440 jusqu'à 1450, par Jean Guttemberg, par Jean Fust, qu'on nomme communément Faust, & par Pierre Opilio, en Langue Allemande

de Schoeffer de Gernsheim. Cette Opinion est soutenue par Serarius au Livre prémier Chapitre XXXVIII de son Histoire Latine de la Ville de Maience (1), & par Bernard de Malincrot, Doyen de Munster, dans une Dissertation qu'il a faite exprès, intitulée De Ortu Artis Typographice, imprimée in Quarto, à Cologne,

l'Année 1640.

ADRIAN JUNIUS avance un autre Sentiment. François Raphelenge imprima, en l'Année 1587, à Leyden, in Quarto, son Histoire de la Hollande, intitulée Batavia, où il dit au Chapitre XVII, page 255, qu'elle fut découverte dans la Ville de Harlem, environ l'Année 1442, par Laurens Jean, que quelques-uns appellent LAURENS JANSSON, d'autres JEAN COSTER. Junius dit qu'il s'appelloit en son Surnom Ædituus, Custosve, à qui un Domestique (il soupçonne que c'est Jean Faust) emporta à Noël, pendant la Messe de Minuit, les Caracteres qu'il avoit fabriqués, avec tous les Instrumens d'Imprimerie, & s'enfuit à Amsterdam, de-là à Cologne, de Cologne à Maïence, où il établit enfin sa Demeure. Plusieurs Ecrivains Hollandois sont de cette Opinion, dont quelques-uns ont fait des Dissertations pour la défendre, particuliérement Pierre Scriverius, & après lui Marc Boxhornius. Ce dernier a écrit contre Mr. de Malincrot. Son Livre est intitulé, De Artis Typographica Inventione & Inventoribus, & a été imprimé in Quarto, à Leyden, en 1640.

IL y a une troisième Opinion de quelques Auteurs d'Alface, qui est suivie du Pere Jacob, Carme, dans son Traité des Bibliotheques, page 531, & soûtenuë avec chaleur par M<sup>r</sup>. Mentel, Médecin de la Faculté de Paris, dans son Livre qu'il a écrit contre M<sup>r</sup>. de Malincrot, sous ce Titre, De verâ Typographia Origine, imprimé in Quarto, à Paris, en l'Année 1650. Ils prétendent, que l'Imprimerie sui inventée à Strasbourg, par Jean Mentel, qui eut le Malheur d'être trahi par son Domessique, appellé Jean Gensfleisch. Celui-ci, sachant le Secret de son Maitre, alla le communiquer à Jean Guttemberg, Orsevre, avec qui il se retira à Maience, où étant aidés de Jean Faust & de Pierre Schoeffer, ils pratiquérent cet Art. On ajoûte, que Gensfleisch perdit la Vûe, & sut puni de son Insidélité; que Jean Mentel, au contraire, sut récompensé de l'Empereur Frédéric III,

qu

<sup>(1)</sup> Voiez ci-dessus la VI Piéce, page 48 de cette II Partie.

qui lui donna des Armes, de Gueules, au Lion couronné d'Or, accolé d'un Ruban voltigeant d'Azur, comme dit la Colombiere,

Chapitre XXVII de sa Science Héroique.

C'EST la Ville de Maïence, qui a donné la Naissance à cet Art incomparable de l'Imprimerie; & c'est elle, qui doit remporter l'Honneur. Je ne prétens point faire une Dissertation de cette Ouestion, mais en dire simplement mon Avis. J'étois déjà déterminé à ce Sentiment, lorsqu'on fit paroitre la seconde Partie du Chronicon Hir saugiense de Tritheme, que les Peres Bénédictins du Monastere de Saint Gal en Suisse ont fait imprimer sur les Manuscrits, l'Année 1690, en deux Volumes in folio. On n'avoit vû jusques-là, que la prémiere Partie de cette Chronique (2); & je fus encore plus affermi dans mon Opinion, quand j'eus lû dans ce fecond Tome, en l'Année 1450, ce qu'a écrit cet Abbé sur la Fin de sa Vie, touchant la Découverte de l'Imprimerie, beaucoup plus au long, & plus en Détail, qu'il n'avoit fait auparavant, dans le Chronicon Spanheimense. Il avoit été instruit par Pierre Schoeffer, dont on voit le Nom sur les plus anciennes Impressions de Maïence, un des trois Inventeurs de l'Imprimerie, Domestique de JEAN FAUST. & ensuite son Gendre, après qu'il eut découvert la Maniere de faire les Matrices, & de fondre les Lettres; ce qui fut l'Accomplissement de tout l'Art. Tritheme rapporte, que Jean Guttemberg, Bourgeois de Maïence, qui le prémier imagina le grand Dessein de l'Imprimerie, après avoir presque tout dépensé son Bien, sans pouvoir réussir, s'associa avec Jean Faust, aussi Bourgeois de la même Ville, Homme riche, & aidé de son Domestique Schoeffer, fort adroit & très ingénieux. D'abord, ils taillérent des Lettres fur des Tables de Bois, & commencérent par imprimer un Vocabulaire Latin, intitulé Catholicon (\*). Mais, comme cette Maniere n'étoit pas de grand Usage, à cause que chaque Table de Bois ainsi taillée demeuroit inutile pour tout autre Ouvrage, ils inventérent les Lettres mobiles & séparées les unes des autres, qu'ils firent de Bois, les taillant & polissant de leurs Mains: & puis, PIERRE Schoeffer s'avisa de tailler des Poinçons, & fraper des Matrices, pour avoir des Lettres de Métail fondu. Tous les Essais qu'ils firent

(2) Voiez ci-dessus la II Pièce, page 6, Num. 4, de cette II Partie.

<sup>(\*)</sup> Je croi que c'étoit le Livre intitulé Summa que Catholicon appellatur Joannis Januensis Ord. FF. Pred., dont on voit plusieurs Impressions très anciennes dans les Bibliotheques.

firent leur coûtérent beaucoup d'Argent. Schoeffer dit à Tritheme, que, lorsqu'ils mirent la Sainte Bible sous la Presse, il avoit dejà coûté plus de quatre mille Florins, c'est-à-dire, plus de quatre mille Francs, avant que les trois prémiers Cahiers fussent imprimez. Ces trois prémiers Imprimeurs demeuroient dans une Maison de Maience, qui fut appellée l'Imprimerie; & l'Abbé dit, que, de son Tems, elle portoit encore ce Nom. Comme le Passage de cette Chronique n'a point encore été cité, nous le rapporterons ici quoi-qu'il foit un peu long. His Temporibus, in Civitate Moguntina, &c (3). On remarquera, que, du Tems de l'Abbé Tritheme, qui acheva cette Chronique en l'Année 1514, deux Ans avant sa Mort (4), personne ne disputoit à la Ville de Maïence l'Honneur d'avoir inventé l'Imprimerie. Il est vrai, que quelqu'un avoit écrit, que cette belle Invention venoit d'Italie (5); mais c'étoit bien légérement, & fans aucun Fondement. Aussi l'Abbé traitte cette Opinion de fausse. Ce ne fut que vers la Fin du dernier Siécle. plus de 130 Ans après que l'Art fut connu, qu'on commença à publier des Ecrits en faveur de la Ville de Harlem; & depuis, dans le Siécle présent, il en a paru d'autres en faveur de celle de Strasbourg. Nous n'en dirons point davantage fur la prémiere Question.

II. Pour la feconde. Ce que nous avons rapporté de Tritheme est un Témoignage décisif sur cette Matiere, par la Raison que ce qu'il a dit, il le sçavoit d'original, l'aiant appris de Pierre Schoeffer, un des Inventeurs de l'Art. Plusieurs Auteurs ont parlé de l'Origine de l'Imprimerie, & en ont écrit selon les Mémoires qu'on leur avoit sournis, vrais ou saux. Tritheme est le seul qui a puisé dans la Source, c'est-à-dire, qui a écrit les Choses comme elles lui avoient été expliquées par ceux-mêmes qui les avoient saites: Ex Ore Petri Opilionis audivi. Or, Tritheme parle de deux Livres qui furent imprimez les prémiers: l'un intitulé Catholicon; c'étoit un Vocabulaire ou Dictionnaire Latin: l'autre étoit la Sainte Bible Latine. Mais, il fait voir une grande Dissérence entre ces deux Impressions.

<sup>(3)</sup> Ce Passage se trouvant ci-dessus page 7 de cette II Partie, & plus complet que ne l'avoit rapporté Mr. Chevillier, il seroit inutile de le répéter ici.

<sup>(4)</sup> Voiez ci-dessus, touchant cette Datte, la page 6, Num. 4.

<sup>(5)</sup> Voiez ci-desfus, page 7, Note (1).

Le Vocabulaire n'avoit été imprimé que par des Tables de Bois, dont les Lettres avoient été taillées à la Main, felon la Maniere dont on grave aujourd'hui les Planches pour tirer des Estampes. Quant à la Sainte Bible, elle avoit été imprimée par des Caracteres mobiles & séparez, fondus dans des Matrices, & qui pouvoient servir à plusieurs Impressions, selon la Maniere qu'on pratique à présent

dans toutes les Imprimeries.

Pour m'expliquer nettement, je ne donne aucun Rang à ce Vocabulaire, parce qu'il n'étoit point l'Ouvrage d'une véritable Imprimerie. C'étoit une Production de l'Art de Gravûre & de Sculpture, qui n'est pas, comme tout le Monde sçait, une Invention nouvelle, puisqu'on voit des Lettres, des Mots, des Discours, taillés & gravez de toute Antiquité, sur le Marbre, & sur des Corps beaucoup plus durs & plus difficiles à tailler que le Bois. On n'a qu'à confulter les Inscriptions anciennes recueillies par Fugger, par Gruter, par Reinesius, par Boissard, par M. Spon, & quelques autres, pour en être convaincu. Et même la Gravûre de l'Ecriture fur le Cuivre n'est pas une Chose si récente que quelques-uns s'imaginent. Sans parler des Exemples qu'on en voit chez ces Antiquaires, Hygin, un des Auteurs de Re Agraria, qui écrivoit du Temps de Trajan, appelloit Livres d'Airain les Tables où étoient gravées les Limites des Terres que les Romains affignoient aux Soldats de leurs Colonies. Libros Æris, page 193 de l'Edition d'Amsterdam, 1674, in Quarto. Il y a de l'Apparence, qu'on les gardoit dans le Capitole, & que ce font ces Tables de Cuivre, qui furent consumées jusqu'au Nombre de trois mille, quand le Feu y prit, du Regne de Vitellius. Ænearum Tabularum tria millia, dit Suétone Chapitre VIII de la Vie de Vespasian. On scait par l'Ecriture Sainte, que Judas Machabée envoya à Rome des Ambassadeurs, qui apportérent un Traité d'Alliance entre les Juis & les Romains, gravé fur une Table de Cuivre. Et on lit dans le Dialogue de Platon, intitulé Minos, que ce Roi de l'Ile de Candie, qui vivoit plus de douze cens Ans avant la Naifsance de N. S. Jesus-Christ, envoya Talus dans les Provinces, pour pour y faire observer les Loix du Rosaume, que cet Intendant faisoit porter avec lui, gravées sur des Lames d'Airain, & qu'on lui donna par cette raison le Nom de xuns, c'est-à-dire, Talus d'Airain. Il est donc certain, que c'est une Pratique très ancienne, que la Sculpture & la Gravûre des Lettres & des Mots. Que si

on s'est avisé dans la Suite des Tems de la faire d'une certaine Maniere, qu'en appliquant l'Encre, & pressant le Papier, sur une Table de Bois, ou de Cuivre, taillée & gravée, on multiplie les Copies, on peut dire qu'alors on a perfectionné cet Art, duquel on a tiré de grands Avantages, quoiqu'ils ne soient pas comparables à ceux qu'on tire de l'Imprimerie: mais, on ne dira point par cette Raison, que ce fut un Art nouvellement inventé; comme on ne le dit point de la Peinture, quand on commença, il y a plus de deux cens Ans, à peindre avec l'Huile. Cela ne doit point être appellé une nouvelle Découverte, pour laquelle il ait fallu un grand Effort d'Esprit, ou vaincre de grandes Difficultez : c'est seulement l'Embellissement & l'Enrichissement d'un ancien Art (6). Aussi ne le voit-on point dans le Nova Reperta de Guido Pancirolus. dirai encore ceci. Le Roi de Sparte Agefilas, voulant animer ses Soldats au Combat par une Finesse, imagina aisément la Maniere d'imprimer des Lettres, comme on fait par des Tables gravées. Il écrivit dans sa Main le Nom de la Victoire, vien; &, aïant pressé de cette Main le Foye d'un Animal, que le Devin avoit égorgé, montra ce Nom imprimé dessus, comme une Prédiction certaine qu'il feroit le Vainqueur, ετυπώθησαν οι τῶν γραμωμάτων χαρακτήμες. Plutarque, dans fes Apophtegmes Laconiques.

PARTANT, c'est la Sainte Bible, qui est le prémier Ouvrage fabriqué par la divine Invention de l'Imprimerie. Tritheme fait assez entendre, que c'est ce Saint Livre, qui fut le prémier imprimé, quand il dit que la Découverte de cet Art, qui ne fut faite que par Dégrés, étant achevée dans la Spéculation, lorsqu'il fallut vçnir à l'Effet, & réduire la Spéculation en Pratique, il s'y trouva de grandes Difficultez: que la Dépense montoit d'éjà à plus de quatre mille Francs, devant qu'on eût imprimé trois Cahiers de la Bible. N'est-ce pas dire assez clairement, par une semblable Narration, que c'est la Bible, qui fut choisie, par la Piété des Inventeurs de l'Art, pour être le prémier Fruit de l'Imprimerie? Si l'on veut faire Attention à ces Mots, A primo Inventionis sua, Impressuri namque Bibliam, on verra, qu'ils ne tendent qu'à persuader cette Vérité. Et c'est Pierre Schoeffer, qui fait ce Narré à Tritheme, c'està-dire, un des trois Auteurs de l'Imprimerie. C'est donc lui, qui nous

<sup>(6)</sup> Voiez ci-dessus, à cet Egard, la I Section, Note (2).

nous dit, que la Bible fut le prémier Livre imprimé. Qui peut en

douter, après ce Témoignage?

Mais, en quelle Année fut faite cette prémiere Impression? Une ancienne Chronique de la Ville de Cologne manuscrite (7) a déterminé le Temps à l'Année du Jubilé M. cccc. L., & a marqué, qu'elle étoit imprimée en gros Caracteres, semblables à ceux dont on se sert pour l'Impression des Messels. Cette Chronique sut composée en Allemand l'An 1499 (8). Celui, qui en est l'Auteur, dit qu'il a appris ces Particularitez d'un Libraire de Cologne, appellé Ulric Zel. Marc Boxhornius a rapporté les Paroles Allemandes dans son Théatre de la Hollande, imprimé en Latin à Leyden, 1632. page 139; & Mr. le Doyen de Munster (9) les a traduites en Latin dans sa Dissertation de Arte Typographica, page 37. Ars inventa primum in Germania Urbe Moguntia est ad Rhenum, circa Annum 1440; & ab eo Anno donec scriberetur 1450. Inventioni ejus eorumque que ad illam pertinent Opera impensa fuit: eoque Anno, qui Jubilaus fuit, captum fuit Libros imprimere; primusque, qui excuderetur Liber, Biblia fuere Latina, impressague ea sunt Scriptura grandiori, quali hodie Missalia solent imprimi ..... Initium & Progressum sapius memorati Artificii ex honorabilis Magistri VIrici Zel Hannoviensis narrantis Ore cognovi, qui etiam nunc boc Anno 1499 Colonia Typographum agit. Ulric Zel n'assûra point, qu'il eût vû cette Bible, ni qu'il y eût lû pour Datte de l'Impression l'Année du Jubilé 1450. C'est pourquoi son Témoignage ne nous rend point certains de cette Année-là. Tritheme n'a point marqué précifément l'Année: il falloit qu'il ne l'eût point apprise de Schoeffer. Il est vrai, qu'écrivant ce qui arriva en l'Année 1450, il use de ces Termes: His Temporibus excogitata est Ars mirabilis imprimendi Libros. Mais, ces Paroles si générales, his Temporibus, portent avec elles quelque Etendue, & donnent lieu de croire, qu'il n'a pas voulu fixer cette Découverte à l'Année 1450; car, il auroit écrit eodem Anno, ou bien Anno pranotato, comme il fait de tous les autres Evénemens dont il parle en cette même Année. Il est fort éxact dans sa Chronique à dire 1'An-

<sup>(7)</sup> Il falloit dire imprimée. Voïez ci-dessus la Citation (54).

<sup>(8)</sup> Voiez la Suite de cette même Citation, & la suivante.

<sup>(9)</sup> Bernard de Mallinkrot.

l'Année, quand il la sçait certainement; &, quand il ne la sçait point, il dit His Temporibus. Il s'étoit encore fervi auparavant dans le Chronicon Spanheimense des mêmes Termes, His quoque Temporibus Ars imprimendi Libros à novo reperta est: & on voit bien, qu'il est de nécessité, qu'on donne quelque Etendue à ces Paroles. Autrement, il faudroit dire, que le Vocabulaire, & la Bible, furent achevez en la même Année. Ce qu'on ne peut foutenir; l'Imprimerie n'étant point encore inventée quand ce Dictionaire parut, qui n'étoit qu'un pur Effet de Sculpture & de Gravure. Je laisse au Lecteur à juger de cette Année-là: & je ne disputerai point de celle qu'il déterminera; pourvû qu'on tombe d'accord, que l'Impression de la Sainte Bible fut le prémier Ouvrage de l'Art qui parut au Jour parfait & accompli, après quelques Maculatures & quelques Essais, & qu'on lui donne le Rang au-dessus du plus ancien qui paroitra avec une Datte certaine. Mr. Beughem, dans la Liste qu'il a donnée des anciennes Impressions faites avant l'Année 1500 (\*), parle d'un Donat de Harlem, duquel il dit, qu'on le tient communément pour le prémier Livre imprimé: Donatus, non Authoris, sed Libri cujusdam, Titulus. Estque Institutio Grammatices, Harlemi Ligno foliatim incisa, ibidemque circa Annum 1440 edita, & sic conglutinata, teste P. Scriverio. Vulgò Artis Typographica primum Specimen habetur. Cela doit s'entendre, qu'on l'estime ainsi en Hollande, & parmi les Hollandois. Mais, on voit, par le Récit, que vient de faire l'Abbé Tritheme, ce qu'on doit penser de cette Opinion. Nous parlerons de ce Donat de Harlem sur la Fin de ce Chapitre.

III. Pour résoudre la troisseme Question, on remarquera, que nous cherchons seulement les prémieres Impressions qui se trouvent aujourd'hui dans quelques Bibliotheques de l'Europe, avec des Marques certaines de l'Année qu'elles ont été faites. Quant à celles qui n'en ont aucunes, nous les laissons, attendu qu'il est très facile de se tromper sur l'Année à laquelle on voudroit les sixer. Par éxemple, le Roi a dans sa Bibliotheque un Livre in Quarto, appellé Regula Pastoralis Gregorii Papa, sur lequel on a écrit, que c'est

<sup>(\*)</sup> Page 54 d'un in 12. intitulé Incunabula Typographiæ, sive Catalogus Librorum proximis ab Inventione Typographiæ Annis usque ad Annum 1500 inclusive editorum, accurante Cornelio à Beughem Embricensi. Amstelodami, apud Jo. Volters, 1688.

c'est un Essai d'Imprimerie de Jean Faust, Tentamentum Fausti, sait en l'Année 1459. Comme on n'a point vû sur ce Livre aucune Marque de l'Année de son Impression, on a deviné celle de 1459, & on s'est trompé; car, cette Année-là, Jean Faust ne faisoit plus d'Essais, mais des Ouvrages parsaits d'Imprimerie (10): & comment auroit-il retourné aux Essais, après avoir fait quelques Années auparavant des Editions fort accomplies, entr'autres

celles de la Bible?

On voit dans la Bibliotheque de Sorbonne deux Imprimez in Folio, d'une Datte extraordinaire, mais fausse. L'une finit par ces Termes: Flores de diversis Sermonibus & Epistolis B. Bernardi, per me Joann. Koelhof de Lubeck, Colonien sem Civem, impressi An. M. CCCC. feliciter finiunt. Il y a Erreur manifeste dans cette Datte: prémiérement, parce que le Dessein de l'Imprimerie n'a été formé qu'environ l'Année 1440, & n'a été réduit en Pratique que vers l'Année 1450: secondement, parce que cet Imprimeur Jean Koelhof n'étoit point encore né en l'Année 1400. Il imprima à Cologne, l'Année 1483, le Gerson, in Folio, en quatre Volumes, qui sont de même Fabrique que ce Flores. Sans doute l'Erreur vient d'une Omission de cet autre Chiffre lxxxij, qui devoit être ajouté après M. cccc. L'autre est le Praceptorium divinum de Gotschal Hollen. Religieux Augustin, où on lit à la Fin, Impressum per me Joan. Guldenschaef, Civem Coloniensem, ipso Die S. Kuberti Episcopi, Anni Domini octogesimi quarti. Il y a ici une Omission de ces Mots, qui doivent précéder, millesimi quadringentesimi. J'ai vû, dans la Bibliotheque Mazarine, un Manipulus Curatorum, que Guy de Mont-Rocher composa l'Année 1333. C'est une Edition faite à Paris in Quarto, où on lit ces Termes écrits en cette Maniere: Completus Parisius, Anno Domini millesimo cccc. vicesimo tertio. Amen. L'Erreur dans la Datte est bien certaine, puisque l'Imprimerie n'a commencé à Paris qu'en l'Année 1470, comme nous ferons voir dans la suite. Il faut que le cinquieme c, qui saisoit l'Année 1523, foit échappé des Formes. Par ces Exemples, & ceux que rapporte Mr. Naudé dans son Addition à l'Histoire de Louis XI, page 244, de l'Impression de Paris, 1630, in Octavo (11), & quelques autres encore qu'on lit en la page 210 de l'Histoire de la Bibliotheque de Nuremberg, dont nous parlerons plus bas, il doit être constant, que toute Impression, qui marquera quelque Année avant celle de 1440, contient certainement Erreur dans la Datte.

DE toutes les Impressions, qui se trouvent dans quelque Bibliotheque, la plus ancienne est celle des Sermons De Sanctis de Leonard de Vdine: elle fut faite l'Année 1446. Jean-Godefroy Oléarius, Ministre Luthérien dans l'Eglife de Sainte Marie de Hal en Saxe, rend Témoignage, qu'on garde cette ancienne Impression dans la Bibliotheque de cette Eglife-là. Voici les Paroles qui fe lisent à la page 291 de son Livre De Scriptoribus Ecclesiasticis, qu'il fit imprimer sous ce Titre, Abacus Patrologicus, l'Année 1673, à Jene, in Octavo. Leonardus de Utino Ord. Præd. ..... Ejus Sermonum de Sanctis Liber, sub ipsa Typographica Artis Incunabula, Anno 1446 impressus, absque tamen Loci Mentione, habetur in Bibliotheca Templi Mariani nostri Hall. Confer. dn. Parent. Halygraph. Appendice Ttt. I. B. Sermones ejusdem Quadragesimales & Dominicales Anno 1479 prodierunt. Cet Auteur a écrit fon Livre dans la même Ville où on garde cette Edition. Scribebam & vovebam Halæ Saxonum, Die 14 Augusti 1673: ce sont ses Termes, dans l'Epitre Dédicatoire au Prince George, Duc de Saxe. On voit qu'il produit encore pour Témoin son Pere Godefroy Oléarius, qui fit l'Histoire de la Ville de Hal, intitulée Halygraphia Topochronologica, imprimée, dit Lipenius dans sa Bibliotheque Philosophique page 630, à Lipsic, l'Année 1667, in Quarto. Oléarius ne marque point en quelle Forme est le Livre, si c'est in Folio, ou in Quarto, ni quel est l'Imprimeur. Quelques Auteurs, fous son Témoignage, ont cité cette Edition, comme Hallevordius, dans son Livre, intitulé Bibliotheca Curiosa, imprimé in Quarto, à Francfort, 1676, page 239; George Konig, dans sa Bibliotheca vetus & nova, Altdorfii, in fol. 1678, page 467; M. Beughem, dans sa Liste qu'il appelle Incunabula Typographia, page 146.

UNE Edition, si remarquable par son Antiquité, mérite bien que quelque Curieux d'Allemagne la voie, & nous en donne une nou-

velle

velle Assurance, en la décrivant plus en particulier que n'a fait Oléarius (12): d'autant plus que, si la Datte en est indubitable, elle détruit certainement l'Opinion des Auteurs qui ont écrit, que l'Imprimerie ne fut inventée qu'en l'Année 1450, ou, du moins, qu'elle n'a point été pratiquée avant cette Année-là; comme Jean Aventin, la Chronique de Cologne citée ci-dessus, Nicolas Serarius, & quelques autres, qui ont fixé son Origine à des Années postérieures. Et, pour ne rien dissimuler, il me reste un Doute touchant cette Impression. Leonard de Udine vivoit en Italie en l'Année 1445, au rapport d'Antoine Possevin dans son Apparat. Auroit-il eu assez de Crédit en Allemagne, pour y saire imprimer ses Sermons, par un nouvel Art, qui étoit encore caché, & connu tout au plus de cinq ou six Personnes? Il faudroit sçavoir si ce n'est point un Manuscrit copié en l'Année 1446. Il est aisé de s'y tromper. Les Ecritures à la Main, & les prémieres Impressions, étoient beaucoup semblables. Ou si Oléarius n'a point deviné l'Année de cette Impression par des Conjectures seulement. Peut-être que l'Année, qui est marquée sur le Livre, est celle en laquelle l'Auteur acheva la Composition de ses Sermons, & non point celle de l'Impression (13).

IL

(12) Malgré cette Invitation publique, Jean-Gotlieb Oléarius, qui a augmenté l'Abacus Patrologicus de son Pere, sous le nouveau Titre de Bibliotheca Ecclesiastica, & qui l'a fait rimprimer à Iene, chés Bielk, en 1711, in Quarto, n'a donné aucun Eclaircissement là-dessus, & a laissé le Passage en Question dans son prémier Etat.

(13) LA Conjecture de Mr. Chevillier est très bien fondée, & voici de quoi la confirmer. J'ai moi-même une Edition de ces Leonardi de Utino Sermones Aurei de Sanctis, à la Fin de laquelle se lit cette Souscription:

Explicit Sermones aurei de Sanctis per totu annum es copilavit magister Leonardus de Utino sacre theologie doctor ordinis fratrum Predicatorum. Ad instantia magnifice costatis Utinensis ac nobilium uirorum eiusdem. M. cccc. xIvi. si uigilia beatissimi pris nostri Dominici costessoris. Ad laudem & gloriam Dei omnipotentis, & totius curie triumphantis.

#### M. CCCC. LXXIII.

C'est un gros in Folio de Caracteres Gotiques, & la prémiere Edition connue de ces Sermons. CETTE même Souscription se trouve aussi à la Fin de l'Edition de Venise, par Jean de Cologne, & Jean Manthem de Gherretzen, en 1475, in folio; & apparemment encore à la Fin de celles qui les ont suivies: & il y a tout Lieu de croire, que le Volume qu'a vû Oléarius dans la Bibliotheque de Sainte Marie de Hal, aussi bien que celui que Mr. Maittaire, Annalium Typographicorum pag. 25, dit avoir été vû chés des Religieux d'Aix-la-Chapelle par un Anglois nommé Dormer, ne sont autre chose que quelques-unes de ces Editions sans Datte, comme il s'en faisoit beaucoup alors.

IL y a dans les Bibliotheques cinq Impressions qui ont été saites certainement jusqu'en l'Année 1466, & qui sont les plus anciennes

de celles qui paroissent avec quelque Datte.

La prémiere, que je n'ai point encore vû citée par aucun de ceux qui ont donné des Listes d'anciens Imprimez, c'est le Livre, duquel disoit S. Chrisostome, qu'il vaudroit mieux que le Soleil cessat de répandre ses Lumieres sur la Terre, que de cesser de le chanter chaque Jour dans l'Eglise (\*): c'est le Pseautier, qui sut mis sous la Presse, in Quarto, sur Velin, dans la Ville de Maience, l'Année 1457, par Jean Faust & Pierre Schoeffer. Il est dans la Bibliotheque de l'Empereur à Vienne, où il fut apporté, avec un grand Nombre d'autres Volumes imprimez, ex Archiducali Arce Ambrasiana. Pierre Lambec, qui en étoit le Bibliothécaire, rend Témoignage qu'il l'a vû dans cette Bibliotheque, & rapporte ce qu'il a lû à la Fin du Livre. , Re-, peri inter ea unum impressum in Membrana, in cujus Fine de "Origine Artis Typographica hoc legitur notabile Testimonium: Præsens Psalmorum Codex, Venustate Capitalium decoratus, Rubricationibusque sufficienter distinctus, Adinventione artificiosa imprimendi ac characterifandi, absque Calami Exaratione, sic effigiatus, ad Eusebiam Dei industrie est consummatus per Joan-NEM FUST Civem Maguntinum, & PETRUM SCHOEFFER de Gernsheim. Anno Domini millesimo cccclvij. in Vigilia Assump-" tionis (†). "

La seconde Impression est le Rationale Divinorum Officiorum de Guillaume Durand, qui sut imprimé in Folio, sur Velin, à Maience, l'Année 1459, par Jean Faust & Pierre de Gerns-heim. M. le Doyen de Munster, Bernard de Malincrot, dans sa Disser-

IL est assez étonnant, que Mr. Bayle ait adopté cette prétendus Edition de 1446. Ses Sermons sur les Saints, dit-il dans son Article UTINO, sont un des prémiers Ouvrages qui soient sortis de dessous la Presse; car, il surent imprimer l'An 1446. Il est vrai, qu'il ne l'a point fait sans produire ses Garants: Oleanius in Abaco, apud Konig. Biblioth. vet. & nov. pag. 467 & 859. Mais, cela ne suffit point: car, non-seulement c'est ne point résuter l'Erreur; mais, c'est même contribuer à la confirmer. Selon sa Méthode, & le But particulier de son Ouvrage, bien loin d'adopter une pareille Fausseté, il devoit la combattre & fortement la censurer.

<sup>(\*)</sup> Justin Decadyus, dans sa Présace au Pseautier, imprimé in Quarto par Alde Manuce, pour l'Usage de l'Eglise Grecque: περὶ ης φησιν ὁ θεῖος Χρυσόστομος, μᾶλλον συμφέρειν τῷ χόσμῳ σδεσθηναι τὸν ηλιον. ήπερ τῆ ἐκκλησία ταύτην ὁσημέραι μη ψάλλεσθαι.

<sup>(†)</sup> Lambecius, Libr. II. Biblioth. Vindobon. pag. 989.

Differtation de l'Art d'Imprimerie, page 67, dit qu'il a ce Livre dans sa Bibliotheque; qu'il appartenoit auparavant aux Religieux de St. François du Couvent de Gallisée proche Zutphen, détruit par les Guerres Civiles. Il en rapporte la Datte en ces Termes: Prasens Rationalis Divinorum Codex Officiorum, Venustate Capitalium decoratus, Rubricationibusque distinctus, artificiosa Adinventione imprimendi & characterisandi, absque Calami Exaratione, sic essignatus, & ad Eusebiam Dei industrie est consummatus, per Joannem Fust Civem Mogunt. & Petrum Gernsheim, Clericum Diæcesis ejusdem. An. 1459. Die 6 Octobr. Jacques Hofman, dans son Lexicon Universale, imprimé à Bâle, in Folio, en deux Volumes, l'Année 1677, dit, au Tome second, qu'on voit dans la Bibliotheque de l'Université de cette Ville-là un Exemplaire de cette Edition de 1459, qu'il appelle Officiale Durandi. Ce sont ses Paroles, page 508: Cujus Exemplar in Academià Bass-

leenst asservatum hanc Inscriptionem habet, &c.

DE tous les différens Jugemens que l'on a portez touchant le prémier Livre imprimé avec quelque Datte certaine, celui-là paroissoit le plus juste, qui donnoit la Présérence à ce Rationale de Durand. Sans doute elle lui étoit dûe, après le Témoignage rendu par Mr. le Doyen de Munster, qui assuroit le Public, que ce Livre de cette Datte étoit dans sa Bibliotheque. C'est pour cette Raison, que le célébre Jésuite, qui a donné un Catalogue des anciens Imprimez qu'on garde dans la Bibliotheque du Roi (\*), dit dans fa Préface, que cette Liste contient des Impressions faites depuis l'Année 1459, jusqu'en l'Année 1500: & que le Supplément des Ecrivains Eccléfiastiques omis par le Cardinal Bellarmin (†), fondé fur cette même Raison, sait cette Remarque: Anno 1459, Joan-NES FAUSTUS, Arte Impressoria inventa, edidit primo Moguntiæ Libros Guill. Durandi de Officiis Ecclesiasticis, &c. Mais, depuis l'Impression de toute la Chronique de Tritheme, & du second Tome de la Bibliotheque Impériale, on voit qu'il est de nécessité de remonter plus haut, & qu'il faut changer d'Avis sur ce Point.

LA

(†) Casim. Ondin. in Supplem. de Scriptor. Eccles. Paris. 1686, in Octavo, pag. 506.

<sup>(\*)</sup> Phil. Labbe now Biblioth. MSS. Libr. edita Parisis, in Quarto, Anno 1653, Supplemento IX, pag. 337.

LA troisieme Impression est le Vocabulaire Latin, appellé Catholicon, qui fut imprimé, in Folio, à Maïence, l'Année 1460. Il est dans la Bibliotheque des RR. PP. Feuillans de Paris, Rue S. Honoré, où sont ces Paroles: Altissimi Præsidio, cujus Nutu Infantium Linguæ siunt disertæ, quique nimiò sæpe Parvulis revelat, quod Sapientibus celat: bic Liber egregius Catholicon, Dominicæ Incarnationis Annis M. cccc. lx. alma in Urbe Maguntina, Nationis inclytæ Germanicæ (quam Dei Clementia tam alto Ingenii Lumine, Donoque gratuito, cæteris Terrarum Nationibus præserre illustrareque dignatus est) non Calami, Styli, aut Pennæ Suffragio, sed mirâ Patronarum Formarumque Concordiâ, Proportione, & Modulo, impressus at confectus est.

Hinc tibi, Sancte Pater, Nato, cum Flamine Sacro, Laus & Honor Domino Trino tribuatur & Uno. Ecclesia Laude Libro hoc, Catholice, laude, Qui laudare piam semper non linque Mariam.

### DEO GRATIAS.

Les Imprimeurs ne sont point ici nommez. Mais, il est bien certain, que ce Dictionnaire est un Ouvrage de Jean Faust & de Pierre Schoeffer. Il n'y avoit point encore d'autre Imprimerie à Maience, que la prémiere de toute l'Europe, qu'ils avoient établie dans cette Ville-là. Ce Catholicon est un Livre de Grammaire, composé par Jean de la Ville de Genes (\*), de l'Ordre de S. Dominique, l'Année 1286; qui est divisé en quatre Parties, dont la quatrieme contient un Dictionnaire de Mots Latins par l'Ordre de l'Alphabet. On en a fait encore plusieurs autres Impressions in Folio. J'en si vû une très ancienne sans Datte, & une autre, faite à Paris, par Jose Bade, l'Année 1506. Il y en a une de Lyon, revûe & aug-

<sup>(\*)</sup> Joannes Januensis vel de Janua. Casimir Oudin, pag. 560, cité ci-dessus, croit que Jacobus Januensis de Voragine, qui a fait la Légende Dorée, & ce Joannes Januensis, ne sont qu'un même Auteur.

augmentée par Pierre Gilles, & imprimée par Antoine du Ry, en 1520. C'est vraisemblablement ce même Vocabulaire, qui fut d'abord imprimé par des Tables de Bois taillées à la Main, comme a rapporté Tritheme, & qu'on voit enfin imprimé par la seule & unique Maniere

qu'on doit appeller l'Art d'Imprimerie.

LE Pere Jacob, de l'Ordre des Carmes, dans son Traité des Bibliotheques (\*), parle d'une Impression qui fut saite à Maïence, par JEAN FAUST & PIERRE SCHOEFFER; & dit, page 532: Ils commencérent d'imprimer le Durandus de Ritibus Ecclesiæ, l'An 1461. Mais, personne n'a fait Mention de cette Edition avant lui. C'est Durantus, qui a fait De Ritibus Ecclesia, & non point Durandus. Ce dernier s'appelloit Guillaume Durand, & fut Evêque de Mende. Le prémier se nommoit Jean-Etienne Duranti, & fut Prémier-Président à Toulouse. C'est le Rationale Divinorum Officiorum, qu'ils imprimérent, comme on a vû ci-dessus, & non pas De Ritibus Ecclesia; Ouvrage, qui n'étoit point encore fait en 1461: & ce fut en l'Année 1459 qu'il fut imprimé, & non point en l'Année 1461. Mr. l'Abbé de Furetiere, dans ce qu'il a rapporté de l'Origine de l'Imprimerie, s'en est trop sié à Mr. Mentel, & au Pere Jacob. Il s'est trompé, sûrement, quand il a écrit dans son Dictionnaire: Les prémiers Livres imprimez, qu'on ait vû en Europe, sont un Durandus de Ritibus Ecclesiæ, de l'Année 1461; & une Bible de l'Année 1462; la Cité de Dieu de S. Augustin; & les Offices de Ciceron: au Mot Imprimerie.

LA quatrieme Impression, c'est la Sainte Bible, qui sut imprimée une seconde sois en Latin, in Folio, par les mêmes Imprimeurs Jean Faust & Pierre Schoeffer, en la Ville de Maïence, l'Année 1462, où on lit à la Fin: Prasens hoc Opusculum finitum, ac completum, & ad Eusebiam Dei industrie in Civitate Moguntina per Joannem Fust Civem, & Petrum Schoeffer de Gernsheim, Clericum Diæcesis ejusdem, est consummatum. Anno Incarnationis Dominica M. cccc. lxij. In Vigilia Assumptionis gloriosa Virginis Maria. Je l'ai vûe en deux Volumes dans la Bibliotheque de S.

Victor, & dans celle du College de Navarre.

IL

<sup>(\*)</sup> Imprimé in Octavo, à Paris, l'Année 1644.

IL v a une Histoire sur cette Bible, que nous ne devons pas omettre. Elle est rapportée par Walchius, dans son Livre, Decas Fabularum Generis Humani, imprime à Strasbourg, en 1609, in Quarto, page 181, où il dit, que JEAN FAUST en apporta plusieurs Exemplaires à Paris, dont il vendit les prémiers sexaginta Coronatis, c'est-à-dire, soixante Ecus; les autres, cinquante; les derniers, quarante, & même à plus bas Prix. Que ceux, qui les avoient achettez, admirérent d'abord que toutes ces Copies étoient si fort semblables, qu'il n'y avoit pas un Point, ni une Virgule, dans l'une, qui ne fussent de même dans l'autre. Qu'aïant enfin reconnu, que ces Bibles n'étoient point écrites à la Main, mais fabriquées par une nouvelle Maniere, qui coûtoit moins de Peine moins de Tems, & moins de Dépense; & croïant, que Faus T les avoit vendues trop cher, ils lui firent un Procès, pour lequel il fut obligé de s'enfuïr. Voilà tout ce que dit Walchius, qui n'ajoute point cette Circonstance, comme font quelques-uns, qu'on accufa Faust de s'être fervi de l'Art Magique pour écrire toutes ces Bibles. Si M<sup>r</sup>. le Gallois eût eu Connoissance de quelques-unes des Impressions précédentes, il n'eut pas assuré si certainement, comme il fait dans son Traité des plus belles Bibliotheques (\*), que rien n'a été imprimé avant la Bible de 1462, page 160. [, Quoiqu'il en foit, il est certain, qu'on ne voit rien d'imprimé " avant cette Bible, que Faust apporta lui-même à Paris:, 7 & à la page 161. [, L'Inscription de cette Bible fait voir, que " c'est le Chef-d'Oeuvre de Faust, & que rien n'a été imprimé " avant cette Bible.,, ] Et je m'étonne, que le Pere Feuillant, Dom Pierre de S. Romuald ait écrit dans le troifieme Tome de fon Trésor Chronologique, in Folio, page 324: Nous n'avons point de Livre imprimé avant l'Année 1462. Il avoit, dans le Monastere même où il écrivoit, le Dictionnaire Catholicon, imprimé l'An 1460.

Je ne puis dire autre chose pour ces Auteurs, si-non qu'ils ont crû devoir s'en rapporter à ce sçavant Homme Mr. Naudé, qui avoit vû, comme il dit dans son Livre intitulé Addition à l'Histoire de Louis XI, page 234, plus de quinze mille vieux Livres, en vingt ou trente des plus sameuses Bibliotheques de Paris; & qui traite

<sup>(\*)</sup> Imprimé à Paris, in 12., l'Année 1680. II. Part.

traite expressément cette Matiere dans ce Livre, Chapitre VII, page 258, où il écrit: ["Mais encore, pourquoi n'avons-nous au"cûn Livre imprimé auparavant 1462? "] Et à la page 289: ["Il est bien à croire, qu'ils firent (les prémiers Imprimeurs) "une infinité d'Epreuves & Maculatures, auparavant que d'avoir "tout justissé, & assemblé leurs Instrumens; après quoi, ils com"mencérent ensin d'en composer, non les Offices de Cicéron, "&c., mais la grande Bible, in Folio, qui sut achevée l'An

» I462. »

La cinquieme Impression est le Volume des Offices de Cicéron. de Maience 1465. Le Chevalier Anglois Thomas Bodley l'avoit dans fa Bibliotheque, qu'il légua à l'Université d'Oxford, où on le garde. Thomas James fit imprimer in Quarto, à Oxford, l'Année 1605, le Catalogue de tous les Livres de ce Chevalier, fous ce Titre, Catalogus Bibliotheca Bodleiana. On y voit, à la page 297, ces Offices de Cicéron, avec cette Datte: Ejusdem Liber de Officiis, &c. Anno 1465. Et plus de soixante Ans après, Thomas Hyde entreprit de donner le Catalogue général de tous les Livres. qui composent la Bibliotheque d'Oxford: il fut imprimé en cette Ville-là, in Folio, l'Année 1674. Il y rapporte la même Datte de ce Livre, page 162: Officia (Ciceronis,) Moguntia, 1465. Antoine Wood donna l'Histoire de l'Université d'Oxford en la même Année 1674. Il confirme la Vérité de cette Datte à la page 228, immò Anno Domini 1465, ut fert aliud Exemplar in Bodleiana (Bibliotheca.) Mr. Beughem rapporte aussi, à la page 46 de sa Liste, cette Edition des Offices de Cicéron, avec l'Année 1465: Moguntia, 1465, in Quarto, que postmodum sunt recusa ibidem 1467 in Quarto (14), & Roma 1468, &c. Il y a dans la Bibliotheque du Roi un Exemplaire en Velin de ces Offices de Cicéron, datté de 1466. Le Pere Labbe en parle, page 353 Nova Bibliotheca MSS. Librorum, Supplem. IX. J'en ai vû un autre Exemplaire, de la Forme d'un petit in Folio, ou d'un grand in Quarto, dans la Bibliotheque du College Mazarin: on y lit ces Mots, en Lettres rouges: Prasens M. Tullii clarissimum Opus Joannes Fust Moguntinus Civis, non Atramento, plumali Canna neque area, sed Arte quadam perpulchra,

<sup>(14)</sup> Ou plûtot 1466: mais, ce n'est qu'un Renouvellement de Datte. Voïez ci-dessus, Section XI, Num. XIV.

Manu Petri de Gernsheim Pueri mei, feliciter effeci. Finitum An. M. CCCC. Ixvj. quarta Die Mensis Februarii. . . Pierre de la Ramée, Professeur Roïal des Mathématiques en l'Université de Paris, avoit dans sa Bibliotheque cette Edition. Il a écrit que c'étoit le prémier Ouvrage sorti de la belle Invention de l'Imprimerie: Cum primum Typographiæ Exemplum Moguntiæ editum sit Anno 1466 . . . ut constat è Ciceronis Officiis, quæ prima omnium Librorum Typis æneis impressa sunt. Exemplar Officiorum istorum habeo in Membrana impressorum (\*). Son Témoignage a fait tomber dans la même Erreur quelques Auteurs, comme Pasquier dans ses Recherches de la France, Livre IV, Chap. XXIV, & Antoine Wood dans la page citée ci-dessus. Il est bien probable, que le Volume datté 1465, & celui de 1466, sont d'une même Impression; mais, pour en être certain, il faudroit les avoir comparez enfemble.

IEAN SAUBERT, Ministre de Nuremberg, fit en l'Année 1643 l'Histoire de la Bibliotheque publique de cette Ville-là, où elle fut imprimée in 12°. Elle consiste en deux Discours, dont le second contient les Raretez de cette Bibliotheque, avec une Liste des anciennes Impressions qui s'y trouvent, & qui ont été faites avant l'Année 1500. Le Pere Labbe l'imita dix Ans après, & donna, comme nous avons déjà dit, un Catalogue des Livres rares, & imprimez jusqu'en l'Année 1500, qu'il avoit vûs dans la Bibliotheque de Sa Majesté. Le Ministre rend Justice à la Ville de Maïence sur l'Origine de l'Imprimerie. Mais, il avance deux Choses, qui sont également éloignées de la Vérité. Il dit, que toutes les Impressions, qui ont été faites à Maïence avant l'Année 1466, ne marquoient, ni le Nom de l'Imprimeur, ni l'Année, ni le Lieu, de l'Impression: que la Coutume, qui s'est introduite, de les marquer, n'a commencé que depuis cette Année-là. Nam ex Collatione vetustissimorum Codicum colligimus, ante Annum 66 in Typographia Moguntina nondum Moris fuisse, sive Authoris, sive Loci Temporifve Notam sub Finem apponere, postea demum Consuetudinem eam invaluisse (†). Les Impressions, que nous venons de citer, montrent évidemment, que sa Remarque critique n'a aucune Solidité.

<sup>(\*)</sup> Schol Mathem. Libr. II.

<sup>(†)</sup> Histor. Biblioth. Norimberg. pag. 114.

Il soutient encore fortement, qu'on n'a point imprimé avant l'Année 1459, & fait un Dési de montrer aucun Livre imprimé certainement avant cette Année-là. Après avoir donné sa Liste, il conclut ainsi, page 209: Atque sic habet Syllabus ex Bibliothec à Reip. hujus confectus. Hunc legisse magnoperè juvabit, si quis nobiscum negat ante Annum Æræ Christianæ 1459 Voluminum aliquid Typis excusum: qui vetustiora jattant monstrent nobis, &c. Pierre Schoeffer lui auroit dit, ainsi qu'il dit à Tritheme, qu'il avoit imprimé une Bible vers l'Année 1450. De plus, le Pseautier Latin, imprimé en 1457, qui se garde aujourd'hui à Vienne dans la Bibliotheque de l'Empereur, est un Témoin qui prouve certainement, qu'on voit quelque Livre imprimé avant l'Année 1459, & que

le Défi qu'il fait étoit trop précipité.

Voila' les plus anciennes Impressions, que je sçache, qui se trouvent dans les Bibliotheques, & qui sont marquées de quelque Année. Le Tems en sera peut-être découvrir quelques autres (15), comme il a fait le Pseantier, qui n'est connu que depuis l'Edition du second Livre de la Bibliotheque Impériale, c'est-à-dire, depuis l'Année 1669 (16). Il est vrai, qu'on voit, dans quelques Catalogues, des Livres d'une Datte plus ancienne, ou des mêmes Années, particulièrement dans celui de M. Beughem, Incunabula Typographia, où il cite, page 54, Donatus, à Harlem 1440; & page 165, Speculum Salutis, à Harlem; & page 150, Sabellicus Historia Enneades septem, à Maïence 1442; & page 156, Confessionale & Donatus, à Maïence 1450; & page 159, Historia de B. Maria Virginis Assentielle sur l'apprende de B. Maria Virginis de

JE réponds: I. Qu'on dise où sont toutes ces Editions; en quelle Bibliotheque on les garde; qui sont les Possesseurs de ces rares Fruits d'Imprimerie; si la Datte de l'Année y est expressément marquée; &

en quels Termes l'Imprimeur s'en explique.

II. Les Livres de Harlem ne touchent point notre Question. Ils ne portent aucune Datte; &, de plus, nous parlons de la Divine Invention de l'Imprimerie, qui se fait par des Caracteres de Métail fondu,

<sup>(15)</sup> Voïez-en d'autres en effet ci-dessus dans la Liste de la Section XI.

<sup>(16)</sup> Quelques Personnes, & entre autres Jean-André Mullerus, le connoissoient des 1653. Voicz ci-dessus la Citation (ww).

fondu, mobiles, & séparez, desquels on peut se servir pour imprimer plusieurs Ouvrages. Et ces Livres sont seulement des Productions de l'Art de Sculpture & de Gravure: ce sont des Empreintes tirées de Tables de Bois taillées à la Main. Harlemi in Ligno foliatim incifa, dit Mr. Beughem de la Grammaire de Donat, & Boxhornius en tombe d'accord page 138 de son Théatre de Hollande, sur le Témoignage de Mariange Accurse. Pour le Speculum Salutis, on peut le voir dans la Bibliotheque des RR. P'P. Celestins de Paris. C'est un pur Ouvrage de l'Art de Gravure avec des Estampes taillées sur Bois, où on ne voit aucune Datte. Boxhornius ne le conteste point. Il dit, dans sa Dissertation De Typographia, page 41: Nam præter Donatos istos Hollandiæ, quibus nihil opponi potest, insuper Speculum Salutis ostentamus, veneranda Librum Antiquitatis, & aversis tantum in Paginis, & ex Tabulis incisis, que plurime sunt, excusum. Et Pierre Bertius, qui l'avoit vû dans la Bibliotheque de Scriverius, en rend le même Témoignage. Cujus Paginæ Glutine commissæ fuerunt, ut videri possint opistographæ: sed attentius consideranti facile apparuit, non collectas fuisse Literas singulas, digestasque in Voces, Voces in Versum, Versus plures in Paginam; sed singulas Paginas singulis Tabellis ligneis expressas suisse (\*). En un mot, ce que nous avons dit du Vocabulaire Catholicon, dont a parlé Trithème, qui fut l'Avant-Coureur du prémier Ouvrage de l'Imprimerie, nous l'appliquons à ces Livres de Harlem: comme aussi ce que nous remarquons dans la III Partie de cette Differtation, au Chapitre III, touchant l'Imprimerie de la Chine, où l'on verra, que cette Maniere d'imprimer, par des Tables de Bois gravées, à été prémiérement inventée par les Chinois, & est en Usage chés ces Peuples depuis plusieurs Siécles, longtems avant le Donatus, le Speculum Salutis de Harlem, & le Catholicon de Maïence. Et si c'est dans cette Invention que consiste le véritable Art de l'Imprimerie, ce n'est, ni Harlem, ni Maience, qui en doivent remporter la Gloire. C'est au Roiaume de la Chine, à qui elle est dûe.

III. M<sup>R</sup>. Beughem doute du Sabellicus: Qua de Re dubito. Mais, il n'en faut pas seulement douter: car, Sabellicus, en 1442, n'avoit pas

<sup>(\*)</sup> Bertius, Libr. III. Comm. Rer. German., pag. 613 Edit. Amstelod. 1632.

pas encore sept Ans; &, lorsqu'il sit imprimer ces LXIII Livres de son Histoire, il les dédia au Doge de Venise Augustin Barba-

digo, qui ne fut élevé à cette Dignité que l'Année 1486.

IV. A L'EGARD des Livres de Maience de 1450, voici le Fait tiré du Livre d'Ange Roccha, De Bibliotheca Vaticana (\*), page 411, qui est la Source où ont puisé tous ceux qui citent ces Editions. Alde Manuce le Jeune montra à Roccha une Grammaire de Donat, imprimée sur Velin, où étoit écrit au prémier Feuillet, de la Main, à ce qu'il croïoit, de Mariange Accurse, qui vivoit en l'An 1500, que ce Donat, avec un autre Livre intitulé Confessionalia, étoient les prémiers Livres imprimez; & que Jean Faust, Bourgeois de Maïcnce, Inventeur de l'Art, les avoit mis sous la Presse l'Année 1450. Par ce Récit, il est clair, que le Donat ne marquoit, ni le Nom de l'Imprimeur, ni la Ville, ni l'Année, de l'Impression: autrement, il cût été inutile à Mariange Accurse, qui devinoit à peu près l'Année, de l'ajouter de sa Main, s'il est vrai que c'est lui qui avoit écrit sur ce Donat. Ainsi, nous ne donnons à ces Editions aucun Rang, non plus qu'à toutes celles qui n'ont point de Dattes, quoiqu'on voie bien, par la Fabrique, & les Caracteres, qu'elles sont des prémieres Productions de l'Art naissant.

V. S1, dans la seconde Impression que Mr. Beughem semble promettre de sa Liste, il veut bien marquer la Bibliotheque où est l'Édition de Deventer de 1457, & rapporter les propres Termes de la Souscription de l'Imprimeur, sans doute cette Édition doit tenir son

Rang d'Antiquité parmi celles que nous avons citées (17).

Enfin, Adrian Junius, au Chapitre XVII de son Histoire d'Hollande, rapporte, que Jean Faust, après avoir enlevé à Harlem les Caracteres d'Imprimerie de Laurens Jean, son Maitre, ut sert Suspicio, dit-il page 255, vint à Maïence, où il imprima, l'Année 1442, la Grammaire d'Alexandre de Ville-Dieu, qu'on enseignoit dans les Ecôles avant que Jean Despautere eût écrit; & quelques Traités de Pierre Espagnol: "Ad Annum à nato, Christo 1442, iis ipsis Typis, quibus Harlemi Laurentius usus sufue-

<sup>(\*)</sup> Imprimé à Rome, in Quarto, l'Année 1591.

<sup>(17)</sup> Cette prétendue Edition de 1457 n'est dûe qu'à un Renversement de Chiffres. Selon Oudin, Comment de Scriptor. Eccles. Tom. III, Col. 2758, elle n'est que de 1475.

, fuerat, prodiisse in Lucem certum est Alexandri Galli Doctri-,, nale, &c., cum Petri Hispani Tractatibus. , Mr. Naude, dans son Addition à l'Histoire de Louis XI, page 257, a montré, que cet Auteur se contredit sur le Tems; & je ne sçais si ce n'est point pour cette Raison, que Mr. Beughem, à la page 5 de sa Liste intitulée Incunabula Typographiæ, a changé 1442 en 1462: Idem Doctrinale (Alexandri,) cum Petri Hispani Tractatibus, excusum est Moguntiæ 1462. On répond, que tout le Narré de cet Auteur a été inventé à Harlem, & n'a aucun Fondement dans les anciens Historiens qui ont écrit avant lui, c'est-à-dire, avant l'Année 1587, en laquelle son Livre sut publié. Pour ne rien dire davantage, comment JEAN FAUST auroit-il pû s'enfuir sans être arrêté, portant avec lui, ou faisant porter au moins, plus d'un mille pesant en Instrumens d'Imprimerie & en Lettres de Métail? N'eût-il pas été facile de faire mettre en Prison ce Voleur à Amsterdam, où l'on dit qu'il se retira d'abord, ou à Cologne, ou même à Maïence? On voit ici ce que fait la Jalousie des Peuples, & l'Amour trop grand pour sa Nation. Il n'y a personne, qui ne doive honorer la Mémoire de JEAN GUTTENBERG, & de JEAN FAUST, pour avoir mis au Jour, avec grande Peine, & grande Dépense, un des plus beaux de tous les Arts. Au contraire, on la noircit, & on les charge de Crime, de Larcin, & de Trahison. On accuse l'un d'avoir volé son Maitre à Harlem: on accuse l'autre de s'être enfui de Strasbourg avec le Secret de JEAN MENTEL trahi par son Domestique (18).

Je croi qu'on est présentement bien persuadé, que le prémier Livre imprimé n'est point, ni le S. Augustin de la Cité de Dieu, ni le Lactance, ni les Epitres de S. Jérôme, ni le Jules César, ni le Lucain, ni le Suétone, ni le Quintilien, ni les Epitres de Cicéron. Tous ces Livres se voient dans les Bibliotheques de Paris. Les Epitres de Cicéron sont dans la Bibliotheque du Roi (\*), imprimées

<sup>(18)</sup> Si Mr. Chevillier avoit sçu, que Jean Guttemberg, & Jean Genssleisch, ce prétendu Domestique de Mentel, n'étoient qu'un seul & même Homme, il en auroit tiré un bien plus fort Argument contre cette derniere Accusation. Voiez-en la Preuve ci-dessus Citation (b).

<sup>(\*)</sup> Voïez la Liste des anciennes Impressions qui sont dans la Bibliotheque du Roi, faite par le Pere Labbe, pages 338 & suivantes Novæ Bibliothecæ MSS. Librorum, Supplem. IX.

à Rome en 1467. Le Lactance, le S. Jérôme, le S. Augustin, sont dans la même Bibliotheque, imprimez à Rome en 1468. Le Jules César est dans la Bibliotheque Mazarine, imprimé à Rome en 1469. Le Lucain, le Suetone, le Quintilien, sont dans la Bibliotheque du Roi: le prémier est de Rome 1469, le second de 1471, le troisieme de Venise 1471. On trouve encore plusieurs autres Livres imprimez ces mêmes Années dans ces deux Bibliothe-

ques.

CHACUN voit bien aussi, qu'on ne doit point avoir grand égard à ce qu'a dit Joseph Scaliger: [, Le prémier Livre, qui fut imprimé, fut un Breviaire, ou Manuale. On eust dit, qu'il étoit écrit , à la Main, (Madame la Fille du Comte de Lodron, Grand' Mere , de Mr. de l'Escalle, l'avoit: une Levrette le rongea, de quoi Jules César étoit bien saché;) parce que les Lettres étoient conjointes , les unes aux autres, & avoient été imprimées sur un Ais de Bois , où les Lettres étoient gravées, tellement que l'Ais ne pouvoit ser-" vir qu'à ce Livre, & non à d'autres, comme depuis on a trouvé de mettre les Lettres à part (\*). "] Ce Breviaire n'étoit qu'un Pseautier, ainsi qu'on apprend au Mot de Dordrec, page 93, où on lit: [, Ma Grand' Mere avoit un Pseautier de cette Impression, & , la Couverture étoit épaisse de deux Doigts. Au dedans de cette , Couverture étoit une petite Armoire, où il y avoit un petit Cru-, cifix d'Argent, &, au derriere du Crucifix, Berenica Lodronia de , la Scala. , ] Ce Pseautier n'aïant vû le Jour que par le Moïen de quelques Planches de Bois taillées & gravées, ce n'étoit point une Production du véritable Art d'Imprimerie, mais un Ouvrage dû à l'Art de Sculpture & de Gravure. D'ailleurs, comment auroit prouvé Scaliger, que le Catholicon de Maïence cité par Tritheme, le Speculum Salutis, & le Donat, allégués par les Hollandois, s'il est vrai ce qu'ils en disent, qui sont aussi de Productions de l'Art de Gravure, n'ont paru qu'après ce Pseautier qu'avoit sa Grand-Mere?

L'Idee, que nous laissons ici sur la Découverte de l'Imprimerie, est celle de Tritheme, que Guttenberg, Faust, & Schoeffer, en surent les Inventeurs, & que c'est à Maïence où parut, environ l'An 1450, le prémier Ouvrage d'Imprimerie, qui sui la Sainte

<sup>(\*)</sup> Scaligeriana, Edition de la Haye, in Octavo, pag. 173.

Sainte Bible. L'Histoire, que nous venons de citer d'Antoine Wood, en donne une autre. Cet Auteur, voulant faire connoitre comment l'Imprimerie a été établie en Angleterre, dit, à la page 226, que cet Art fut découvert en l'Année 1459 par le nommé Tous-SAINTS, autrement JEAN GUTTEMBERG; & fait entendre, à la page 227, que c'étoit à Harlem où il travailloit: Harlemiam, ubi scilicet pradictus Cuthenbergus Artem hanc novam exercebat. Voici comme il fut apporté en Angleterre, selon le Récit qu'il fait. Le Chancelier de l'Université d'Oxford, Thomas Bourchier, Archevêque de Cantorberi, aïant pris le Dessein de procurer ce grand Bien au Roiaume, follicita Henri VI d'entrer dans la Dépense nécessaire pour y réussir. Cet Archevêque donna trois cens Marcs d'Argent, & le Roi douze cens, à Robert Tournour le Maitre de sa Garde-Robe, qui prit avec lui Guillaume Caxton, Marchand de Londres, & arrivérent à Amsterdam, & de-là à Leyden, sous Prétexte de quelque Trafic, n'ôsant aller à Harlem, parce qu'on y mettoit en Prison les Etrangers, qui étoient soupçonnez de n'y venir que pour apprendre l'Art d'Imprimerie. Ils conduisirent si bien leur Intrigue, que par Argent ils débauchérent un des Ouvriers de Guttenberg, nommé Frédéric Corselle, & l'emmenérent à Londres, où aussi-tôt on lui donna des Gardes, de crainte qu'il ne voulût s'échaper. De Londres, il arriva à Oxford, & commença d'y pratiquer son Art. Le plus ancien Livre, qu'il produit de cet Imprimeur (19), est un in Quarto, datté de l'Année 1468, qui contient l'Explication du Simbole des Apôtres par S. Jérôme. Et il prétend, que l'Imprimerie fut en Angleterre dix Ans plûtôt que dans aucun autre Roiaume. Decem prius Annis Artem Typographicam Oxonienses exercuimus, quam in quocunque alio Loco Europæ innotesceret.

JE ne sçai point où cet Historien a pris tout ce qu'il avance: car, il ne cite aucune Chronique, ni manuscrite, ni imprimée (20).

<sup>(19)</sup> Ou plûtôt de cette Ville.

<sup>(20)</sup> Ce Récit avoit été tiré de certains Mémoires manuscrits de la Bibliotheque des Archevêques de Cantorbery à Lambeth, comme on l'a déjà vû ci-dessus Section VIII & Remarque (S), & comme on le verra encore mieux en original dans la X & derniere Pièce de cette II Partie. Quoiqu'il ait été adopté par Atkins, Wood, Collier, Maittaire, & peut-être par plusieurs autres, Mr. Conyers Middleton, Bibliothécaire de l'Université II. Part.

Si c'est dans les Archives de l'Université d'Oxford, je dirai, que celui, qui y a laissé ce Mémoire, s'est éloigné de la Vérité dans plusieurs Points. Il n'est point vrai, que l'Année 1459 soit celle où se fit la Découverte de l'Imprimerie, puisqu'on voit encore aujourd'hui des Ouvrages de cet Art achevez des l'Année 1457. Ce n'est point aussi à Harlem, que Guttenberg travaille d'Imprimerie: ce fut à Maience. On pourroit le prouver, s'il étoit nécessaire, par un bon Nombre d'anciens Ecrivains: & Wood le reconnoit ensuite, quand il dit, à la page 228, Moguntiæ, ubi primum Typographicum institutum est Pralum. Si le prémier Livre imprime à Oxford est celui qui porte la Datte de 1468, il ne sera point vrai, que l'Imprimerie fut connue en Angleterre plutôt que dans tous les autres Etats; puisqu'il y a dans la Bibliotheque du Roi des. Impressions saites à Rome l'Année 1467; par éxemple, les Epitres Familieres de Cicéron, ainsi que le témoigne le Pere Labbe dans le Livre cité ci-dessus, page 350. Et il ne sera point vrai encore. que la Ville d'Oxford ait pratiqué l'Imprimerie dix Ans avant toute autre Ville que Maïence & Harlem, puisqu'on a des Impressions de Venise & de Paris saites les Années 1470 & 1471. Si toutes les Circonf-

de Cambridge, vient de le rejetter absolument, dans une Résutation expresse, intitulée Dissertation concerning the Origin of Printing in England &c., & imprimée à Cambridge, chés Guill. Thurlbourn, en 1735, in Quarto; prétendant, que c'est ce Guillaum E Caxton, indiqué ci-desses, qui a le prémier introduit & pratiqué l'Imprimerie en Angleterre vers l'An 1471, & que c'est ce que déposent unanimement presque tous les Historiens Anglois. Mais, peut-être n'y a-t-il en tout cela qu'une simple Dispute de Mots, ou quelque peu de Jalousie Académique. Car, que Caxton soit simplement le prémier Anglois qui ait connu l'Imprimerie & l'ait introduit en Angleterre à l'Aide d'un Imprimeur Etranger, ou qu'il l'y ait effectivement exercée lui-même, il est toujours le prémier à qui sa Nation est redevable de cette avantageuse Acquisition; & le Témoignage de tous les Historiens, qui lui accordent la Primauté en Fait d'Imprimerie, ne contredit pas plus; car, outre que ce Frédéric Corselle n'étoit peut-être qu'un simple Compositeur de Guttemberg, peu instruit de la Fabrique des Poinçons & des Matrices, le principal & véritable Secret de l'Imprimerie, il se peut très bien faire que Caxton, occupé depuis longtems en Flandre de diverses Affaires publiques & particulieres, ait eu besoin de tout ce Tems-là pour les terminer, avant que de parachever ce nouvel Etablissement. Quoiqu'il en soit, sa prémiere Impresson bien connue est The Game and Playe of the Chesse, translated out of French by WILLIAM CAXTON, imprimée à Westminster, où il avoit fixé sa Demeure, le dernier de Mars 1474, in folio: & la derniere est St. Jerom's Vite Patrum, of the Lises of Fathers Hermits, translated out of French by WILLIAM CAXTON, enprentend at Westminster, by Winkin de Woorde in Caxton's Hous', and finished the last Day of his Lise in the Yere 1495, in folio.

constances de cette Histoire sont certaines, j'admire qu'elles aïent été ignorées des Hollandois; & qu'Adrian Junius, qui a recueilli tous les saux Bruits de Harlem touchant la Découverte de l'Imprimerie, n'en ait rien appris. Tout ce qu'on peut saire, pour rectisser ce Mémoire d'Oxford, c'est de dire, que ce sut à Maïence, où vinrent les Anglois, & d'où ils emmenérent l'Ouvrier de Guttenberg. Aussi Antoine Wood n'est-il pas si sûr de Harlem, qu'il ne dise sous un Doute, page 226, Utcunque eandem (Artem,) Moguntiaci vel Harlemi, invenit Tossanus quidam, Joannes Cuthenberg de Rous aliter appellatus, Anno 1459, &c.



# X. ET DERNIERE PIECE. MICHAELIS MAITTAIRE DISSERTATIO

DE

## ORIGINE TYPOGRAPHIÆ,

Mise au Commencement de ses Annales Typographici, ab Artis inventa Origine, ad Annum MD., imprimées à la Haie, chez Isaac Vaillant, en 1719, in quarto, pages 1—34.

JE ne pourrois mieux terminer cette II Partie, que par ce Morceau rare & curieux, l'un des meilleurs & des plus éxacts qui aïent été publiés sur ce Sujet; & je le serois d'autant plus volontiers, qu'on n'en retrouve à regret qu'une fort légere Partie dans la seconde Edition de cet Ouvrage: mais, de peur de donner Lieu à quelque Dissension entre les Libraires, je me contenterai d'en tirer ce que Monsieur Maittaire a tiré lui-même de RICHARD ATKINS, & d'ANTOINE DE WOOD, touchant le Transport & l'Introduction de l'Imprimerie en Angleterre.

ANGLIA maturè admodum excepit Typographiam; quæ, postquam Moguntiæ & Harlemi, forsånque Argentinæ, innotuisset, in hanc Insulam, Rege & Archiepiscopo Cantuariensi adnitentibus, societte advecta est, & Oxonii ante Annum 1460 instituta. In Gloriam certè Oxoniensi cessit Academiæ, quòd omnium prima excoluerit

luerit hanc Artem; quæ, tanquam Palladium cœlitus demissum, Litteras ab Interitu non tantum revocaret, sed etiam in posterum vindicaret. Ne verò id credar temerè assirmasse, & Opinione salsa aut dubià nixus tantum Honorem ad Academiam, cujus Benesicio, quantulum idcunque est, quod in Litteris prosecerim, me debere semper gratus agnoscam, immeritò detulisse; expediam, quibus adducar Rationibus: præmissique quæ Antonius a Wood scripsit (\*), falsa quædam, multa incerta nimis, & nullo testimonio consirmata, graviori Authoritate Rem communiam.

,, ARTEM Typographicam, vel Moguntiaci, vel Harlemi invenit , Tossanus quidam, Johannes Cuthenbergus aliter ap-, pellatus, Anno Domini 1459: cujus immensam expendens Utili-, tatem Thomas Bourchier, Archiepiscopus Cantuariensis, nihil antiquius habuit, quàm ut Anglis communicandam procu-" raret; atque ejus proinde Suasionibus impulsus Henricus VI ROBERTUM TOURNOUR, (is Regi tunc temporis à Vestimentis five Robis erat, ) Marcis mille, quarum trecentas contulerat Archiepiscopus, instructum, Harlemiam, ubi scilicet prædictus CUTHENBERGUS Artem hanc novam exercebat, amandavit. Ille autem Guilielmum Caxtonum, Civem Londinensem, & cum Batavis Commercium habentem, fibi in Socium Periculi ac Laboris ascivit. Tournourus, itaque dissimulato quis esset, cum Caxtono Nomen suum ac Mercaturam palam profitente, primo Amstelodamum, dein Lugdunum, contendit; neque enim Harlemiam proficisci ausus est, quòd Oppidum illud, Quæstui suo metuens, Advenas perplures in Arte illà explorandà deprehensos Carceri mancipasset. Absumptà tandem maximà dictæ Pecuniæ parte, Regi per Litteras significavit Tournourus, se demandatum Negotium penè confecisse; &, acceptis post paulo Marcis quingentis, Artificem quendam inferiorem, FREDERICUM CORSELLIS nuncupatum, Nummis. verò follicitatum, induxit, ut Personam nocte intempessà indutus " clàm aufugeret, &, conscensà Nave eam in Rem paratà, Londinum trajiceret. Cæterum minus commodum videbatur Artem Excusoriam Londini exerceri, sed potius Oxoniam deduci pla-, cuit; id hortante Archiepiscopo, qui Cancellarius utique noster , tunc

<sup>(\*)</sup> In Historia & Antiquitatibus Universitatis Oxoniensis, edit. Anno 1674. pag. 226.

tunc temporis fuerat: unde Artifex iste transfuga Oxoniam transfinistic est, custodiente illum Vigilum Manu satis validà, ne, antequam promissa præstaret, furtim sese ex Anglià subtraheret. Atque hunc in modum decem priùs Annis Artem Typographicam, Oxonienses exercuimus, quàm in quocunque alio Europæ Loco innotesceret, Harlemum si excipias, &, quæ cum Oppido illo de ipsà Artis Inventione contendit, Moguntiam: tametsi haud ita multò pòst, ut nobilissima hæc Ars magis propagaretur, Westmonalserii etiam Prælum instruebatur, necnon ad S. Albani, quin & Wigorniæ, alissque Monasteriis, excudendis Argumenti Theologici & Medicinalis Codicibus. Libros autem Juris vetitum erat Typis mandare.

Hac quidem Antiquarius noster Oxoniensis: in quibus eum à Vero plus semel aberrâsse jam adnotavit Chevillerius. Ars enim Typographica ante Annum 1459 inventa est: neque decem Annis Oxonii priùs quàm in alio (præter Harlemum & Moguntiam) Loco tractata; quod constat ex Lastantio Anno 1465 Sublaci, &

Ciceronis Epistolis Anno 1467 Roma, excusis.

In reliquis, quæ ad Tournouri Caxtonique Profectionem attinent, quoniam Antiquarius nullà alià præterquam sua Authoritate ea sulcit, Fidem his faciam ex authentico Codice manuscripto, cujus meminit Richardus Atkyns, Armiger, Decennio antequam Antonius suas ederet Antiquitates. Illum Richardi Atkyns Libellum nihi impertivit Pembrokianus Comes, de cujus singulari Humanitate in Litterarià Re promovendà nunquam possum satis pro illius Meritis dicere. Ex eo autem Libello non pauca quædam excerpta ac mutila, sed integrum eodem, quo se habet, Sermone Locum apponam: unde Lectori liberum sit Antonii Interpretationem (quam hujus Loci esse puto) conferre, & totam Quæstionem decidere.

"The Original and Growth of Printing, collected out of History and the Records of this Kingdom; wherein is also demonstrated, that Printing appertaineth to the Prerogative Royal, and is a Flower of the Crown of England: by Richard Atkyns Esq. By Order and Appointment of Mr. Secretary Morice. London, 1664, in Quarto. [Pag. 2.] Concerning the Time of Bringing this excellent Art into England, and by whose Expence and Procurement it was brought; modern Writers of good Reputation do most erroneously agree together. Mr. Stowe in his Survey of Lon-

,, London (pag. 404.) speaking of the 37 Year of King Henry the , VI his Reign, which was Anno Domini 1459, faith, that the , noble Science of Printing was about this Time found in Germany, at Magunce, by one Cuthenbergus, a Knight; and that WILLIAM CAXTON, of London, Mercer, brought it into England about the Year 1471. and first practised the same in the Abby of St. Peter at Westminster. With whom Sr. RICHARD BAKER, in his Chronicle (pag. 284.) agrees throughout. Mr. Howell, in his Historicall Discourse of London and West-, minster (pag. 353.) agrees with both the former in the Time, Person, and Place, in general: but more particularly declares the Place in Westminster to be the Almory there; and that Islip, Abbot of Westminster, set up the first Press of Book-Prin-, ting, that ever was in England. (Pag. 3.) I shall now ma-" ke it appear they have Mistaken. — A Book came into , my Hands, printed at Oxon. Anno Dom. 1468 (1), which was , three Years before any of the recited Authors would allow it to , be in England. — And the fame most worthy Person, who , trusted me with the aforesaid Book, did also present me with " the Copy of a Record and Manuscript in Lambeth-House, here-, tofore in his Custody, belonging to the See, and not to any par-, ticular Archbishop of Canterbury; the Substance whereof was this, ,, (though I hope for publique Satisfaction, the Record it felf, in ,, it's due Time, will appear).

"THOMAS BOURCHIER, Archbishop of Canterbury, moved the then King (Henry the VI) to use all possible Means for procuring a Printing-Mold (for so 'twas there call'd) to be brought into this Kingdom. The King (a good Man, and much given to Works of this Nature) readily hearkned to the Motion; and taking private Advice, how to Essect his Design, concluded it, could not be brought about without great Sccreey, and a considerable Sum of Money given to such Person or Persons, as would draw off some of the Work-Men from Harlem in Holland, where John Cuthenberg had newly invented it, and was himself personally at Work. Twas resolved, that less than

" one

<sup>(1)</sup> Vouez ci-dessus, Sect. XII, Num. V, le Titre de ce Livre, & l'Incertitude de

one thousand Marks would not produce the desir'd Effect; towards which Sum the faid Archbishop presented the King three , hundred Marks. The Money being now prepared, the Management of the Design was committed to Mr. ROBERT TURNOUR, who then was of the Roabs to the King, and a Person most in fayour with him of any of his Condition. Mr. Turnour took to his Assistance Mr. CAXTON, a Citizen of good Abilities, who trading much into Holland might be a creditable Pretence, as well for his going, as stay in the Low-Countries. Mr. Turnour was ,, in Disguise (his beard and hair shaven quite off;) but Mr. Caxton apper'd known and publique. They having received the faid Sum of one thousand Marks went first to Amsterdam, then to Leyden, not daring to enter Harlem itself; for the Town was very jealous, having imprisoned and apprehended divers Persons, who came , from other parts for the same Purpose. They staid, till they , had fpent te whole one thousand Marks in Gifts and Expences: so as , the King was fain to fend five hundred Marks more, Mr. Turnour ,, having written to the King, that he had almost done his Work; , a bargain (as he faid) being struck betwixt him and two Hol-, landers, for bringing off one of the Work-Men, who should fuf-, ficiently discover and teach this new Art. At last, with much , ado, they got off one of the Under-Work-Men, whose name was , FREDERICK CORSELLS (or rather Corsellis) who late , one night stole from his fellows in Disguise into a Vessel prepared before for that Purpose; and so the wind, favouring the "Design, brought him safe to London. Twas not thought so prudent to set him on Work at London: but by the Archbishop's Meanes (who had been Vice-Chancellor and afterwards Chan-,, cellor of the University of Oxon) Corsellis was carried with a Guard to Oxon: which Guard constantly watch'd to prevent Corfellis from any possible escape, till he had made good his Promise in teaching how to Print. " So that at Oxford Printing was first set up in England, which , was before there was any Printing-Press or Printer in France,

" Spain, Italy, or Germany (except the City of Mentz) which " claimes Seniority, as to Printing, even of Harlem itself, calling " her City, Urbem Moguntiam Artis Typographica Inventricem primam, though 'tis known to be otherwise, that City gaining

,, that

, that Art by the Brother of one of the Work-Men of Harlem, who had learnt it at home of his Brother, and after fet up for himself at Mentz.

, This Press at Oxon was at least ten Years, before there was , any Printing in Europe, except at Harlem and Mentz, where , also it was but new born. This Press at Oxford was afterwards , found Inconvenient, to be the fole Printing-Place of England, as being too far from London and the Sea. Wherefore the King fet up a Press at St. Alban's, and another in the Abby of Westminster; where they printed severall Books of Divinity and Physick; for the King (for Reasons best known to himself and Council) permitted then no Law-Books to be printed; nor did any Printer exercise that Art, but onely such as were the King's fworn Servants; the King himself having the Price and Emolument for printing Books. — By this Meanes the Art grew fo famous, that Anno primo Rich. III c. 9. when an Act of Parliament was made for restraint of Aliens from using any handicrafts here (except as Servants to natives) a special Proviso was inferted, that Strangers might bring in printed or written Books to fell at their Pleasure, and Exercise the Art of Printing here, notwithstanding that Act: so that in the Space of 40 or 50 Years by the Indulgence of Edw. the IV, Edw. the V, Rich. the III, Henr. the VII, and Henr. the VIII, the Englisch proved so good Proficients in Printing, and grew so numerous, as to furnish the Kingdom with Books; and fo skilfull, as to print them as well as any beyond the Seas; as appeares by the Act of the 25. Henr. VIII, cap. 15. which abrogates the faid Proviso for that Reason. And it was further enacted in the faid Statute, that if any Person bought forreign Books bound, he should pay 6. f. 8. d. per Book. And it was further provided and enacted, that in case the said Printers or Sellers of Books were unreasonable in their Prices, they should be moderated by the Lord Chancellor, Lord Treasurer, the two Lords Chief-Justices, or any two of them; who also had Power to fine them 3. f. 4. d. for every Book, whose Price shall be enhanced. — But when they where by Charter corporated with Book-Binders, Book-Sellers, and Founders of Letters, 3. and , 4. Philip. and Mary, and called the Company of Stationers -II. Part. , they they kickt against the Power, that gave them life &c. [Pag. 9.] Queen Elizabeth, the first Year of her Reign, grants by Patent, the Priviledge of sole printing all Books, that touch or concern, the Common Laws of England, to Tottel a Servant to her Majesty, who kept it intire to his Death; after him, to one Yest, Weirt, another Servant to her Majesty; after him, to Weight, and Norton; and after them, King James grants the same Priviledge to More, one of the Signet; which Grant continues to

, this Day &c.,

In hoc Scriptore duo funt, quorum alterum gratis dictum, alterum omninò falfum est. Moguntiæ à quodam Harlemensium Typographorum Fratre Artem primum acceptam, quòd solus contra omnium (quod adhuc novi) Fidem affirmet, satis est, cur id in Dubium veniat. Quòd Prælum Typographicum decem Annis ante Oxonii, quàm in ullo alio Loco, præter Moguntiam & Harlemum, instructum sit, salsum jam probavi; & ab hôc videtur Antonius eundem, in quo versatur, Errorem derivasse.

Qua ex Lambethano Manuscripto descripsit, de corum Veritate cur dubitemus, non video. Ex iis itaque pauca mecum colliget Lec-

tor, alibi forsan non ediscenda.

I. JOHANNES CUTHEMBERGUS, quem exortà inter ipsum & FAUSTUM Contentione Argentinam migràsse scribit Henricus Salmuth, Harlemum indè aliquando prosectus est, ibsque primus Artem Typographicam à se inventam monstravit, & ipse Anno 1459, exercuit. Quod si admittatur, contra Laurentium Costerum, cui Inventionis Palma à Belgis tribuitur, maniscstè saciet.

II. Artis Typographicæ Notitiam ante Obitum Henrici VI, i. e. Annum 1460, Oxoniensibus primus dedit Fredericus Corfellis; quamvis nulla adhuc vulgò comparuerint ibi excusa ante Annum 1468

Exemplaria:

ANTONIUS A WOOD (Loco fuprà citato) Frederici Corfellis nominat Successorem Theodoricum Rood de Colonià Anno

1481, deinde JOHANNEM SCOLAR Anno 1518.

In præterea neutiquam est prætereundem (quod Richardus Atkyns pleniùs jam explicuit) quàm insigni Patrocinio Reges Angliæ hanc Artem recèns natam soverint, ut ejus Magistros in Regium cooptarint Famulitium; quibus Privilegiis eosdem munierint; quantâque

que caverint Curà, ne ullum ex perverso tam utilis Artificii Usu oriretur, per nimiam effrænémque Præli Libertatem, Incommodum.

Sufficiat mihi de Typographiæ apud Anglos Originibus nonnulla summatim attigisse; quas ut ritè ulteriùs prosequar, & porrò deducam, quoniam me non satis instructum sentio, alii cuidam Indigenæ, Britannicarum Antiquitatum Librorúmque peritiori, hoc Negotium relinquo. Et utinam mihi Vires æquæ suppeterent! Nulli prosectò, ne quidem Indigenæ, cederem in Meritis Gentis illius erga Rem Litterariam prædicandis; quæ suis Beneficiis Exulem adeò cumulavit, ut me Alienigenam suisse penè obliviscar (2).

(2) Michaelis Maittaire Annales Typographici, pagg. 26-31 Editionis Hag. 1719.



### ADDITIONS

ET

#### CORRECTIONS.

#### PREMIERE PARTIE.

- PAGE 5, Colonne 2, Ligne 13 &c., lisez: Sa Conjecture se trouve imprimée, en Latin, dans le Volume de ses Oeuvres Posthumes, & à la Tête du II Volume des Annales Typographici de Mr. Maittaire.
- Page 7, Citation (r), Ligne 3, lisez: Je ne sai pourquoi, Carion, Chronici page 538 d'Edition de Paris en 1551; Crespin, Etat de l'Eglise, page 469; & Serarius, Rerum Mogunt. page 161; le surnomment Gutman.
- Page 9, à la Fin de la Citation (39), ajoutez: On avoit déjd en recours à cet Expédient pour Théodoric. Roi des Gots en Italie, qui se servoit d'une Lame d'Or, au travers de laquelle les quatre prémieres Lettres de son Nom, Teon, étoient percées à jour. Valesii vet. Historic. Excerpta, à Calce Ammiani Marcellini, pag. 669.
- Page 9, au Commencement de la Citation (41), ajoutez: Borel, Tréfor des Antiquitez Gauloifes & Françoifes, Préface, Sign. e viers.
- Page 11, Colonne 1, Ligne 26, après (55), effacez Boxhornius a accusé Naudé d'en avoir nié l'Existence, & mettez en place: On le croiroit néantmoins assez bien muni de ce Côté-là, si l'on vouloit s'en sier à ce qu'il ôse avancer au 4°. Feuillet de sa Préface; car, il y proteste n'avoir rien admis dans sa Chronique, que sur l'Autorité des Historiens les plus célébres & les plus dignes de Foi, tels que Julius, prémier Empereur de Rome, dans un Livre appellé Commentaires de César, Corneille Tacite, Orose, Eusebe de Césarée, une Chronique des Archevêques de Cologne, diverses autres Chroniques, comme de France, de Saxe, de Treves, de Strasbourg, de Maïence, de Brabant, de Hollande, de Flandres, de Gueldres, de Cleves, de Juliers, & de Berg, le Chronicon Sigeberti (Gemblacensis), le Cosmidromium (il veut dire le Cosmodromium Gobelini Persona), le Speculum Historiale Vincentii (Bellovacensis), le Fasciculus Temporum Werneri (Rolewinck) Chartreux de Cologne, le Supplementum Chronicarum Fr. Bartholomæi de l'Ordre de St. Augustin, (il veut dire Fratris Jacobi Philippi Bergomatis, essectivement Religieux de cet Ordre,) le Florarius Temporum d'un Chanoine Régulier, & divers autres. Mais, c'est-là le Langage de tous les Chroniqueurs de ce Tems-là. Ne connoissant les Auteurs que de Nom, & quelquesois même assez mal comme je viens de le faire voir, ils s'appuient néanmoins de leur Autorité avec autant

de Hardiesse que s'ils les avoient bien lûs, & ne se sont aucun Scrupule d'en imposer frauduleusement ainsi à la Bonne-Foi des Lecteurs. Il y auroit donc de l'Imprudence & de la Simplicité à croire celui-ci sur sa Parole, présérablement à Gelenius & Werdenhagen, qui l'ont bien éxaminé: & cette longue Enumération de bons & de mauvais Auteurs, dont il se pare, ne peut guére servir qu'à nous faire connoitre à peu près le Tems auquel il a composé sa Chronique. En esset, y citant, comme Garants de Partie de ce qu'il avance, le Fasciculus Temporum de Werner Rolewink, publié prémiérement en 1474, & le Supplementum Chronicarum de Jaques-Philippe de Bergame, publié prémiérement en 1483, c'est une Preuve certaine qu'elle leur est également postérieure. L'Histoire ou le Conte de la Papesse Jeanne se trouve assez au long au Feuillet cxjx; & cela, avec ces deux Particularitez assez remarquables. Contre le Sentiment presque universel, on y qualifie cette Avanturiere vraie ou fausse de Jean VII, au lieu de Jean VIII: &, au lieu des Noms d'Agnès ou de Gerberte, on lui donne le Nom de Jutte, Diminutif Allemand de celui de Judith. Boxhornius a accusé Naudé d'avoir nié l'Existence de cette Chronique; &c.

- Page 14, à la Fin de la Remarque (G), lisez & ajoutez: Tout le Monde en convenoit dans les XV & XVI Siécles. En effet, ce n'a été que fort avant dans ce dernier, qu'on s'est avisé de la leur contester avec force; & Adrien Junius, qui l'entreprit le prémier formellement, reconnoissoit si bien lui-même l'Ancienneté & l'Universalité de cette Opinion, qu'il sembloit desespérer de la pouvoir détruire. Inveterata illa, dit-il dans sa Batavia page 253, & Encausti modo inscripta Animis Opinio, tam altis innixa Radicibus, quam nulli Lingones, nulli Cunei, nulla Rutra, revellere aut eruere valeant, quâ pertinaciter credunt, & perfuassissimum habent, apud Moguntiacum... primò repertas Litterarum Formulas quibus excuderentur Libri.
- Page 21, Colonne 2, Ligne 34, lisez: L'Auteur de la Chronique manuscrite de Maience emploiée par Serarius, Serarius lui-même, & Melchior Adam, le sont Gendre de Guttemberg (118); & en marge

(118) Serarius, Rer. Mogunt. pag. 162, 163, Melch. Adam. Vit. Philof. Germ. pag. 1. Mallinkrot, pag. 57.

- Page 23, à la Fin de la Citation (127), ajoutez: Peut-être y en a-t-il aussi un Exemplaire dans la Bibliotheque du Roi de France; car, celui, dont Mr. l'Abbé Salier vient d'annoncer la Description, pourroit bien être de cette prémiere de toutes les Impressons. Mr. Jean Boudot, emploié depuis quelque tems dans cette magnisque Bibliotheque, & qui lui a procuré depuis peu cet Exemplaire qu'il a fait venir d'Anneci en Savoie, le regarde au moins comme imprimé à Maience: & après l'avoir éxastement conféré avec un autre Exemplaire de la Bibliotheque Mazarine, destitué de même de toute Indication d'Impression, il conclut, que ce sont deux dissérentes Editions de cette Ville, toutes deux antérieures à celle de la Bible de 1462. En ce Cas, on lui seroit redevable de la Découverte d'une seconde Edition de la Bible Latine, faite par les trois prémiers Imprimeurs du Monde avant la Manifestation de leur Secret. Mais, peut-être aussi ne s'agit-il-là, que de deux de ces Editions possérieures & sans Date, dont il est certain que Schoisser seul a publié un assez grand Nombre.
- Page 27, Colonne 2, Ligne 36, après (162), ajontez: Si de son Tems l'on eut regardé Fust comme Magicien, il est à présumer, qu'aïant si belle Occasion de le remarquer, il ne l'eut point oublié, ni là, ni dans son Apologie pour tons les grands Personnages faussement soupconnez de Magie. Mais, comme on ne voit pas plus dans ce dernier Ouvrage, ni le Pere Thomas Murner Cordelier, ni le sameux Pierre-Victor-Palma Cayet, aussi fortement qu'injustement accusez dès-lors de ce Crime; l'un, à cause des Progrès subits & merveilleux, que son Charti-Ludium Logices saisoit saire à ses Etudians en Logique; & l'autre, à cause de quelques prétendus Pactes saits avec le Démon Terrier; cette Conjecture se réduit à peu près

près à rien. Quoiqu'il en foit, voilà du moins deux nouveaux Personnages, dont Naudé auroit dû faire Mention dans son Apologie; & l'on en trouveroit encore apparemment divers autres.

- Page 30, Colonne 2, Ligne 10, lisez: Monsieur Jean-David Kölerus, ci-devant Professeur & Bibliothécaire de l'Académie d'Altors, & aujourd'hui Professeur en celle de Gottingen,
- Page 37, Colonne 2, Ligne 1, après est toujours bien, ajoutez: Dans l'Article Alius, la Lettre & est ainsi renversée ...

Page 38, Colonne 1, Ligne 7, après communes, ajoutez:

DEPUIS peu, j'en ai néanmoins rencontré une; & je me suis absolument ainsi confirmé dans mon Opinion, qu'il s'agit-là de deux Editions fort différentes l'une de l'autre. I. Dans celle de 1460, les Colonnes ne sont hautes que de dix Pouces, Mesure de France, & larges que de trois: &, dans celle sans Date, ces Colonnes sont hautes de 12 Pouces 2 Lignes, & larges de trois Pouces & demi; &, par conséquent, le Papier en est beaucoup plus haut, & plus large. Il differe de même en Force & en Couleur, celui de l'Edition de 1460 étant plus mince & assez blanc, & celui de l'Edition non datée étant plus bis, mais fort épais, & comme une Espece de Carton. II. Le Caractere de cette Edition non datée est assez gros: mais, celui de l'Edition de 1460 est d'un Tiers plus petit. III. Dans cette Edition, chaque Colonne est de soixante-six Lignes assez servées: &, dans l'Edition non datée, elles ne sont que de soixante-cinq, mais beaucoup plus espacées. IV. L'Espece de Titre Incipit summa que nocar catholicon. edita a fratre iohanne de ianua. ordinis fratrf predicatorf. est imprimée en rouge dans l'Edition de 1460: mais, il ne l'est qu'en noir dans l'Edition sans Date, & sans aucun des Points qu'on vient de voir. V. Toutes les Fautes de l'Edition non datée, notées ci-dessus No. II, sont exactement corrigées dans celle de 1460; &, particuliérement celle du Mot Addictus où il y avoit mal Nullius addictus intrat in Verba Magistri, au lieu de Nullius addictus jurare in Verba Magistri. Elle n'est pourtant point éxemte de Fautes, même très grossieres, comme il paroit par une Transposition énorme dans l'Article Conscientia, où on lit partieu, Commencement du Mot particularem, dont il faut aller reprendre la Fin, & la Suite du Discours, quatre Lignes au dessus. VI. La Ponctuation est bien la même, par le seul & unique Point, dans les deux Editions: mais, cependant, on voit beaucoup moins de ces s'accentuez, au lieu d'i pointez, dans celle de 1460. VII. Dans l'Edition non datée, les cinq Parties de l'Ouvrage se suivent sans aucune autre Interruption ou Distinction, que celle de leurs Titres: mais, dans celle de 1460, la V Partie, ou le Dictionaire, recommence à une nouvelle Page. VIII. Dans l'Edition non datée, la prémiere Partie du Dictionaire finit avec la Lettre I, & la feconde recommence par un nouveau Feuillet avec la Lettre K: mais, dans l'Edition de 1460, cette prémière Partie finit avec la Lettre H, à la Fin de laquelle on lit SEQUITUR  $\mathcal{F}$ ; Avertissement, qui ne se voit point dans l'autre Edition. IX. Dans l'Edition non datée, il n'y a absolument aucune Indication, ni de Fabrique, ni de Fabricateurs, ni de Lieu d'Impression, en un mot aucune Souscription: au lieu que, dans l'Edition de 1460, il s'en trouve une assez étendue. De plus, contre la Coutume de ces Imprimeurs, qui imprimoient ordinairement ces Souscriptions en Lettres rouges, & qui y mettoient leurs Noms & leurs Armes, on ne voit en celle-ci, ni les uns, ni les autres, mais simplement le Nom de Maïence, comme on l'a vû au Commencement de cet Article, & elle est imprimée tout en noir; Variétez, dont on ne connoit aucunement le Motif. X. Enfin, cette Edition finit par une Table des Rubriques, qui n'est point dans l'Edition sans Date. Cette Table est intitulée Sequitur tabula rubricarf bujus voluminis. Et primo de ortographia j, & ainsi des autres Rubriques jusques à la derniere Quinta p hujus

epis tractat de ethimologia rectum litterarf ordinem tenens cxxxiiij; &, pour toute cette V Partie, qui contient tout le Dictionaire, & qui fait seule les trois Quarts-&-demi de l'Ouvrage, il n'y a que cette seule & unique Rubrique.

Page 38, Colonne 2, Lignes 5—8, effacez depuis, On l'a quelquesois confondu, jusqu'à Catholicon, & mettez au lieu de cela: Non-seulement on le nomme mal Jacques, tant dans les Incunabula Typographiæ de Beughem page 77, & dans le Catalogue des anciennes Impressions de la Bibliotheque de Jean Moor Evêque de Norwich No. 1, que dans l'Histoire des Juiss de Prideaux, Tome III, page 131; mais même quelques-uns, & entre autres Oudin & Beughem, l'ont confondu avec Jacobus Januensis, autre Dominicain du même Tems & de la même Ville: & jamais personne n'a avoué plus plaisamment, & de meilleure-soi, la Raison d'une pareille Bévue, que le bon Pere Orlandi. Nota, dit-il dans son Origine della Stampa page 286, quòd Jacobus de Voragine fuit Januensis, dictus Jacobus Januensis.... In aliquibus MSS. antiquis, & pracipuè in hoc Catholicon, inscribitur Author J. Januensis; & hoc potest ad Johannem Januensem, & ad Jacobum Januensem, accommodari. Ni lui, ni les autres, ne servient point tombez dans cette Erreur, s'ils avoient consulté ce Catholicon;

- Page 43, Ligne 20, après s'y tromper, ajoutez: si l'on ne faisoit pas Attention, que ses Lettres n'avoient pas entre elles ces Traits de Liaison qui se remarquent dans les Manuscrits.
  - Ligne derniere, après servi, ajoutez: Naudé s'est donc sort trompé, lorsqu'il a cru que le Cursif avoit précédé le Gothique, pour lequel on l'avoit bientôt abandonné.
- Page 44, Ligne 24, lisez: la 8°. dans la Bible de 1462: la 9°. dans le Catholicon Johannis Januensis de 1460 où il n'y en a point d'autre, dans la Bible de 1462,
- Page 48, Remarque (Z), Ligne 5, au lieu de 1503 lisez 1495. Ligne 8, au lieu de six, lisez huit, & ajoutez:
  - ALBRECHT VON EYB, ob ein Mann ein eelich Weib nehmen dörffe, oder nicht? Meyntz, bey HANNSS SCHOYFFER, 1495, in Octavo.

Voïez ci-dessous, Sect. XII, Num. LI.

Page 49, Colonne 1, après la Ligne 29, ajoutez:

CAROLI V Peinliche Hals-Gerichts Ordnung. Mayntz, durch JOHANNEM SCHÆFFER, sans Date, in folio.

Après la Ligne 38, ajoutez:

Cette Edition Latine a cela de singulier, & de remarquable, que c'est la prémiere où l'on ait inséré presque tout le XXXIII Livre, & la derniere Partie du XL, de la Découverte desquels on est particuliérement redevable à J. Schæsser; qui, les aiant le prémier rencontrez dans un ancien Manuscrit de la Bibliotheque de l'Eglise Métropolitaine de Maience, les sit conférer avec les Imprimez par Wolfgang Angustus & Nicolas Crabach, Directeurs de cette Edition, mal nommez par Mr. Fabricius, Bibliothece Latine Tom. I, pag. 182, Augustus

& Carbachius: & c'est ce que nous apprend ce dernier dans l'Avis au Lecteur qu'il a joint à cette nouvelle Impression de Schoeffer.

Page 51, Ligne 3, au dessous de l'Ecusson, après comme lui, ajoutez: imprima les trois Ouvrages suivans de SIMON VEREPÆUS:

Prima Christianæ Religionis Elementa, Latinè & Belgicè; Sylvæ-Ducis, Typis Latinæ Linguæ Progymnasmata; Primæ Studiorum Exercitationes; Schæfferi, 1571, &c., in Octavo:

les deux prémiers indiqués par Valere André, Bibliothecæ Belgicæ pag. 814, & tous les trois par François Sweert, Athenarum Belgicarum pag. 677.

Page 52, Colonne 2, Ligne 3, à coté de l'Ecusson, au lieu de van Baelen, lisez: François Sweert, Valere André, & Matys van Baelen.

Page 63, Num. XXXV, changez ainsi tout cet Article:

XXXV. JOHANNIS BOCCATII
Liber de claris Mulieribus: Ulme impressus per Johannem Zainer de Reutlingen. Anno M. CCCC. LXXIII. UL

lingen, Anno M. CCCC. LXXIII. ULM, J. ZAINER, M. CCCC. LXXIII. in folio.

Item, JOHANNIS BOCCATII
Liber de illustribus Feminis, Germanicè versus ab HENRICO STEINHOVEL von Wylander Wirm, Doctor Ertzny: impressus Ulme, per
Fohannem Zainer ex Reutlinga

Johannem Zainer ex Reutlingâ. . . ULM, J. ZAINER, M. CCCC. LXXIII. in quarto.

On avoit déjà une Edition de cette Version; saite à Augsbourg, (appar. chés J. Bämler,) en 1471, in...; & accompagnée de Figures fort groffieres, parmi lesquelles on voit la Papesse accouchant en pleine Procession, au beau milieu des Cardinaux & de tout son Clergé.

Spic. vet. Edit. ex Hallevord. Biblioth. Cur. pag. 164; Histor. de la Papesse, Tom. I, pag. 167, 168; Elix Frickii Catal. Scriptor. Germanicor. pag. 44; & Catal. Biblioth Krastianx, Num. 255 Historicorum.

Page 64, Ligne 19, ajontez: C'est-à-peu-près ainsi, mais cependant avec beaucoup moins de Subtilité, que, pour annéantir le Scandale de la Crucisixion de Jésus-Christ, l'Alcoran affirme, Chapitre des Femmes vers la Fin, qu'il ne sut nullement crucissé, mais un d'entre les Juiss, que ses Commentateurs prétendent être Joseph d'Arimathée, qui se présenta généreusement pour lui, ou Pilate miraculeu-sement revetu de sa Figure. J'aurois pu faire précéder les Basilidiens, qu'on a très long-tems accusé d'avoir ainsi substitué à Jesus-Christ Simon le Cyrénéen à qui l'on avoit sait porter sa Croix. Mais, Mr. de Beausobre, Histoire de Manichée, Tome II, pages 25-27, vient de solidement prouver, que ce n'est-là qu'une de ces Imputations indiscretes & malfondées, dont les Peres de l'Eglise surchargeoient quelquesois un peu trop libéralement les prétendus Hérétiques.

Page

- Page 65, Ligne 5, après X V Siecle, ajoutez: La Traduction Françoife, sur laquelle a été faite l'Angloife, est, ou de Jean Féron, où de Jean du Vignay, autres Dominicains, qui ont tous deux traduit cet Ouvrage, vers l'An 1347; & elle est intitulée L'Eschéquié, ou le feu des Echecs moralisé, tendant à Information de bonnes Mœurs, & c. Elle a été imprimée à Paris, chés Antoine Vérard, en 1504, in quarto; & l'avoit probablement déjà été dès le XV Siécle. La Version Allemande, composée des l'An 1337 par un Moine de Stetin, nommé Conrad de Ammenhusen, est en Vers, & tellement paraphrasée & augmentée, que c'est comme un nouvel Ouvrage. C'est le Jugement qu'en a porté le célébre Thomas Hyde, principal Directeur de la Bibliotheque Bodleiene dans le petit Elenchus quorumdam eorum qui de Shahiludio scripserunt Libros, joint à ses De Ludis Orientalibus Libri II, imprimez à Oxford, dans le Théatre de Sheldon, en 1694; in octavo. Ce qu'il ajoute touchant Cessolis, qu'il fait vivre dès avant l'Année 1200, & par conséquent dans le X I I Siécle, ne s'accorde point avec ce qu'en ont dit les Peres Quetif & Echard, Bibliothécaires des Dominicains, qui ne placent cet Auteur, qu'à la Fin dn X I I Siécle, & au Commencement du X I V. D'ailleurs, ce savant Bibliothécaire paroit ne s'être pas apperçu dans l'Article suvant, que le Liber de Ludo Schachorum, Anglicè impressus Londini per Guill. Caxton, circa Annum 1480, in folio, n'étoit que la Traduction Angloise du Livre Latin dont il venoit de parler. Il y a aussi, dit-on, une Version Italienne de cet Ouvrage; mais, je n'en connois, ni l'Auteur, ni l'Édition.
- Page 67, à la Fin de l'Article L, ajoutez: Selon la Bibliotheque Italique, Tome II, pag. 19, Giacinto Gimma prétend, que, dès avant 1478, les Juiss d'Italie avoient fait imprimer la Bible entiere, & divers autres Livres, en Hébreu. Il se trompe certainement quant à la Bible. On a de très bonnes Preuves, que sa prémière Impression Hébraique n'est que de 1488.

A la Fin de l'Article LI, ajoutez:

CELA avoit déjà été imprimé sous ce Titre: Ob einen Mann sey zu nehmen ein eblich Weib, oder nicht? sans aucune autre Indication que l'Année 1472, in folio; & le sut depuis encore, à Maience, chés Jean Schoysfer, en 1495, in octavo. Voiez le Catalogus Bibliothecæ Krastianæ, No. 96 Miscell. in solio, & No. 6 Miscell. in octavo.

- Page 78, Ligne 12, après Planches de Bois gravées, ajoutez: La plûpart de ceux, qui ont parlé de ces fameuses Impressions de Harlem, ont pris pour elles quelques-unes de ces Editions de Fonte non datées; & cela, parce qu'ils y ont vû les mêmes Titres, & les mêmes Figures: mais, ce n'en étoient que des Copies bien différentes, tant pour la Petitesse de la Forme, que pour la Netteté de la Fabrique. Chevillier lui-même, quelque bon Connoisseur qu'il sût en cette Matiere, s'y étoit d'abord trompé page 20: mais, aïant depuis reconnu son Erreur, il l'avoua de bonne-soi page 282; sans cesser néanmoins de croire, qu'il possédoit essectivement une des prétendues Impressions de Coster & de Harlem.
- Page 85, après le No. CXLIX, ajoutez:

CXLIX\*. ROBERTI CARACCIOLI, Ord. Minorum, & Episcopi Liciensis, Sermones Quadragesimales de Peccatis: Licii, 1490, in...

Lecce, ..., M. cccc. xc. in . .

II. Part.

S

Spic:

#### HISTOIRE

Spic. vet. Edit. ex Wharton Append ad Cave, pag. 128; & Olearii Biblioth. Eccles. Part. II, pag. 136.

PEUT-ETRE ces Auteurs-là prennent-ils le Siége Episcopal de ce Prédicateur pour le Lieu de l'Impression de ses Sermons. Ce qu'il y a de bien certain, c'est que, ni Willot, ni Wadding, Bibliothécaires de l'Ordre des Franciscains, & qui détaillent assez curieusement les Editions des Ouvrages de celui-ci, ne font aucune Mention de celle-là.

#### Page 88, après le Nº. CLXII, ajoutez:

CLXII \*. Jasonis Oratio nitidisima in sanctissimum Matrimonium, scelicissimasque Nuptias, Maximiliani Regis, & Blancæ Mariæ Reginæ, Romanorum. Earumdemque saustarum Nuptiarum Epithalamion Sebastiani Brandt: ast. Inspruck, Die zvj Martii, Anno à Natali Christi M. CCCC. XCIIII.

INSPRUCK, ... M. CCCC. XCIV, in quarto.

Spic. vet. Edit.

CETTE courte & simple Souscription se trouve à la Fin de ces Piéces: & cela paroit avoir été imprimé, au même Tems, & dans le même Lieu, pour la Solennité de ce Mariage.

Page 89, Ligne 13, après page 45, ajoutez: Simlerus, Epit. Biblioth. Gesneri, pag. 252; Beughem, Incunab. Typograph. pag. 3; Orlandi, Origine della Stampa, pag. 269; Maittaire, Annal. Typographicor. pag. 584;

Ligne 14, après in quarto, ajoutez: & qui, selon Gesner, n'est qu'une simple Brochure de six Feuilles & demie.





# TABLE ALPHABETIQUE ET

## CHRONOLOGIQUE DES VILLES

DANS LESQUELLES S'EST ETABLIE

### LIMPRIMERIE

PENDANT LES CINQUANTE DERNIERES ANNÉES DU QUINZIEME SIECLE.

| ૡૹ૽૽ૺૡ૽ૺઌઌ૽૽૱ૹઌ૽૽ૺ૽ૢ૽૽ૺઌઌ૽૱ૢૺઌઌ૱ૢ૽ૺૹઌઌ૽૽૱ઌઌ૽૽ૢ૽ૢ૽ઌઌ૽૽૽ૢ૽ૢ૽ૢ૽ઌઌ૽૽ૢ૽ૢ૽ૢ૽ઌઌ૽ઌ૽ૢ૽ૢ૽૽ૺઌઌ૽૽ૢ૽ૢ૽ૢ૽ૺઌઌ૽૽ૢ૽૽ૢૺઌઌ૽૽ૢ૽૽ૢૺઌઌ૽<br>ૹ૽ૹ૽૽ૹ૽ૹ૽૽ૹઌ૽ૺૹ૽૽ૹઌ૽૽૱ૹઌ૽ૺૹઌઌ૽૽૱ૹઌ૽૽ૹઌઌ૽૽૱ૹઌ૽૽ૹઌઌ૽૽૱ઌઌ૽૽ૢ૽૽ૺઌઌ૽૽૽ૢૺઌઌઌ૽૽૽ૢૺઌઌઌ૽૽૱ૹઌ૽ૺૹઌઌ૽૽૱ૹઌ૽ૺૹઌઌ૽ૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺ |     |                                       | 6569443 |     | WAS SAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|---------|-----|---------|
| <b>A.</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |                                       |         |     |         |
| VILLES. ANNEES                                                                                                                                                                                                                          | 7   |                                       |         | PAG | ES.     |
| ABBEVILLE, VOICZ SAINT-ALBAN.                                                                                                                                                                                                           | •   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | •       | 4   | 81      |
| ALOST,                                                                                                                                                                                                                                  | •   | •                                     |         |     | 63      |
|                                                                                                                                                                                                                                         | S 2 |                                       |         |     | AN-     |

| VILLES.                    | ANNEES  | 7   |     |   | PAG | EES. |
|----------------------------|---------|-----|-----|---|-----|------|
| Angers,                    | . 1498, |     |     |   |     | 91   |
| ANGOULEME,                 | 1403    |     |     |   |     | 87   |
| ANTREGUIER. Voiez TREG     | UIER.   |     |     |   |     | ,    |
| Anvers,                    |         |     |     |   |     | 72   |
| AQUILEE,                   | . 1482, | 1   | 2 . |   |     | 77   |
| ARA HERARDI, .             | . 1485  |     |     |   |     | 80   |
| Avignon,                   | . 1489, |     |     |   |     | 85   |
|                            | . 1466, |     | 9   |   |     | 55   |
|                            |         |     |     |   |     |      |
|                            | В.      |     |     |   |     |      |
|                            |         |     |     |   |     |      |
| BARCELONNE,                | 1491,   | . • | •   | ٠ | •   | 86   |
| BARCELONNE, .              | 1473,   |     | •   |   |     | 64   |
| BALE,                      | 1474,   |     | • . |   |     | 65   |
| BERGAME,                   | 1490,   | •   |     | • | •   | 91   |
| BESANÇON,                  | 1487,   |     | •   |   |     | 82   |
| BLAUBUREN,                 | . 1475, |     | •   |   | •   | 67   |
| BOHEME, (Quelque Ville de) | 1489,   | •   | •   | • | •   | 84   |
| Bois-LE-Duc,               | 1487,   | •   | •   | • |     | 82   |
| Boulogne,                  | 1471,   | •   | •   | • |     | 60   |
| Bourges,                   | 1493,   | •   | ` • |   | •   | 88   |
| Bresse,                    | 1474,   |     | •   |   |     | 66   |
| Brinn, Bruges,             | 1488,   | •   | •   |   |     | 82   |
| Bruges,                    | 1474,   | •   | •   | • | •   | 69   |
| DRUALLES,                  | 1476,   | •   | •   |   | •   | 69   |
| Bude,                      | 1473,   | •   | •   | t |     | 63   |
| Burchdorff,                | 1475,   | •   | •   | • | •   | 66   |
| Burgos,                    | 1480,   | 4   | •   |   |     | 72   |
|                            | C.      |     |     |   |     |      |
|                            | C.      |     |     |   |     |      |
| CAEN,                      | 1480,   |     | •   | • |     | 73   |
| CAPOUE,                    | 1489,   |     | •   | • | 6   | 84   |
| CASHEL,                    | 1475,   | •   | •   |   |     | 68   |
| CARPEN, OU CAMPEN,         | 1494,   | •   |     | • | •   | 89   |
| CHAMBERI,                  | 1484,   | •   |     |   |     | 79   |
| CITTA DI FRIULI. Voiez Fr  |         |     |     |   |     | _    |
| CLUNI,                     | 1490,   | *   | h   | • | •   | 85   |
| COBURG. Voiez KOBURG.      |         |     |     |   |     |      |
| Colle,                     | 1471,   | 0 1 | •   | • | •   | 59   |
| COLOGNE,                   | 1470,   | •   | •   | ٠ |     | 56   |
| COME,                      | 1474,   | . • |     |   |     | 65   |
| •                          |         |     |     |   | C   | 0 N- |

| ·                                                                                | DE                                                                              | s V | I L                                                | LE  | S. |                                        | 141                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|-----|----|----------------------------------------|----------------------------------------|
| VILLES.                                                                          |                                                                                 | AI  | VNEE                                               | S.  |    | PAG                                    | ES.                                    |
| CONSTANCE, OU CONSTANTINOPLE COPENHAGUE, COSENCE, CRACOVIE, CREMONE, CULEMBOURG, | ,                                                                               | CE, |                                                    |     |    |                                        | 85<br>83<br>87<br>71<br>93<br>86<br>78 |
|                                                                                  |                                                                                 | . I |                                                    |     |    |                                        |                                        |
|                                                                                  |                                                                                 |     |                                                    |     |    |                                        |                                        |
| DELFT, DEVENTER, DIJON, DOLE, DOMUS FRATRUM                                      |                                                                                 |     | 1475;<br>1490;<br>1492;                            |     |    | ************************************** | 69<br>68<br>85<br>87<br>64             |
|                                                                                  |                                                                                 | F   | C.                                                 |     |    |                                        | y                                      |
| EISTET, ELTWILL, ENGEBAL, ERFORD, ERGAW, ESLINGEN,                               |                                                                                 | •   | 1488,<br>1472,<br>1499,<br>1482,<br>1470,          |     | •  | 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 83<br>61<br>92<br>77<br>57             |
| FRERRARE, FOLIGNI, FRIBOURG, FRIBOURG en Brifg FRIULI,                           | •                                                                               | G   | 1471,<br>1471,<br>1470,<br>1493,<br>1493,<br>1480, |     |    | ,                                      | 60<br>60<br>57<br>87<br>87<br>73       |
| CATETTE,<br>GENES,                                                               | Pr<br>Pr<br>Pr<br>Pr<br>Pr<br>Pr<br>Pr<br>Pr<br>Pr<br>Pr<br>Pr<br>Pr<br>Pr<br>P |     | 1488,<br>1483,<br>1474;                            | S 3 | •  |                                        | 83<br>77<br>66<br>G E-                 |

| WILLES. GENEVE, 1478,                         | PAGES.        |
|-----------------------------------------------|---------------|
| GOUDA. Voiez TERGOU.                          | • 70          |
| GRADISCH,                                     | . 83          |
| GRENADE,                                      | 90            |
|                                               |               |
| Н.                                            |               |
| j A.A.                                        |               |
| TTIONE                                        |               |
| HAGUENAU, 1475, 1491, 1491, 1491,             | . 66          |
| HANAU,                                        | . 86          |
| HANAU, 1499, HARLEM, 1459, pour l'Etablisseme | · ·           |
| & 1484, pour la prémiere                      | -WEST 1 * . * |
| HASSELT,                                      | Edition 79    |
| Heidelberg, 1480.                             | 73            |
| Holstein, (Quelque Ville de) 1483,            | 78            |
|                                               | •             |
| I.                                            |               |
| At                                            |               |
|                                               |               |
| INGOLSTAD, 1489,                              | . 84          |
| Inspruck, 1494,                               | 138           |
| JORDANIS, 1490,                               | . 85          |
|                                               |               |
| K.                                            |               |
| W.T.                                          |               |
| Koburg, 1482,                                 |               |
| . 1402,                                       | • 77          |
|                                               |               |
| L.                                            |               |
|                                               |               |
| ANGRES,                                       | . 86          |
| LANTREGUIER. Voiez TREGUIER.                  |               |
| LAUGINGEN,                                    | 62            |
|                                               | 137           |
| Leide,                                        | . 72          |
| Leipsic,                                      | . 74          |
| LEIRIA, 1494,                                 | 88            |
| LERIDA,                                       | . 84          |
| LIGNITS,                                      | . 76          |
| LISBONNE, 1489,                               | . 84          |
|                                               | Lo-           |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |               |

| DESV                           | ILLE       | S.    | 143      |
|--------------------------------|------------|-------|----------|
| VILLES. A.                     | NNEES.     |       | PAGES.   |
| Langua                         | 1485,      |       |          |
| L'ONDRES,                      | 1481,      |       | . 80     |
| Louvain,                       | 1473,      |       | . 63     |
| Lubeck,                        | 1471,      |       | 59       |
| Lunebourg,                     | 1493,      | •     | 87       |
| Lyon,                          | 1474,      |       | 66       |
|                                |            |       |          |
|                                | M.         |       |          |
| *                              |            |       |          |
| ADRID,                         | 1499,      | •     | . 92     |
| AVA MAGDEBOURG,                | 1483,      |       | 78       |
| MANTOUE,                       | 1472,      |       | 62       |
| MARPOURG,                      | 1494;      | • • • | . 88     |
| MAYENCE,                       | 1440-1450, | • 5   | 6, 9, 22 |
| Ses XIV prémieres Impressions, |            | •     | 35-41    |
| MERSBOURG,                     | 1483,      | •     | • 78     |
| MECCINE                        | 1473,      | •     | . 63     |
| MILAN,                         | 1486,      | • • • | 81       |
| 2 "                            | 1496,      |       | 56       |
| Modene                         | 1477,      |       | • 70     |
| Mondovi.                       | 1481,      | •     | 76       |
| Mont des Moines,               | 1481,      |       | 76       |
| MONT-ROUGE,                    | 1481,      | •     | . 75     |
| MUNSTER,                       | 1486,      |       | 80       |
| Murcie,                        | 1487,      | •     | . 82     |
|                                | a free     |       |          |
|                                | N.         |       |          |
|                                |            |       |          |
| TANTES,                        | 1488,      | . 1   | 83       |
| IN NAPLES,                     | 1471,      |       | . 59     |
| Nimegue,                       | 1479,      | •     | . 71     |
| Novi,                          | 1479,      |       | 71       |
| Nurembere,                     | 1470,      | •     | . 58     |
| -                              |            |       |          |
|                                | ).         |       |          |
| FFENBACH,                      |            |       | ,        |
| OPPENHEIM,                     | 1496,      | •     | . 90     |
|                                | 1494;      | •     | . 88     |
| ORLEANS,                       | 1500,      | •     | 92       |
|                                |            |       | OR-      |

| VILLES. ORTONA DEL MARE, OUDENARDE, | ANNEES. PAGES                                 | 0   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|
| ORTONA DEL MARE.                    | 1496,                                         |     |
| OUDENARDE.                          | . 1489,                                       | 2   |
| Oxford,                             | 1468                                          | 5   |
|                                     |                                               |     |
|                                     | B                                             |     |
|                                     | γ.                                            |     |
|                                     |                                               |     |
| TADOUE.                             | . 1472, 62                                    |     |
| PALERME,                            | . 1472,                                       | )   |
| PAMPELUNE,                          | 1477,                                         |     |
| PARIS.                              | 1470,                                         | 7   |
| PARIS, PARME,                       | . 1472, 62                                    |     |
| PAVIE,                              | 1471,                                         |     |
| PERPIGNAN,                          | . 1500,                                       |     |
| PEROUSE,                            | 1/81.                                         |     |
| PESARO,                             | . 1477,                                       |     |
| PIGNEROL,                           | 1477,                                         |     |
| PIOBE DE SACCO,                     | 1478,                                         |     |
| Piscia,                             | 1488,                                         |     |
| Pise,                               | • 1482, •                                     |     |
| PLAISANCE,                          | 1470.,                                        |     |
| Poictiers,                          | . 1479,                                       |     |
| PROVINS,                            | 1497, 91                                      |     |
| 76                                  |                                               |     |
| · ·                                 | R.                                            |     |
|                                     | 1.                                            |     |
| e                                   |                                               |     |
| RATISBONNE,                         | 1495, 89                                      | )   |
| REGGIO,                             | . 1481,                                       | 5   |
| Rennes, · · ·                       | 1484,                                         | )   |
| REUTLINGEN,                         | 1495 ,                                        | ) ' |
| KIMINI,                             | - 1009                                        |     |
| LOME,                               | • 140/9 . • • • • • • • • • • • • • • • • • • |     |
| Rostoch,                            | 1474,                                         |     |
| ROUEN,                              | • 1483, 78                                    |     |
| /                                   |                                               |     |
|                                     | S.                                            |     |
|                                     |                                               |     |
| CAINT-ALBAN, .                      | . 1480,                                       |     |
| SAINT-CUCUFAT,                      | 1480                                          |     |
| SALAMANQUE,                         | . 1485. 80                                    |     |
| SALONICHI,                          | 1479                                          |     |
|                                     | SANT-                                         |     |
|                                     | OARA                                          | -   |

#### V.

| TADSTEIN,    | • | 1491, |   |   |     | 86    |
|--------------|---|-------|---|---|-----|-------|
| V VALADOLID, | • | 1495, |   |   |     | . 90  |
| VALENCE,     |   | 14745 |   |   |     | 66    |
| UDINE, .     |   | 1498, |   |   | • • | . 91  |
| VENISE,      | , | 1469, |   |   |     | 56    |
| VERONE,      |   | 1470, | : |   |     | 58    |
| VICENCE,     | 4 | 1475, |   | , |     | 6.8   |
| II. Part.    |   | ,     | T |   |     | VIEN- |

#### TABLE DES VILLES.

| VILLES.                    | ANNEES.               | PAGES.         |
|----------------------------|-----------------------|----------------|
| VITERBE,<br>ULM,<br>URBIN, |                       |                |
| WITTEMBERG, WORMS,         | W.  1474, 1488, 1495, | 82<br>82<br>89 |
| Zamora, I                  | 1490,                 |                |





## TABLE

DES

## SECTIONS

DECETTE

## DISSERTATION HISTORIQUE ET CRITIQUE.

#### 

- INTRODUCTION. Excellence & Utilité de l'Imprimerie. Page 1.

  Disputes sur son Origine 2 & 3: principaux
  Auteurs qui en ont traitté 3; & Contes ridicules
  qu'on en a debitez. 3-5.
- Section I. Son Inventeur Jean Guttemberg. 5; & fa prémiere Idée, consistant en Planches de Bois gravées en relief. 6. Ses Associés, Jean Meydenbach, Jean Fust, & Pierre Schoiffer. 7-9.
- SECTION II. Leurs prémiers Ouvrages, & autres de même Fabrique. 9-15.

T 2

SEC-

- SECTION III. Ces Ouvrages ne font que de simples Gravures, semblables aux Imprimez de la Chine. 15-17.

  Leurs Inconvéniens portent Scholffer à imaginer les Poinçons, les Matrices, & les Lettres de Fonte. 18 & 19. Pour l'en récompenser, Fust lui donne sa Fille en Mariage, & l'associe avec lui. 20 & 21.
- Section IV. Leurs prémieres Impressions, de ces Caracteres de Fonte, furent une Bible Latine & le Catholicon Johannis Januensis, 22 & 23; Editions, dans lesquelles ils n'indiquérent, ni leurs Noms, ni leur Demeure, ni leur nouvelle Découverte dont ils faisoient un grand Secret. 24-26.
- Section V. Singularité notable touchant ce Secret. 26
- Section VI. La Dissension se met entre Fust & Guttemberg; & celui-ci quitte la Société. 28.
- Section VII. Guttemberg se retire à Strasbourg, & puis à Harlem, où, à l'Aide d'autres Associés, il établit de nouvelles Imprimeries. 29 & 30.
- SECTION VIII. De Harlem l'Imprimerie passe en Angleterre. 30, 31.
- SECTION IX. Guttemberg retourne en Allemagne, & y meurt. 31. Son Epitaphe, & fon Portrait. 32, 33.
- Section X. Ses prémiers Associés font d'autres Impressions,
- SECTION XI. Liste des Editions de Guttemberg, Fust, & Schoffer, les XIV prémieres Impressions du Monde. 34-43. Grande Simplicité de ces Editions; 43: leurs Caracteres, 43; & leur Papier, & ses Marques. 44 & 45. Armes ou Marques de ces Imprimeurs. 45 & 46. Mort de Fust, & sa Postérité. 46, 47. Derniers Ouvrages, & Mort de Schoisser, 47 & 48: & sa Postérité, tant à Maïence, qu'à Bois-le-Duc; 48-52.

- SECTION XII. Dispersion de l'Imprimerie, & son Etablissement en CXC Villes de l'Europe pendant les 36 dernieres Années du XV Siècle: avec la Notice Chronologique & Critique des prémieres Editions connues de chacune d'elles, & de leurs Imprimeurs. 54-93.
- SECTION XIII. Plusieurs de ces Villes-là s'attribuent l'Invention de l'Imprimerie; & particuliérement Strasbourg & Harlem, fondées sur les Etablissemens indiqués ci-dessus Section VII. 93: mais, c'est un Honneur réservé à Maïence, & à ses trois Citoïens, Guttemberg, Fust, & Schoisser. 94.
- SECTION XIV. Multiplicité surprenante des Editions qu'ont produites toutes ces Villes dans le court Espace des 36 dernieres Années du XV Siécle. 95 & 96: & Liste & Notice des Historiens de ces anciennes Editions. 96-103.
- SECTION XV. Estime outrée, & Abus maniseste, de ces anciennes Editions. 97-103;
- SECTION XVI. Quoique fouvent fort corrompues. 103.
- SECTION XVII. Leur véritable Utilité. 104-108.
- Section XVIII. Beaucoup d'entre elles ont des Dates, ou douteufes, ou fautives, ou corrompues à-dessein, ou inintelligibles, ou absolument imaginaires. 107 & 108; & Exemples notables de chacune de ces Especes. 109-117.
- Conclusion. Catalogue abrégé de Notices des Historiens de l'Imprimerie. 118.





## SECONDE PARTIE,

#### DIVERSES PIECES IMPORTANTES

#### POUR LA

#### CONFIRMATION DE LA PREMIERE.

| AVERTISSE   | MENT.                                                                                                                                                                                                                                              | 3.           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| I. Piece.   | Témoignage du Chroniqueur anonime de Cologne.                                                                                                                                                                                                      | 4.           |
| II. PIECE.  | Témoignages de Jean Tritheme, & de<br>Pierre Schoiffer.                                                                                                                                                                                            |              |
|             | 1. Témoignage, tiré des Sermones & Exhor-<br>tationes ad Monachos de Tritheme. 5.<br>2. Témoignage, tiré de ses Epistolæ Familiares. 5<br>3. Témoignage, tiré de son Chronicon Spanhe-<br>miense. 6.<br>4. Témoignage, tiré de ses Annales Hirsau- | & 6.<br>     |
| III. PIECE. | Témoignages de Jean Schoeffer.  1. Témoignage, tiré de la Préface ou Epitre Dédicatoire de fon Édition Allemande de Tite-Live, en 1505.  2. Témoignage, tiré du Privilege de l'Empereur Maximilien I accordé à J. Schoeffer                        |              |
|             | pour son Edition Latine de Tite-Live, en 1518 & 1519.  3. Témoignage, tiré de la Souscription mise à la Fin du Trithemii Breviarium Historiae Francorum, & du Breviarium Ecclesiae Mindensis, imprimez en 1515 & 1516; &                           | & 10.<br>IV. |

| IV. PIECE. | JOANNIS ARNOLDI, Bergellani, Encomium<br>Chalcographia.                                 |                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|            | 1. Remarque sur cet Ouvrage, & sur ses dis-                                             | Į, I,                                   |
|            | Historico-Critica in hocce Encomium Chal-<br>cographiæ, ubi Notabilia quædam de Gut-    |                                         |
|            | tembergio & Fausto. 3. Hujusce Encomii Dedicatio Alberto Bran-                          | 12-17.                                  |
|            | denburgensi, Archiepiscopo Moguntinensi. 4. JOANNIS ARNOLDI Encomium Calcogra-          | 18-20.                                  |
|            | phiæ, cum ipsiusmet Variorumque Notis.                                                  | 21-33.                                  |
| V. PIECE.  | ANGELI ROCCHE Dissertatiuncula de Ori-<br>gine Typographia, excerpta ex ejus Biblio-    |                                         |
|            | Addition tirée des Typographus & Bi-                                                    | 34—36.                                  |
|            | bliopola Mercenarii de Corneille<br>Kilian.                                             | 36.                                     |
| VI. PIECE. | NICOLAI SERARII Dissertatio de Typogra-<br>phia Inventiane, IV constans Capitibus ex    |                                         |
| - 1        | cerptis. Rerum Mogunciacarum Libro I ex-                                                | ,                                       |
|            | Cap. XXXVI. De Typographia.<br>Cap. XXXVII. Sit-ne Ars Typographica Mo-                 | 37, 38.                                 |
|            | guntiæ primò inventa & nata?<br>Cap. XXXVIII. A quo Moguntiæ primùm,                    | 38—47.                                  |
| -          | Cap. XXXIX. Quinam Libri omnium primi                                                   |                                         |
| VII Dance  | excusi? Et de Typographices Usu ac Abusu.  . Henrici Salmuth de Typographiæ, sive       | 50-52.                                  |
| VII. FIECE | Artis Impressoria, Inventione, verissima<br>Historia.                                   |                                         |
|            | 1. Remarque préliminaire sur cette Histoire.<br>2. Salmuthi verissima Inventionis Typo- | 53.                                     |
|            | graphiæ Historia.                                                                       | 53—56.<br>3. Autre                      |
|            |                                                                                         | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |

- 3. Autre Remarque sur la Ressemblance de cette Histoire avec celle d'Autheus, & celle de Hagembruch atrribuée à Fust même. 37.
- VIII. Piece. Digression curieuse sur l'Invention de l'Imprimerie, & sur ce qu'elle a été prémiérement reçue en France pendant le Regne de
  Louis XI; composée par Gabriel
  Naude', & formant tout le Chapitre VII
  de son Addition à l'Histoire de Louis XI. 37—96.
- IX. Piece. Dissertation sur l'Origine de l'Imprimerie, par Andre Chevillier, Bibliothécaire de Sorbonne; faisant le I Chapitre du I Livre de son Origine de l'Imprimerie de Paris. 97-123.
- X. Piece. Michaelis Maittaire Dissertatio de Origine Typographiæ, tirée de la prémiere Edition du I Volume de ses Annales Typographici. 124-131.
- Additions & Corrections.
- Table Alphabétique & Chronologique des Villes dans lefquelles l'Imprimerie s'est établie depuis 1450 jusqu'en 1500.
- Table des Sections & Piéces de ce présent Volume. 147-152.

Fin de l'Histoire de l'Imprimerie.







86-B 11694 SPECIAL GETTY CENTER LIBRARY

